



# ARSÈNE DARMESTETER

# RELIQUES SCIENTIFIQUES

RECUEILLIES PAR SON FRÈRE

TOME SECOND



PARIS
LIBRAIRIE LÉOPOLD CERF
13, RUE DE MÉDICIS, 13

1890 taus aboits bésbryks



# RELIQUES SCIENTIFIQUES

11

## VERSAILLES

CERF ET FILS, IMPRIMEURS

59, RUE DUPLESSIS, 59

# ARSÈNE DARMESTETER

# RELIQUES SCIENTIFIQUES

RECUEILLIES PAR SON FRÈRE

TOME SECOND



1785'96.

## **PARIS**

LIBRAIRIE LÉOPOLD CERF

13, RUE DE MÉDICIS, 13

1890

tous droits réservés

PC 2027 D3 t.2

# III

# ÉTUDES FRANÇAISES

PREMIÈRE PARTIE

LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE DU LANGAGE

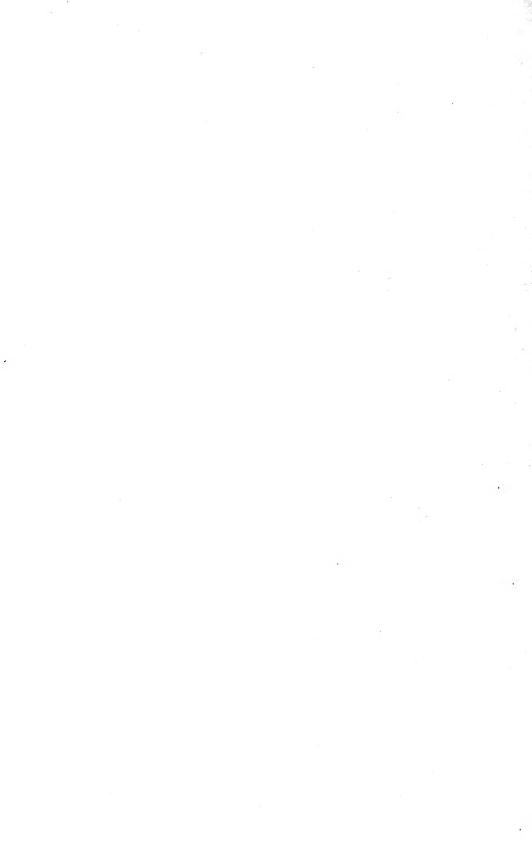

# LANGUE ET LITTÉRATURE FRANÇAISES

### DU MOYEN AGE 1

#### Messieurs,

En montant dans cette chaire où m'appellent la bienveillance des membres de cette Faculté et celle du ministre, au choix duquel ils m'ent désigné, je sens de quelles difficultés est entourée la tâche dont ils me chargent et combien votre indulgence m'est nécessaire pour m'aider à soutenir le poids de l'enseignement nouveau qui m'est aujourd'hui confié.

Je dis « enseignement nouveau »; j'ai tort, car les études qu'il représente, si elles n'ont pas encore fait l'objet d'un enseignement indépendant, sont loin d'être nouvelles dans la Faculté des Lettres de Paris. Ai-je besoin de rappeler ces noms illustres d'erudits et de littérateurs qui ont fait retentir la Sorbonne, dans la première moitié de ce siècle, de leurs savantes et éloquentes leçons sur les origines de la littérature du moyen âge? C'est ici que Fauriel exposait l'histoire des lettres provençules et faisait revivue, devant un auditoire étonné, cette civilisation si brillante et jusqu'à nos jours cubliée que chantaient les troubadeurs. C'est ici que M. Villemain, vers 1827, retraçait l'histoire de la littérature des peuples de race latine dans des leçons qui devaient devenir un de ses premiers titres de gloire. Maintenant encore, ces études ne sont-elles pas entre les mains de maîtres éloquents, qui attirent autour de leur chaire des rangs pressés d'auditeurs, dont naguère j'écoutais la parole avec intérêt et fruit, et qui aujourd'hui

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conférence d'ouverture du cours de langue et littérature françaises du moyen âge, à la Faculté des Lettres de Paris.

m'invitent à venir, non loin d'eux, en reprendre et en continuer la tradition.

Je vous demande la permission d'exposer aujourd'hui l'ensemble des questions que cet enseignement embrasse; comme l'indique le titre de ce cours, il comprend deux parties, consacrées l'une à la langue, l'autre à la littérature du moyen âge. Parlons d'abord de la langue.

Ι

. . A. 1

Du jour où la découverte du sanscrit donna naissance à la grammaire comparée des langues indo-européennes, une notion nouvelle fit son entrée dans le cercle des idées humaines: la notion de la vie du langage. On reconnut que toute langue parlée est un organisme qui vit sur les lèvres et dans la pensée des hommes, et qu'à ce titre elle est soumise à la condition essentielle d'existence des êtres organisés: le changement. Nava éée, le mot du philosophe ancien est aussi vrai des formes de la parole humaine que des autres phénomènes naturels.

Les langues se transforment graduellement dans le temps et l'espace, et bientôt deviennent autres que ce qu'elles étaient d'abord. C'est ce fait qu'on exprime vulgairement en disant qu'elles donnent naissance à des langues nouvelles.

C'est ainsi que le grec ancien s'est transformé dans le grec moderne, que le celtique a abouti à l'armoricain et au gallois sur les côtes d'Angleterre et de France, à l'irlandais et à l'écossais dans le bassin de la mer d'Irlande. C'est ain-i que la langue germanique primitive a donné ici le gothique, là le haut allemand avec la variété de ses dialectes, plus au nord le bas allemand, le groupe des idiomes scandinaves. C'est ainsi enfin, pour en venir aux idiomes néo-latins, que le latin populaire est devenu sur le territoire de l'antique Belgia la langue d'oil, et plus tard, par la langue d'oil, le français moderne, comme sur d'autres territoires il est devenu le provençal, l'italien, l'espagnol, le portugais, le ladin, le roumain.

Comparez la langue de Plaute à celle de Molière: qui dirait que c'est une même langue à divers degrés de son existence? Elles sont séparées par un abime, et pourtant les changements qui les séparent, si considérables qu'ils soient, on peut les suivre de siècle en siècle. Ils sont réguliers, et, à ce titre, ils tombent sous la prise de la science, qui peut en retracer l'histoire.

Mais cette histoire est si complexe, elle embrasse tant de faits d'ordres si divers, qu'on est obligé d'en diviser l'étude : nous n'avons qu'à suivre les divisions naturelles des langues.

Tonte langue, en effet, offre quatre parties: la prononciation, les formes grammaticales, les constructions syntactiques et le vocabulaire. Examinens rapidement chacun de ces éléments dans l'histoire du français.

La prononciation d'une langue n'est jamais fixée. Pour peu que nous y prétions attention, nous voyons le français changer sur nos lèvres. De nos jours, les dernières diphthongues ont disparn, et ce que les grammairiens designent de ce nom, les groupes ia. ie, io, ieu, ui, etc., ne représentent plus que des groupes de consonnes et de voyelles. L'1 mouillée s'est éteinte dans le langage de Paris et du Nord; la prononciation commune a également substitué, dès le premier quart de ce sièrle, le son oua au son oué dans le groupe que nous écrivons oi. A la fin du siècle dernier, il existait des voyelles nasales qu'aucune description des grammairiens ne nous permet de nous représenter clairement, mais qui étaient autres que celles que nous possédons actuellement. Remontons plus haut, pas bien haut encoro, dans le passé, et les différences s'accentueront. Reportons-nous au grand siècle, ou plutôt supposons un contemporain de Racine revenant de nos jours écouter Inhigénie sur la première de nos scènes. Ces consonnes sonores aujourd'hui éteintes, ces e muets à peine prononces, ces syllabes transformées, frapperaient si singulièrement ses oreilles, qu'il songerait moins à pleurer « lphigénie en Aulide immolée », qu'à s'indigner de la barbarie de notre prononciation contemporaine.

Remontons-nous jusqu'au xvie siècle? Faites revivre Ronsard parmi nous. Supposez-le conversant avec Sainte-Beuve et ses admirateurs contemporains. Arrivera-t-il à se faire comprendre d'eux? Vraiment, je n'ose le croire; il se trouvera au milieu d'étrangers, et se dira:

#### Barbarus hic ego sum, quia non intelligor ulli.

Que sera-ce si nons remontons à la langue du moyen age? Ici la prononciation sera si différente de la notre qu'on devra y reconnaître une autre langue, langue originale en effet, dont le système de sons sans doute est mobile, puisque plus l'on remonte aux origines, plus il se rapproche du système latin; plus l'on descend vers les temps modernes, plus il se rapproche de notre prononciation actuelle; mais qui, en même temps, est assez caractéristique pour donner à la langue une physionomie propre. Vers le Ix° et le xe siècles, le français possedait des sons dont on ne retrouve plus aujourd'hui les équivalents que dans les langues slaves.

L'étude des changements de prononciation a reçu le nom de phonétique ou phonologie, c'est-à-dire science des sons ; science qui parait aride et sèche, et qui pourtant captive tellement l'esprit que bien des philologues, au lieu de poursuivre toutes les étapes de la science d'une langue, en sont restés à cette première station et ont renoncé à aller plus loin. C'est qu'à l'attrait de la nouveauté cette science joint le charme d'une méthode rigoureuse. Elle procède, comme la chimie, par analyses inflexibles, car elle porte sur des faits qu'on a pu jadis considérer comme arbitraires, alors que la science du langage n'était pas encore fondée, mais qui se présentent avec tant d'exactitude et de précision qu'on peut maintenant en formuler les lois. En effet, quand un changement se produit dans la prononciation, il affecte, non tel ou tel mot isolé, mais tous ceux qui offrent un caractère identique.

Il y a donc lieu d'étudier les lois qui ont régi la transformation des sons du latin populaire dans les sons du vieux français et du français moderne. Il y a lieu d'en poursuivre l'histoire de siècle en siècle, et de parcourir tous les anneaux de la chaîne qui rattache notre langue moderne à celle qui fut portée sur notre sol, il y a dix-neuf siècles, par les légionnaires de César.

Avec les formes grammaticales l'étude change d'objet et d'intérêt. Les formes grammaticales sont l'élément constitutif des langues ; elles en sont comme la charpente intérieure et le squelette. Les sons peuvent changer sans que la langue soit atteinte dans son essence; les formes grammaticales ne le peuvent. Les relations avec les peuples voisins, des circonstances historiques apportent parfois des sens nouveaux, des mots étrangers, mais presque jamais des formes grammaticales nouvelles. L'anglais a reçu du français des sons qui lui étaient inconnus et des mots en quantité presque infinie : l'invasion du français a été impuissante à donner à sa conjugaison un temps de plus ; et l'anglais, en dépit de cette forte empreinte romane, est resté une langue germanique. Le slave a été incapable de modifier dans son essence le roumain, parce que la grammaire de cette langue est demeurée latine. L'arabe a envahi le persan et le turc, au point de noyer leur vocabulaire iranien ou tartare dans des flots de termes sémitiques et ces langues ont continué jusqu'à nos jours d'être iranienne et tartare, parce que leur grammaire n'a pas été atteinte.

Il en est autrement du vieux français comparé au français moderne. Sans aucune action extérieure, par la seule force d'un développement purement organique, les formes grammaticales du vieux français ont disparu en partie pour faire place à des formes nouvelles; la grammaire de la langue moderne n'est plus celle de l'ancienne langue : voilà pourquoi on peut les considérer comme deux langues différentes.

Les formes grammaticales du vieux français sont naturellement intermédiaires entre les formes latines et les notres, et elles nous montrent par quelles transitions insensibles la déclinaison et la conjugaison latines sont devenues la déclinaison et la conjugaison du français moderne.

Dans l'étude de la conjugaison, nous aurons à constater un système original, d'une savante et ingénieuse complexité, qui est comme une image, mais une image méthodiquement transformée, de la conjugaison latine. Ce système a été peu à peu, sous l'action de l'analogie, réduit et simplifié; il est encore intéressant d'en retrouver les derniers vestiges dans celui de notre conjugaison moderne.

Pour la déclinaison, vous savez, messieurs, que la vieille langue possédait un système assez compliqué dont les principes étaient donnés par la langue mère, mais qui a été développé avec originalité par nos aïeux du xmº et du xmº siècles. Il n'est personne d'entre vous qui n'ait entendu parler de cette fameuse règle de l's dont la découverte par Raynouard fut la première conquête de la grammaire comparée des langues romanes; elle ne présente cependant qu'un côté de cette question fort étendue.

L'étude de la déclinaison et de la conjugaison nous fait assister à la formation même de la langue dans ce qu'elle a de plus intime et de plus essentiel. Elle intéresse le lettré et le savant, à qui elle dévoile la constitution de notre idiome; elle intéresse également le philosophe, qui peut y saisir sur le fait l'action des deux grandes séries de lois auxquelles sont soumises les langues: les lois physiologiques de la phonétique et les lois psychologiques de l'analogie.

Si les langues traduisent la pensée humaine, elles n'existent qu'à l'aide des organes de la voix. Expression plus ou moins parfaite de l'esprit, elles en subissent l'empreinte et se modèlent sur la manière qui lui est propre de concevoir les choses. Les formes grammaticales sont comme des moules que la pensée crée elle-même en même temps qu'elle y vient prendre corps. D'un autre côté, les sons se trouvent déterminés par les conditions physiologiques des organes, qui peuvent en modifier les caractères et les transformer plus ou moins complètement. Mais il arrive parfois qu'il y a conflit entre les deux séries d'actions et que telle forme grammaticale est soustraite à l'action phonétique sous l'influence d'actions analogiques plus fortes. La déclinaison et la conjugaison du vieux français nous montrent plus d'une fois de pareils conflits, et il est curieux de voir en quel sens l'instinct de la nation a décidé de la victoire.

Éclaireissons ces faits par quelque exemple. Vous savez, messieurs, que le futur français est formé de la combinaison de l'infinitif avec le verbe aroir, habeo. Aimerai est le latin amare-habeo, amarábeo. Dans cette composition l'accent porte sur l'a de ábeo: amarábeo. Or, c'est une loi de la phonétique française que la voyelle qui précède la voyelle accentuée se change en e si c'est un a, disparaisse si c'est une autre

voyelle. Voila pourquoi pergamínum devient parchemin, amarábeo devient aimerai, tandis que verecúndia devient ver-gogne, radicina devient ra-cine, consobrínum devient cou-sin, mututínum devient matin, comme aussi deberábeo devient devrai, audirábeo devient odrai et plus tard orrai.

Si l'e long de l'infinitif ère tombe régulièrement au futur: — devrai et non deverai; verrai, à l'origine vedrai et non rederai; tiendrai, à l'origine tenrai et non tenerai, — d'où vient que finir fait finirai, et que tous les verbes reguliers en ire, contrairement aux lois générales de la phonétique, conservent cet i?

C'est qu'ici les lois de la phonétique sont contrariées par des lois d'analogie. Les verbes réguliers qui se conjuguent comme finir, appartiennent à une classe de verbes dits inchoalifs, dans lesquels certains temps et certaines personnes se sont allongés de la terminaison isco, iscere. Finio a fait place à finisco, je finis; finientem à finiscentem, finissant. Grace à cette addition, l'i du latin finire, finisco, paraît à toutes les personnes de tous les temps. Or on ne pouvait, sous peine de rompre l'harmonie de la conjugaison, soumettre le futur aux lois de la phonétique et dire: finrai, findrai. Ici l'analogie a été plus forte. C'est ainsi que l'hi-toire de la langue nous montre comment des conjugaisons données comme types de régularité sont irrégulières au premier chef, et comment des formes si simples et si transparentes cachent derrière elles un conflit de lois diverses et contradictoires.

Aux formes grammaticales se rattache la théorie de la formation des mots. Cette étude a pour objet les procédés de dérivation et de composition que la langue met en œuvre pour enrichir son vocabulaire. C'est dans cette étude qu'on voit nettement les forces créatrices de la langue; c'est là qu'on se rend compte des ressources dent elle disposo pour exprimer les idées nouvelles, les faits nouveaux qui constituent l'histoire intellectuelle de la nation. Les économistes enseignent que ce n'est pas l'abondance du numéraire qui fait la richesse d'un pays, mais l'abondance des ressources qui procurent ce numéraire ; il en est de même pour les langues : ce ne sont point les mots, ce sont les procédés de formation des mots qui sont la vraie richesse d'un idiome. On aura donc à se demander quels sont les procédés dont s'est servi le français pour former son lexique; quelle en est l'origine, le cercle d'action, la force relative; quelle est l'étendue des ressources dont il dispose, et si dans le cours des temps il les a augmentées ou amoindries.

Nous passons à l'étude de la syntaxe historique, c'est-à-dire à

l'étude des variations subies par la langue dans sa syntaxe. La, nous assistons aux procédés divers auxquels a recours l'esprit pour combiner ses pensées. Les mêmes pensées ne se présentent pas en tout temps sous la même forme à l'esprit des hommes. Les aspects sous lesquels sont vus les objets et les rapports qui les relient varient de siècle en siècle : de là les variations de la syntaxe. La syntaxe historique nous montre le développement de la pensée humaine réfléchie dans la langue.

Pour ce qui regarde le français, l'histoire des constructions nous fait voir la langue se désorganisant lentement sous l'influence de l'esprit d'analyse qui transforme peu à peu ses vieilles constructions synthétiques, héritage du latin. Elle nous montre comment un idiomo synthétique, porté chez un peuple à l'esprit fin et delié, se décompose graduellement pour parvenir à l'état analytique où nous le voyons aujourd hui.

Cette étude de l'ancienne syntaxe nous fera pénétrer plus profondément dans l'intelligence de la langue actuelle Nombre de construetions usuelles, que l'habitude nous a rendues familières, mais obscures pour qui y réfléchit, ne s'éclairent qu'à la lumière de l'histoire. Telle forme de phrase a disparu de l'usaze général pour ne se conserver que dans quelques cas tout à fait spéciaux. Qui pis est, qui mieux est, qui plus est, sont les uniques débris de la construction générale qui employait absolument le relatif qui au sens de ce qui 'quod'). La vieille construction de Malherbe et de Corneille: pour grands que soient les 10is, n'a survéeu que dans pour peu que. L'expression se nourrir de pain, de viande nous reporte aux premiers temps de la langue, alors qu'on disait, non pas manger du pain, de la viande, mais manger pain, viande. La vieil e langue a dit jusqu'au xviº siècle : je le vous dis, tu le nous dis il le nous dil ; à partir du xvr, elle intervertit l'ordre des pronoms et commence à dire : je vous le dis, lu nous le dis, il nous le dit; m is l'ancienne construction se maintient, on ne sait pourquoi, dans il le lui dit au lieu de il lui le dit). Ainsi vivent égarées dans la langue actuelle maintes expressions qui nous semblent toutes naturelles et qui appartiennent à des formations d'âges antérieurs. C'est ainsi que dans les couches diverses dont la superposition constitue le sol de notre globe, telle strate inférieure vient percer les couches supérieures et ailleurer à la surface.

Dans cette revue nous avons laissé de côté le vocabulaire. Les mots considérés, non plus dans leurs formes, mais dans leurs significations, ont aussi leur histoire. Il n'est pas un fait nouveau, une idée nouvelle chez un peuple qui ne laisse sa trace dans son idiome; c'est le retentissement de l'histoire dans la langue. Interrogeons le français

à ce point de vue, et nous retrouverons dans les mets l'histoire de la pensée française. Ouvrez ce dictionnaire, où les termes se suivent et se pressent, entassés pêle-mêle dans le chaos de l'ordre alphabétique. Derrière les pensées que ces mots expriment à l'heure présente se cache toute une série de pensées aujourd'hui éteintes et qui ont fait la vie de ces mots dans les âges antérieurs. Faites passer sur tous ces mots le soufile de la science historique, et soudain toutes ces pages s'illumineront d'une lumière nouvelle; derrière ces mots revivra tout le passé de la langue, tout le passé d'un peuple, d'une civilisation.

Le vocabulaire ne se renouvelle pas toujours par la création de mots nouveaux. La langue se contente souvent de détourner un terme de son emploi propre et de lui faire exprimer d'autres idées. Ce proeédé d'adaptation d'un mot à une idée nouvelle n'offre-t-il pas luimême un sujet d'étude? Quelles sont les causes qui agissent sur les mots d'une langue pour en modifier la signification? Comment tels vocables, transformés depuis les origines par les altérations phonétiques, restent ils immobiles quant à leur valeur, alors que d'autres voient l'idée qu'ils représentent s'étendre ou se rétrécir, se déformer, et se prêtent à l'expression de nouveaux concepts? Cette étude des déviations de sens ne fournira-t-elle pas à la psychologie de précieuses indications sur les procédés que l'esprit humain met en œuvre peur exprimer, pour concevoir même ses idées? Nulle part elle ne pourra mieux en étudier l'activité journalière, le développement inconscient que dans le vocabulaire d'une langue, puisqu'une langue à un moment donné représente l'état des pensées d'une nation et dans son développement historique l'histoire intellectuelle de cette nation. Nulle part elle ne trouvera plus de documents et de plus instructifs pour résoudre le problème capital de l'association des idées.

Ces recherches dès à présent peuvent être entreprises sur le français. Du moins, l'étude de notre langue serait incomplète si on ne les abordait point.

Nous venons d'esquisser, messieurs, le tableau des études générales dont le vieux français peut être l'objet; mais nous n'avons parlé jusqu'iei que du français proprement dit, du dialecte de l'Île-de-France, celui qui est devenu la langue commune de notre pays. Mais des recherches du même genre peuvent être poursuivies sur les autres dialectes de la langue d'oil, le normand, le picard, le bourguignon, le lorrain, etc. Car vous n'ignorez pas que le latin populaire, au nord de la Loire, n'a pas produit une langue uniforme, mais, se diversifiant suivant les régions, a donné naissance à des idiomes qui vécurent indépendants les uns à côté des autres et qui eurent leur floraison lit-

téraire, jusqu'au jour où le dialecte de l'Île-de-France, plus favorisé, les écrasa de sa supériorité et les réduisit à l'humble état de patois.

Quels sont les rapports qui unissent ces dialectes entre eux et avec le français proprement dit? Quelles sont les différences qui les caractérisent?

On voit quel vaste champ l'étude de notre vieille langue offre à la science. Nous n'avons pas la prétention de le parcourir dans toute son étendue, et nous nous estimerons heureux d'en ébaucher quelque faible partie dans les leçons que nous consacrerons plus tard à l'histoire de la langue, soit que ces leçons portent sur des points déterminés, sur des chapitres spéciaux de cette ample histoire, soit qu'elles aient pour objet l'explication de textes choisis.

Arrivé à ce point, messieurs, nous n'avons exposé qu'une partie de notre tâche. La langue n'est qu'un instrument denné à l'homme pour exprimer sa pensée. Cet instrument, comment les hommes du moyen âge l'ont-ils manié? Quelles œuvres littéraires nous ont-ils laissées? Un champ nouveau, plus vaste encore, s'ouvre devant nous : l'histoire de notre vieille littérature.

#### $\Pi$

Lorsqu'on pénètre pour la première fois dans l'étude de notre littérature du moyen âge, on ne peut s'empêcher d'éprouver je ne sais quel sentiment de surprise. Là, tout est fait pour étonner et dérouter : le fond comme la forme, les idées comme le style. Il faut oublier le monde classique où nous vivons, où nous sentons, où nous pensons, et prendre l'âme d'un monde nouveau, d'une civilisation nouvelle. D'un autre côté, les quatre siècles qui embrassent la vie littéraire du moyen âge ont été d'une fécondité inouïe. Les œuvres s'accumulent, de tout genre et de tout ordre, et à l'étrangeté de la forme, qui surprend l'esprit, s'ajoute l'immensité de la matière, qui l'effraye.

Cependant, quand on s'est un peu familiarisé avec ces œuvres et que de haut on en a pu voir l'ensemble, le chaos apparent fait place à l'ordre, et l'on aperçoit les grandes lignes. Les œuvres laissées par le moyen âge peuvent se classer dans six groupes : poésie épique, poésie dramatique et poésie lyrique; fables, contes et fabliaux; poésie morale et didactique; œuvres en prose.

Parlons d'abord de la littérature épique, de cette vaste floraison qui, sortie du fond même du sol français, va pendant plusieurs siècles couvrir la France de ses chants héroïques et, quand notre sol épuisé se refuse à la nourrir, transplantée sur des terres étrangères, va

porter par toute l'Europe chrétienne, jusqu'à nos jours, la gloire de nos héros légendaires et du nom français.

Dans ees siècles de barbarie qui voient finir la race mérovingienne et naître la race carolingienne, où l'histoire ne nous offre qu'un chaos fastidieux et sanglant, au fond du peuple eircule obscurément une sève puissante de poésie qui bientôt portera des fruits magnifiques. Dans chaque région, dans chaque province, dans chaque ville, le peuple chante quelque héros local qui s'est illustré dans des combats contre les barbares et s'est fait quelque renom d'héroïsme ou de sainteté. Ainsi se forment des centres de légendes poétiques Mais bientôt transportées de province à province par les trouvères ambulants, ces chansons primitives, ees cantilènes se fondent et se combinent, et, les plus importantes absorbant les plus faibles, les chansons de geste viennent au jour. Parmi ces chansons de geste, il se produit encore une sorte de concurrence vitale : quelques-unes, saisies par une attraction d'un nouveau genre, viennent graviter autour d'une chanson centrale. Ainsi se constituent des groupes de poèmes autour d'un nom unique qui fait disparaître, en les absorbant, les anciens héros.

La geste une fois constituée, les trouvères viennent y ajouter à l'infine leurs inventions personnelles. Le peuple ne connaissait qu'un grand exploit d'un héros celèbre; ils lui raconteront d'autres exploits anterieurs ou postérieurs, sa jeunesse, ses enfances, sa mort. l'histoire de son père, de ses aïeux, de ses parents. Ainsi du'vine au xive siècle, nait, grandit et se développe une vaste littérature épique dont les productions viennent se grouper dans trois eycles, célébrant l'un la gloire du grand empereur carolingien, de Charlemagne à la barbe florie; l'autre, les révoltes des vassaux et l'indépendance féodale; le dernier, les luttes du Midi contre les Sarrazins. Ce sont les trois cycles du Roy, de Doon de Mayence et de Guillaume d'Orange. Quelle activité ininterrompue suppose chez nos trouvères ce travail de huit siècles! Chez le peuple, quelle passion pour ces grands récits héroïques! On sent vivre dans ces œuvres l'âme de la France guerrière, féodale et chrétienne.

Arrive le xv" siècle. Les poèmes de chevalerie sont mis en prose et deviennent des romans d'aventure. En France, ce genre littéraire s'épuise; ces romans chevaleresques, de plus en plus délaissés par les hantes classes, puis par la bourgeoisie, relégués dans les campagnes, s'en vont misérablement aboutir à la Bibliothèque bleue. Mais, tandis qu'ils dépérissent et disparaissent sur leur terre nationale, transportés sur le sol étranger, ils y reprennent une vie nouvelle et fournissent jusqu'à nos jours une ample carrière. En France même, ils ne meurent pas sans héritiers. Le roman de chevalerie qui dérive du poème

épique, est le père du roman moderne. Quand même la preuve historique ferait défaut, le nom serait là pour nous l'apprendre, puisque le mot roman, qui à l'origine a si nifié « récit historique en français », n'est arrivé que par l'intermédiaire des romans de chevalerie à sa signification actuelle de récit d'imagination.

A côté des trois grands cycles qui constituent la littérature épique proprement dite, s'en placent d'autres de caractères différents. Les plus importants sont le cycle breton et le cycle de l'antiquité.

Les légendes bretonnes, c'est-à-dire les vieilles légendes celtiques conservées en Bretagne, pénétrèrent au xmº siècle dans le courant de la littérature française, grâce à des textes latins et des versions en prose. Elles furent mises en vers par des poètes de talent, dont un fut un écrivain de premier ordre, Chrestien de Troyes. Sous cette forme nouvelle, elles reprirent une vie nouvelle. Du coin de l'Armorique et de l'Angleterre, où elles sommeillaient, ces vieilles traditions, ces histoires merveilleuses de fées, d'enchanteurs, de héros mythiques, s'éveillèrent au soufile de notre poésie et, portées sur ses ailes d'or, allèrent enchanter des oreilles qu'elles n'avaient jamais bercées.

Mais sous la plume de nos écrivains cette littérature se transforme. Faite peur être lue et non plus, comme les chansons de geste, pour être chantée, s'adressant aux grands seigneurs et aux nobles dames, cette poésie héroïque, religieuse, mystique même à ses origines, devint une poésie de cour, élégante et raffinée. Il ne faut pas lui demander les rudes tableaux de l'épopée féodale. Elle ignore ces âpres et farouches guerriers qui ne connaissent d'autres amours que celle de leurs épées, chastes et pures héroïnes fidèles jusqu'à la mort. Elle se complait aux amours ratfinées, lascives, criminelles, où le vice se couvre d'un vernis de galanterie qui semble l'excuser, bien plus, le faire aimer.

Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, Le cortesie, l'audaci imprese io canto.

Ces vers, par lesquels l'Arioste ouvre son Orlando furioso, peuvent s'appliquer à cette poésie, dont ils reproduisent fidélement l'esprit et le caractère

A la fin du XIIº siècle, le cycle breton, en pleine faveur, a pris place à côté du cycle féodal.

Ces deux poésies, d'abord opposées et rivales, l'une toute nationale et née d'un fond historique, l'autre étrangère et née d'un fond mythique, finissent par se rejoindre et se combiner. Des trouvères ingénieux font rentrer dans le cadre de l'épopée carolingienne les agréables nouveautés des légendes armoricaines. De là ces romans d'aventure dont le modèle est le charmant poème qui conte l'histoire de Huon de

Bordeaux et de son puissant protecteur, le nain Obéron. Ce nain, grand de trois pieds tout juste,

Si n'a de grant que trois piés mesurés,

nous l'aurions oublié s'il n'avait eu la bonne fortune d'être chanté, d'après nos chansons de geste, par Shakespeare, Wieland et Weber.

A ces cycles s'ajoute un troisième et dernier cycle, celui de : Rome lu Grant, c'est-à-dire le cycle des poèmes narratifs qui ont pour objet l'antiquité.

La scission entre le moyen âge et l'antiquité paraît si complète qu'on peut à bon droit s'étonner de voir la matière antique fournir le sujet de poèmes, et toute une littérature se développer qui chante la Grèce et Rome. Mais il ne faut pas oublier que des traditions classiques, par l'obscur courant de la littérature alexandrine et byzantine, s'étaient conservées, plus ou moins altérées et déformées, dans les écoles et dans les cloitres. Parmi ces traditions plus ou moins savantes, il y en avait une, devenue presque populaire, qui rattachait les Francs aux Troyens et faisait des Romains les ancêtres des peuples du moyen âge. Quand Ronsard tente de célébrer le fils de Priam, Francus, père de la race franque, il n'est que le dernier écho d'une tradition jadis vivante et presque nationale.

Ceci suffit à expliquer que l'antiquité ait fourni le sujet de longs poèmes. Athènes, Rome, Troie, Thèbes, Alexandre, Énée, César, tous ces noms illustres sont familiers à nos trouvères. Benoit de Sainte-More chante les destinées de Troie; il veut faire revivre ce passé si loin de lui : il s'en flatte sans doute : mais quelle illusion ! Comme ils appartiennent au moyen âge, ces héros et ces héroïnes qu'il met en scène ! Comme ils en ont revêtu les sentiments et les idées! Ce n'est pas le moindre intérêt de ces œuvres que ce travestissement d'une littérature antique habillée à la moderne.

Comme le poème épique, le poème dramatique représente une grande action; mais ce qui là est donné comme récit est offert ici aux yeux mêmes des spectateurs. Telle est la différence théorique qui sépare les deux genres. Faut-il croire que le poème dramatique est né du jour où l'écrivain a porté sur la scène le récit de quelque poème épique? Ce serait une erreur. Les théoriciens peuvent après coup trouver les rapports qui relient des faits d'ordres divers; mais ceux-ci, dans leur développement, suivent souvent des chemins si détournés qu'aucune conception a priori ne permettrait d'en déterminer les lois. Notre littérature dramatique, sous sa forme la plus importante, est sortie des cérémonies du culte.

Les mystères portaient sur la scène les événements les plus remar-

quables de l'histoire sainte, la vie et la mort de Jésus-Christ, l'histoire de la Vierge, d'Adam, des patriarches, des saints. Comment ce théâtre édifiant a-t-il pris naissance au sein même des offices sacrés? Comment, sorti de l'Église, a-t-il graduellement été abandonné par les prêtres aux mains des poètes et même des acteurs laïques? Comment est-il arrivé à rayonner sur la France? Questions obscures que la science commence à peine à débrouiller.

Ce théâtre national grandit rapidement. A Paris, au xve siècle, il reçoit une organisation officielle avec l'institution de la Confrèrie de la Passion. La province voit se former également des associations du même genre, semi-laïques et semi-religieuses. Toute la France se couvre de représentations pieuses. En même temps, le drame prend des proportions plus grandes. Par un développement presque analogue à celui que nous avons observé dans la naissance de l'épopée, il se forme des cycles dramatiques, le cycle de la Passion, le cycle des Apôtres, etc.; les miracles, les mystères s'allongent, et de quinze cents ou deux mille vers arrivent à dix, vingt, trente mille et plus. Le nombre des acteurs se multiplie; les représentations durent plusieurs jours, plusieurs semaines.

Mais en prenant de telles proportions, le drame perd de ce caractère liturgique et religieux que lui a imprimé l'église, dont les voûtes augustes l'ont vu naître. Aux mystères édifiants, aux miracles qui traduisent sur la scène les récits des deux Testaments ou les merveilleuses aventures des saints, s'ajoutent des mystères profanes qui représentent des événements historiques ou légendaires : le mystère de Griselidis, de la Destruction de Troie, du Siège d'Orlèans. Le drame profane est né.

L'époque qui voit la suprême grandeur du théâtre populaire en voit aussi le déclin. Les mystères dégénérés servent, non plus à l'édification d'un peuple, mais au divertissement d'une populace grossière. En 1548, le parlement de Paris interdit aux Frères de la Passion les sujets religieux et ne leur permet que les mystères profanes, honnêtes et licites. C'en est fait du vieux théâtre national; quatre ans après, Jodelle crée le théâtre moderne.

L'histoire de cette décadence est saisissante. Interdits à Paris, les mystères continuent en province; mais, échpsés par les splendeurs du nouveau théâtre du xvn° siècle, ils se retirent dans les campagnes, où ils ne sont pas encore tout à fait éteints. On peut en voir les derniers restes dans le spectacle de la Passion que des comédiens ambulants donnent dans les foires; les acteurs sont devenus des marionnettes!

A côté de ce grand théâtre religieux se fonde le théâtre comique. En face de la Confrérie de la Passion s'établissent les corporations judiciaires des Clercs de la Basoche et des Enfants sans souci, à qui est octroyé le privilège de faire jouer des farces, des sotties et des moralités. Pendant trois siècles, ils font retentir la France de leurs éclats de rire moqueurs et grossiers. Comment ces représentations joyeuses ont-elles pris naissance? Quel lien les rattache aux jeux comiques de la fin de l'empire romain? Ces problèmes d'origine sont aussi obscurs, et plutôt posés que résolus. Le xve siècle est également l'âge d'or de ce théâtre. Au xvie, il languit; au xvie, clercs de la Basoche et Enfants sans souci cessent leurs représentations. Toutefois l'association des clercs du parlement se maintient avec son organisation jusqu à la fin de l'ancien régime. Alors, comme toutes les autres corporations, elle disparaît dans la tourmente révolutionnaire.

L'épopée et le drame n'épuisent pas à eux seuls l'activité poétique du moyen âge : il a encore fait vibrer la corde lyrique.

Longtemps on a cru que si la palme revenait à la littérature de la langue d'oil pour la présie épique, elle revenait à la littérature provençale pour la poésie lyrique. Aux trouvères, les chansons de geste; aux troubadours, les cansons. C'est une erreur. Dès le xue siècle, d'aussi bonne heure qu'en Provence, retentissent dans la France du Nord les refrains des chansons lyriques. Seulement leur caractère est autre que dans le Sud. Au lieu d'exprimer des sentiments personnels, ce sont de courts récits d'amour; ils out encore quelque chose d'épique et rappellent les cantilènes d'où sont sorties les chansons de geste. Mais déjà, à la même époque, paraissent des chansons populaires, des pastourelles.

Au XIIIº siècle, des poètes de cour composent ces jolies chansons d'amour qui forment un des plus beaux fleurons de notre vieille littérature. Le XIIIº et le XIVº siècles sont l'âge d'or de ce genre littéraire que cultivent les Quesnes de Béthune, les Thibault de Champagne. les Gace Bruslé, les Adam de la Halle, les Colin Muset et ces centaines de poètes anonymes qui nous ont laissé tant de jolis chefs-d'œuvre Quelle science du rhythme! quel sentiment de l'harmonie! quel art du stylo! quelle délicatesse et quel raffinement dans la pensée! Toutes les formes sont mises en œuvre: chansons, complaintes d'amour, tensons, serventois, jeux-partis, aubades, pastourelles, retrouanges, saluts, rondeaux, virelais, ballades, que sais-je encore? La joésie lyrique n'est pas un fruit du Midi; elle a cu une riche floraison sous le ciel du Nord.

N'oublions pas la brillante littérature des fables, des contes et des fabliaux, récits légers, joyeux, mordants, satiriques, grossiers quelquefois, où défile toute la société du temps, le clergé, les nobles, la bourgeoisie, les manants, les clercs, les femmes. Tableau souvent

chargé et que la verve maligne de nos conteurs rend souvent trompeur, mais tableau toujours vivant de la comédie humaine au moyen âge. Cette littérature dont le chef-d'œuvre est l'épopée burlesque de Maître Renard, poursuit sa tradition jusqu'au cœur de l'époque classique où elle suscite La Fontaine.

Les découvertes récentes d'une science étrangère nous ont appris que le cadre de la plupart de ces contes et de ces fables s'est formé loin, bien loin des rives de la Seine, et dans une civilisation bien différente de la nôtre. C'est sur les bords du Gange qu'ils ont été créés par des prêtres boudhistes pour l'édification des fidèles. On les voit, portés par des traductions pehlvies, arabes, syriaques, hébraïques, latines, marcher de l'Inde jusqu'en France, où l'art de nos conteurs les rajeunit et les rappelle à une vie nouvelle.

Au xvº siècle, les fabliaux subissent une importante transformation. Ils sont portés sur le théâtre, où ils donnent naissance aux farces, qui sent le germe de la comédie moderne. A l'étranger, en Italie spécialement, ils sont traduits en prose et deviennent des nouvelles. Au xvº siècle et au xvɪ°, ces nouvelles repassent les monts et reprennent racine dans le pays même d'où elles étaient sorties et qui les avait oubliées; les nouveaux centes en prose, à leur tour, aboutissent au roman de mœurs. Ainsi le genre si considérable du roman moderne retrouve à ses origines, d'un côté le roman de chevalerie et le poème épique, de l'autre le conte et le fabliau.

En face de la littérature satirique (nous n'en indiquons ici que les principales formes; car la satire affecte des formes bien diverses au moyen âge), se place la littérature morale ou didactique : récits édifiants des vies de saints, contes dévots, dits ou ditiés moraux, sentences et proverbes, traités didactiques, bestiaires, récits allégoriques. L'allégorie fleurit surtout au XIIIe siècle, et elle arrive à son complet épanouissement dans l'interminable Roman de la Rose. Il nous est impossible de donner ici une idée de ce vaste ensemble d'œuvres si diverses. Indiquons-en au moins un trait essentiel, qui caractérise le moyen âge religieux: le besoin de moraliser. Tout sert aux clercs pour faire pénétrer quelque pensée édifiante dans l'esprit de leurs lecteurs. Les contes les plus étranges, ceux qui se prêtent le moins à l'interprétation morale, deviennent entre leurs mains, par des miracles de subtilité, des allégeries édifiantes. Rien ne les arrête dans leurs commentaires parfois grotesques et qui ne respectent pas touiours la décence.

Jusqu'ici nous sommes restés sur le domaine de la poésie: c'est qu'en effet, dans la France du moyen âge comme dans tous les pays, la poésie a devancé la prese. Les prosateurs sont de beaueoup moins nombreux que les poètes; cependant les genres sont très variés:

recueils de lois, textes administratifs, traités d'économie, ouvrages didactiques, traités moraux, sermons, contes, traductions de la Bible et des Pères, chroniques et histoires. Un petit nombre seulement de ces œuvres présente un intérêt littéraire : quelques textes religieux, et surtout les récits des chroniqueurs et des historiens. Vous avez sur les lèvres les noms de Villehardouin, de Robert de Clary, des Joinville, des Froissart, ces créateurs de la prose française.

Par ce rapide tableau, bien incomplet, vous pouvez juger de la richesse de notre littérature au moyen âge. Et encore sommes-nous loin de la possèder tout entière. Nombre de textes d'une haute importance ont disparu, perdus à jamais. Un manuscrit est chose fragile; souvent quelques feuillets de parchemin trouvés par hasard dans la garde d'un livre sont les uniques débris de toute une série d'œuvres, de tout un groupe littéraire. Les manuscrits que nous possédons du x11°, du x111° et du x1v° siècle suffiraient à remplir des milliers de volumes, et ce n'est qu'une faible partie de ce qu'a composé le moyen âge.

Mais cette fécondité par elle-même n'est qu'un titre médiocre pour une littérature. Celle du moyen âge, heureusement, a d'autres titres à faire valoir. Cette preuve directe que sa richesse n'est pas stérile, c'est l'influence puissante et durable que pendant de longs siècles elle a exercée sur la littérature des peuples voisins.

L'empire que les lettres françaises ont exercé sur l'étranger dans les deux derniers siècles, elles l'avaient exercé cinq cents ans plus tôt sur une étendue plus vaste encore et avec une action plus profonde.

De l'extrémité de l'Angleterre jusqu'aux côtes de la Grèce, du fond de l'Espagne jusqu'au nord de la presqu'ile scandinave, toutes les inventions, tous les chants de nos trouvères étaient traduits ou imités. Chaque année, nous voyons nos bibliothèques envahies par des savants étrangers qui viennent demander à nos manuscrits le secret des origines de leur propre littérature. Toutes les littératures de l'Europe, en effet, retrouvent la nôtre à leur berceau. En Angleterre, Chaucer est le disciple de nos trouvères normands. L'Allemagne, les pays scandinaves, l'Islande oubliaient leurs poèmes nationaux et mythiques, les Niebelungen, l'Edda, pour écouter et répéter les chants français. Les Minnesinger vont jusqu'à emprunter leur rhythme à nos poètes lyriques; et les sayas islandaises sont souvent des échos fidèles de maintes chansons de geste, de maints poèmes de la Table-Ronde dont nous ne possédons plus en France que quelques rares débris ou que les titres et les noms. En Grèce, les petits-fils des Athèniens, oubliant l'Iliade, apprenaient l'histoire poétique de leurs aïeux dans les récits d'un trouvère, et Benoît de Sainte-More détrônait Homère.

C'est en Italie surtout qu'une brillante fortune attendait l'œuvre de nos trouvères. Leurs chansons furent d'abord traduites ou imitées dans un dialecte semi-français, semi-italien, qui était du XIII<sup>e</sup> au XIV<sup>e</sup> siècle la langue littéraire du nord de l'Italie. Peu s'en fallut que cette langue plus française qu'italienne ne devint la langue nationale de la Péninsule. Ces poèmes franco-italiens sont l'origine directe des poèmes toseans qui, au xv<sup>e</sup> siècle, aboutissent à l'œuvre de Pulci, du Bojardo et enfin de l'Arioste, ou de ces récits en prose qui forment le célèbre recueil des Reali di Francia. S'il est un livre populaire en Italie, c'est bien ce recueil de légendes qui racontent les origines fabuleuses de la maison de France. De nos jours encore il trouve plus de cent mille lecteurs, et sa popularité n'est pas près de s'éteindre. Eh bien! cette compilation remonte à des poèmes français pour la plupart perdus.

Ainsi, du nord au midi, la littérature française exerce par toute l'Europe une action profonde et vraiment populaire. Tandis que notre littérature du xvii° et du xviii° siècles agit sur l'aristocratie européenne, celle du moyen âge pénètre plus profondément dans le peuple. Manants, ouvriers, bourgeois autant que grands seigneurs, s'intéressent à ces récits poétiques et se laissent captiver par le charme des œuvres françaises. L'esprit de la France pénètre partout la société chrétienne : la France est partout où bat un cœur chrétien.

Comment se fait-il qu'une littérature douce d'une telle puissance ait chez nous si rapidement vieilli ? A la fin du  $xv^e$  siècle elle languit ; au  $xv^e$  siècle elle meurt, et déjà commence une littérature nouvelle.

Une des principales causes de cette prompte décadence, la première du moins qui frappe le regard, se trouve dans l'état de la langue. De demi-siècle en demi-siècle, l'idiome passait par des modifications si rapides que bientôt les œuvres de l'âge précédent devenaient inintelligibles si elles n'étaient rajeunies dans la langue du temps, remaniées et, par suite, déformées.

Mais pourquoi la langue a-t-elle si vite changé? l'ourquoi aucune de ses œuvres ne l'a-t-elle fixée? C'est qu'en réalité dans toute la littérature du moyen âge, malgré sa richesse, sa fécondité, son éclat, il n'y a pas eu d'œuvres assez fortes pour s'imposer aux écrivains de second ordre et devenir classiques.

On a prétendu quelquefois que la langue a fait défaut aux auteurs du moyen âge; mais la langue de cette époque, dans sa grammaire et son lexique (je ne parle pas de la syntaxe), est bien loin d'être inférieure à la nôtre. D'ailleurs, n'eût-elle été qu'un informe outil, c'était aux écrivains à la perfectionner. L'italien vulgaire était certes audessous du français quand le génie de Dante le pétrit et en tira l'italien classique. Si nos vieux auteurs n'ont pas su fixer leur langue, serait-ce qu'il leur manquait le génie ?

Lorsqu'on commença à connaître les plus remarquables de nos chansons de geste, la *Chanson de Roland* en particulier, des savants, dans leur enthousiasme pour cette littérature qu'ils venaient d'exhumer, n'hésitèrent pas à la comparer aux chefs-d'œuvre de l'épopée grecque. « Si ces poèmes étaient écrits en grec, disaient-ils, nous les admirerions comme les œuvres d'Homère: ils n'ont qu'un malheur, c'est d'être écrits en français. » D'un autre côté, les littérateurs élevés dans l'admiration exclusive de l'antiquité refusèrent tout mérite à ces produits d'une langue et d'une époque barbares.

Notre ancienne littérature n'a mérité

Ni cet excès d'honneur, ni cette indignité.

Il est difficile de traiter en quelques mots une question aussi délicate et aussi complexe. Essayons au moins d'esquisser une réponse.

De toutes les littératures qui composent le trésor commun de l'humanité, la première en valeur et en originalité est sans contredit la littérature grecque. Le trait qui la distingue est la perfection de la forme. Le génie grec a trouvé d'instinct l'art de composer, c'està-dire l'art de développer les diverses parties d'un sujet de manière à leur faire produire une impression unique. Dans les œuvres grecques, le fond et la forme coïncident et se concilient dans une admirable unité d'effet. C'est par cette qualité dominante qu'elles ont pu s'imposer à l'imitation. Rome se forma à l'école d'Athènes, et voilà pourquoi sa littérature devint classique à son tour. Notre xviie siècle également demanda à l'antiquité le secret de l'art de composer, et il laissa d'inimitables modèles qui sont l'éternel honneur des lettres françaises.

C'est cet art suprême de la composition qui a manqué à notre littérature du moyen âge et qui lui interdit d'entrer en compétition avec la littérature grecque. Mais du moins, à ce rang secondaire, parmi les littératures non classiques de l'Europe, la première place lui revient sans conteste. Seule des littératures européennes du moyen âge, elle possède cette puissante spontanéité qui fait éclore de son sein les genres les plus divers et leur donne des développements inattendus. Vraisemblablement les autres peuples de langue romane ont eu des germes de la poésie épique et de la poésie dramatique; mais nulle part ces deux genres n'ont atteint la puissance qu'ils ont développée en France. Nul n'a eu cette influence universelle, cette force d'expansion, cette surabondance de vic qui fait rayonner l'esprit français hors de sa patrie et qui transforme durant des siècles les littératures de l'Europe en colonies dont la métropole est en France.

Il est vrai que le moyen âge n'offre pas un seul grand écrivain qu'on puisse placer à côté d'un Corneille, d'un Pascal, d'un Bossuet, d'un

Molière; mais le talent et la verve abondent, et lès genres secondaires, chansons, fabliaux, contes, farces, etc., offrent de petits chefs-d'œuvre de grâce, d'esprit, de style qui feraient aujourd'hui encore les délices des hommes de goût.

Quant à la poésie dramatique et à la poésie épique, plus l'on remonte vers les origines, plus belles et plus grandes sont les œuvres qu'elles nous ont laissées, parce qu'elles dérivent plus directement de l'inspiration populaire qui les a créées, parce qu'elles nous donnent une image plus spontanée de cette immense œuvre anenyme où tout un peuple a mis ses pensées, ses rêves, son idéal.

Parmi ces compositions, combien sont remarquables! Notre littérature ne commence-t-elle pas par un chef-d'œuvre, le Poème de saint Alexis, d'une forme si pleine et si coneise, d'une langue si pure et si grave, d'une poésie si intime et si pénétrante? Et ce chef-d'œuvre n'est-il pas immédiatement suivi d'un autre chef-d'œuvre, la Chanson de Roland, netre plus beau poème épique? Dans les poèmes du xiie siècle, malgré les longueurs et les prolixités, que de parties vraiment supérieures, sublimes même, dans Aimery de Narbonne, dans Renaud de Montauban, dans Ogier le Danois, dans Mainet, dans la Geste de Guillaume d'Orange, dans celle des Loherains, dans toutes ces œuvres qu'anime un soufle épique!

Pourtant cette littérature du moyen âge n'est pas de celles que l'on puisse toujours étudier avec les dispositions d'esprit du lettré savourant des beautés esthétiques et en quête de belles pensées et de beau style. Elle tromperait souvent notre attente. Mais elle ne trompera jamais celle de l'historien, devant qui elle fera revivre la vieille France sous ses aspects multiples et contraires: ici héroïque, guerrière, chevale-resque; là joyeuse, pétulante, licencieuse; ici s'inclinant dans une communauté d'idées et de sentiments devant la puissance morale de l'Église; là s'essayant, dans des dissidences plus ou moins latentes, à la libre pensée; ici se soulevant contre le peuvoir monarchique, là baissant la tête devant le sceptre auguste de la royauté.

N'oublions pas enfin que cette littérature du moyen âge touche par bien des points à notre littérature moderne. Si l'œuvre du xviº siècle se résume dans la révolution de la Pléiade, il ne faut pas croire que celle-ci, rempant tout à coup avec le passé, ait créé un mende entièrement nouveau. En renouant la tradition avec l'antiquité, la France nouvelle n'a pas brisé tous les liens qui l'unissaient à la France du passé. Aussi le xviiº siècle, pour être compris tout entier, demande parfois d'être éclairé à la lumière du moyen âge. Nos écrivains les plus français, Molière, La Fontaine, ne se rattachent-ils pas par des liens plus ou moins directs aux conteurs du xiiiº siècle ? Il est possible que

Corneille doive l'inspiration de *Polyeucte* aux mystères qu'en sa jeunesse il voyait jouer dans les campagnes rouennaises.

Pour toutes ces raisons, ces études sur notre vieille littérature s'imposent à notre attention. Elles sont d'intérêt national; elles nous apprennent à mieux connaître notre pays et par suite à mieux l'aimer, et elles font revivre à nos yeux un passé trop oublié dont nous avons le droit d'être fiers.

(Revue politique et littéraire, 19 janvier 1878.)

# LA LITTÉRATURE FRANÇAISE

#### DU MOYEN AGE

## ET L'HISTOIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE 1

### Messieurs,

Six ans se sont écoulés depuis le jour où le ministre de l'instruction publique fondait, à la Faculté des Lettres de Paris, une conférence de langue et de littérature françaises du moyen âge, et, sur la proposition du conseil des professeurs, me chargeait de cette conférence.

Pendant six ans j'ai poursuivi ici l'étude de nos vieux textes et l'histoire de notre langue, en même temps que, dans une enceinte voisine, à l'École pratique des Hautes Études, je continuais l'enseignement de la grammaire comparée des langues romanes.

Durant l'année scolaire qui vient de finir, un changement considérable s'est produit. Nos études, encore nouvelles, ont reçu une consécration solennelle et définitive; la conférence a été transformée en chaire. Le vœu de la Faculté, qui appelait depuis longtemps cette transformation, avait été entendu par un ministre dévoué à la cause de l'enseignement supérieur et favorablement accueilli par des Chambres que l'intérêt des hautes études n'a jamais laissées indifférentes. Et la bienveillance de la Faculté et celle du ministre m'appelaient de nouveau à l'honneur d'occuper cette chaire, et m'invitaient à venir prendre place auprès de tant d'hommes éminents par la science et l'art de la parole.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leçon d'ouverture du cours de langue et littérature françaises du moyen âge, à la Faculté des Lettres de Paris (4 décembre 1883).

Cet honneur, ce n'est que justice de le rapporter aux études que je représente. Ce sont elles que le ministre a voulu consacrer, alors que, sous ses auspices, le conseil supérieur de l'instruction publique leur donnait une part de plus en plus considérable dans les programmes de l'enseignement secondaire et supérieur. Si je me sens heureux de voir la place qu'elles ont définitivement conquise dans l'Université, je sens aussi l'étendue de la tâche qui m'est confiée : du moins tous mes efforts tendront à me rendre et à rester digne du choix qui a remis entre mes mains le dépôt de cet enseignement : ce sera encore le meilleur moyen de témoigner ma reconnaissance.

Je n'ai point inauguré tout de suite les leçons que réclamait la situation nouvelle; et j'ai continué, pendant le cours de l'année scolaire 1882-1883, n'en voulant point interrompre le cours, celles que j'avais commencées, en qualité de maître de conférences, à la Faculté et à l'École pratique des Hautes Études. Aujourd'hui, après avoir quitté cette École des Hautes Études, qui a vu mes débuts dans la carrière scientifique, et à laquelle m'attachaient par des liens si étroits dix ans d'enseignement et de collaboration avec des maîtres éminents; aujourd'hui j'abandonne, non sans regret, cet enseignement de la grammaire comparée des langues romanes, que j'avais été chargé d'y organiser. Les légitimes exigences de la science, le titre même de la chaire que j'occupe, m'imposent une limite dont je suis forcé de reconnaître l'absolue nécessité. Permettez-moi de vous exposer les raisons qui m'obligent à me restreindre, et, par la même occasion, de vous expliquer le caractère général que je désire donner à mon enseignement et la méthode qui doit le diriger.

Grâce à une armée sans cesse grandissante de chercheurs et de savants, les études de philologie romane font de jour en jour des progrès si considérables que désormais elles ne peuvent plus guère être embrassées dans un seul et même cours. Comment suivre dans leur marche simultanée ces vastes recherches sur l'histoire du français et du provençal, de l'espagnol et du portugais, de l'italien et du roumain? Une exposition aussi large perd en force et en profondeur ce qu'elle gagne en étendue. Pour demeurer à la hauteur qu'il doit garder, l'enseignement doit se resserrer; il lui faut se restreindre pour ne pas baisser; l'écueil et le danger pour les études scientifiques, c'est d'être superficielles.

D'un autre côté, il est nécessaire de donner en Sorbonne, dans la Faculté des Lettres, un développement plus considérable à l'étude du français. Si la conférence de langues romanes à l'École des Hautes Études a surtout formé des élèves étrangers qui à leur tour sont devenus professeurs dans les gymnases, les universités d'Allemagne, de

Suisse, de Roumanie, de Bohême, de Suède, etc., la complexité d'un pareil enseignement écartait par cela même les étudiants français plus directement curieux des études nationales. Or, il importe de créer en France une école française qui poursuive avant tout l'étude scientifique de la langue dans toute l'étendue de son développement historique. Ajoutons, et cela va sans dire, l'étude de l'ancienne littérature : cette dernière étude, jusqu'iei, n'avait pu être représentée dans les conférences que je faisais à la Faculté, et cette lacune devait être comblée.

Mais, si je restreius mon enseignement à celui de la langue et de l'ancienne littérature, je n'ai pas l'intention de le resserrer dans des limites tellement étroites qu'il me soit interdit de porter un regard sur la langue et la littérature des autres peuples romans. Je désire lui donner assez de largeur pour que vous puissiez toujours saisir les nombreux rapports qui unissent entre elles les langues et les littératures néo-latines. Tel chapitre de l'histoire de la poésie française est un chapitre de l'histoire de la poésie italienne ou espagnole; telle question de grammaire française doit trouver sa solution dans l'étude des phénomènes linguistiques d'au-delà des Alpes ou d'au-delà des Pyrénées. Ces rapports généraux ne seront jamais perdus de vue. Le français reste l'objet principal de notre recherche; mais, derrière le français, à l'occasion, l'on verra paraître au second plan l'une ou l'autre des langues sœurs, l'une ou l'autre des littératures romanes primitives.

Tel sera l'esprit général de mon enseignement. Maintenant, pénétrant plus avant dans le détail, je dois vous exposer ce que je me propose de faire dans chacune de mes leçons.

I

A côté des leçons d'exposition générale dont je vous entretiendrai tout à l'heure, je crois utile d'ouvrir des conférences où les auditeurs travaillent de concert avec le maître. Nous expliquerons en commun les textes d'ancien français portés au programme de la licence ès lettres et de l'agrégation de grammaire. Cette explication sera avant tout pratique. Il ne s'agira pas de faire de la haute critique, et de rechercher à propos de chaque vers, à travers les variantes des manuscrits, des rajeunissements ou des anciennes traductions rigoureusement classés en famille, les leçons d'un original, d'un prototype perdu. Ce n'est pas que parfois, dans certains eas importants ou curieux, choisis comme exemples, nous nous interdisions des excursions sur ce terrain de la critique transcendante; mais ces cas ne seront que l'exception; et, en thèse générale, nous nous contenterons de bien comprendre le texte

que les programmes mettent entre nos mains, d'en expliquer les diverses formes grammaticales et de déterminer les traits principaux de la langue française au x1° siècle.

Vu leur earactère d'enseignement pratique, ees conférences seront fermées. Les auditeurs inserits expliqueront les textes sous ma direction. Je désire qu'ils ne se bornent pas au rôle d'élèves, et qu'ils ne craignent pas, au besoin, de m'interroger. Chacun treuvera son profit à un échange d'ebservations qui rendent plus intimes les rapports du maître avec les auditeurs, et son action plus efficace. Ai-je besoin de dire que j'accueillerai avec sympathie, avec plaisir toute demande d'explications supplémentaires? Tous les mardis, après la leçon d'histoire littéraire, je resterai à la Faculté, me tenant à la disposition des étudiants désireux d'obtenir des conseils et des directions pour leurs travaux personnels.

J'espère que l'explication des textes portés au programme ne prendra pas teute l'année scolaire, mais que le deuxième semestre nous laissera deux meis ou plus que je veudrais consaerer à des conférences d'un caractère à la fois plus élevé et plus pratique. J'en veudrais faire des conférences de recherches scientifiques originales. Réunissant quelques auditeurs curieux de poursuivre des études qui auront eu le don de les intéresser, j'aberderais avec eux quelques-uns des nembreux problèmes de littérature ou de langue que neus aurons rencontrés sur notre chemin. Il y a là une riche mine de sujets de thèses, dont neus pourrons tracer les plans, que neus pourrons signaler aux futurs eandidats au doctorat. A veus, Messieurs, de faire que ce souhait ne reste pas à l'état de simple vœu.

J'arrive maintenant aux leçons proprement dites. Une leçon est consacrée à la grammaire historique de la langue française; une autre, à l'histoire de l'ancienne littérature. Je parlerai d'abord de la langue.

 $\Pi$ 

Le titre officiel de la chaire est: Littéralure française du moyen âge, et histoire de lu langue française. L'opposition des deux parties du titre montre clairement que nous avons à traiter l'histoire générale de la langue, des origines à nos jours, et non pas seulement l'histoire de l'aneienne langue; étude immense, infinie, à l'embrasser dans tous ses détails, et où maintes régions restent encore à découvrir et à explorer.

Dans la leçen d'ouverture que je faisais il y a six ans¹, je montrais

<sup>1</sup> Voir plus haut, pp. 3-22.

l'étendue de cette étude qui doit porter sur l'histoire des sons, des mots considérés dans leur forme, leur origine et leur signification, des formes grammaticales et de la syntaxe, et j'exposais la quantité et la eomplexité des problèmes qu'elle a à résoudre. Un exemple très élémentaire vous en donnera une idée. Prenez une phrase latine, la plus facile, la plus simple : Credo hominem esse ratione præditum ; traduisezla maintenant : Je crois que l'homme est doué de raison, et comparez vos deux phrases. Elles présentent entre elles des différences tellement frappantes, que vous songez à peine à les rapprocher. Et eependant les éléments de la phrase française sortent du latin par une lente série de changements insensibles. Les mots latins se sont déformés dans la prononciation et ont pris un aspect nouveau (credo, cred, creid, crei, croi, crois; hominem, homene, homne, homme; ratione, ratyon, rayzon, raison), ou ils sont sortis de l'usage pour être remplacés par des mots nouveaux (præditum, dotatum, dodadu, dodad, doded, doé, doué). Des flexions nouvelles ont graduellement paru: l'article l = iltum dans l'homme, le pronom personnel ego, iego, ieo, jeo, je, dans je crois; la syntaxe a été bouleversée, credo hominem esse devient credo quod homo est; ratione devient de ratione. Je simplifie encore et supprime, pour abréger, des faits notables, tels que la substitution de l'accusatif l'homme à l'ancien nominatif li hom-s, répondant au latin (quod) homo (est). Celui qui pourrait embrasser d'un coup d'œil les divers changements phonétiques, morphologiques, syntactiques, significationnels (pardonnez-moi ce barbarisme), qui auront amené, à travers les âges, la phrase latine que nous supposons à la phrase française, aura un tableau en raceourci des modifications infiniment complexes qui de la langue de Plaute ont fait celle de Molière.

Nous n'avons point l'intention de suivre ici tous ces changements, et de rechercher par le menu l'histoire complète de la langue. Une carrière d'homme ne suffirait pas à épuiser une telle recherche. Dans ces trois dernières années, j'ai appliqué cette méthode micrographique à l'étude de quelques points de syntaxe française, et l'année seolaire 1882-1883 s'est passée tout entière à étudier ce que les six cas de la déclinaison sont devenus dans le passage du latin au français, et

Lat. classique: credo hominem esse ratione præditum,

Lat. populaire: crédo quod homo est de ratione dotatus,
créd qued hom est de ratyon dodats,
(iego) creid quel (li) hom est de raison dodez,
ico crei que li hom-s est de raison doez,
jo croi que li hom-s est de raison douez,
je crois que l'homme est de raison douez,
je crois (prononcez crvé, crad) que l'homme est doué de raison.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le tableau suivant peut donner une idée des transformations successives de cette phrase :

comment et par quelles prépositions ils ont été graduellement remplacés.

L'objet que nous nous proposons est autre. L'ancien français sera peur neus non un but, mais un moyen; nous ne l'étudierons que pour mieux comprendre la langue moderne.

Assurément, l'étude de l'ancien français pour lui-même a son intérêt. Ce serait un digne sujet de recherches que d'essayer de retrouver toutes les formes, si multiples qu'elles soient, qu'a créées et où a pris corps, du xiº au xviº siècle, la pensée française. Dans cette variété infinie de faits que produit l'activité incessantes de l'esprit, la psychologie historique trouverait une mine inépuisable d'observations; mais ce point de vue ici ne saurait être le nôtre.

C'est bien celui, en somme, auquel neus nous placerons quand nous étudierons l'histoire de la vieille littérature, parce que celle-ci a son unité propre et, par elle-même, forme un tout complet. Si, par certains côtés, la littérature moderne se relie intimement à l'ancienne, dans ses grandes lignes, elle en paraît assez distincte pour que chacune, vivant de sa propre vie, soit soumise à une étude différente. Pour la langue, il n'y a point de solution de continuité possible entre les époques. Certes, à embrasser le cours de son histoire, on peut reconnaître une triple division: l'ancien, le moyen, le nouveau français, avec le xive et le xviie siècle pour points de démarcation; mais ces divisions, qui ne font qu'indiquer plus nettement des différences de direction dans la suite des évolutions, ne nuisent en rien à la continuité nécessaire du développement. Chaque génération transmet avec la vie sa langue à la génération suivante, et le langage d'un siècle continue la tradition du langage du siècle précédent. C'est une trame qui se crée indéfiniment à mesure qu'elle avance dans le temps, et chaque maille du réseau se relie aux mailles antérieures et les suppose invinciblement. La langue moderne plonge donc par des racines innombrables au fond de l'ancienne langue, et il est impossible de la comprendre sans remonter aux origines.

Mais si la langue du moyen âge est l'origine de la langue moderne, les formes linguistiques qu'elle a produites n'intéressent pas toutes cette langue moderne. Dans le jeu infiniment varié de son activité, nombre de mots, de formes grammaticales, de constructions, ont paru qui n'ont marqué d'aucune empreinte sensible les formes postérieures. Une partie restreinte s'est prolongée dans les formes modernes en leur donnant naissance. Ce sont ces tournures, et ces tournures seules, qui tomberont sous la prise de notre recherche; les autres seront laissées de côté puisque le moyen âge ne doit servir ici qu'à rendre compte de l'usage moderne.

De cette étude se dégagera une conclusion générale qu'il importe

dès maintenant de mettre en lumière. C'est que notre langue moderne est pleine de débris des formations antérieures, débris dont elle est impuissante à rendre compte. Et remarquez bien que je ne parle pas iei des lois générales auxquelles se soumet la langue vivante, lois dont nous comprenons et sentons l'action, sans en reconnaître toutefois l'origine et la raison d'être (l'histoire seule nous peut la donner), mais de faits isolés, incompréhensibles en eux-mêmes, et irréductibles aux lois actuelles du français.

Dans les phrases les plus courantes, nous répétons des sons, des expressions et des tournures qu'expliquent des lois générales antérieures aujourd'hui disparues, et qui ont survéeu dans l'usage moderne, comme les derniers témoins vivants de ces lois, comme les dernières formules d'un autre âge. Il n'est guère d'expression familière qui, ainsi interrogée dans sa raison d'être, ne réveille soudain tout un monde évanoui, et ne fasse reparaître à nos regards étonnés les habitudes de langage des ancêtres. Les exemples en sont infinis : en voici quelquesuns. Nous suivons l'ordre des divisions de la grammaire.

Nous commençons par les sons. Une loi générale de la prononciation réduit, du XIVe au XVIe siècle, la diphtongue ié à é dans tous les mots en -chié,-gié,-illié,-gnié, c'est-à-dire après ch, g, l mouillée, n mouillée: cachier, bergier, oreillier, araigniée, sont ainsi devenus cacher, berger, oreiller, araignée. Seul, le mot chien, où la diphthongue ié reconnaît une même origine, a échappé à cette réduction. Pourquoi ? Parce que la la diphthongue ié a été saisie par l'n suivante qui l'a transformée en nasale, et cristallisant sous cette forme nouvelle, elle n'a plus été reconnue par la langue quand, au XIVe siècle, celle-ci a réduit le son ié à é. La diphthongue primitive ii vit donc dans ce seul mot comme le dernier témoin d'une formation qui a régné des origines au xive siècle. - La voyelle nasale sortie de l'e est en qui se prononçait, jusqu'au x11º siècle, in; par exemple, le mot que nous prononçons dan (de dentem) se prononçait dint'. Au XIIº siècle, le dialecte de l'Ile-de-France change cet in en an, et partout, dans la langue, en reçoit cette nouvelle prononciation an, partout, sauf dans la diphthongue ien (mien, tien, sien, etc.), qui nous conserve encore aujourd'hui un souvenir de la prononciation générale du XIº et du XIIº siècle.

Passons au lexique. Les vicissitudes du lexique ont été depuis longtemps reconnues par les écrivains et les grammairiens. Habent sua fata verba. Les mots naissent, se développent et meurent comme des êtres organisés. Ce qui est vrai du mot, l'est également de ses diverses acceptions. Les significations premières disparaissent après avoir donné une ample famille de rejetons, je veux dire de sens dérivés; mais, en y cherchant bien, on trouvera égaré dans quelque coin de la langue, un emploi qui fait soudain revivre à nos yeux la

signification première depuis longtemps éteinte dans la langue générale. Le sens premier de cueillir (colligere) a disparu, pour vivre dans son composé et remplaçant recueillir; du sens spécial recueillir (des fruits. des fleurs) en les détachant de la tige, la langue est arrivée au sens de détacher de la tige, et l'idée de recueillir a disparu : cueillir une rose. Voilà ce que nous montre l'usage général de la langue actuelle. Mais, prenons les termes de métier, et nous verrons l'ouvrier verrier cueillir le verre au bout de sa canne, le maçon cueiltir le plâtre avec sa truelle. C'est la que s'est réfugiée et qu'est encore vivante la signification qu'avait le mot dans la vieille langue. - La préposition en pour la conscience actuelle de la langue est le synonyme de dans, avec cette particularité qu'elle s'emploie devant des noms indéterminés : être en France, aller en Italie, porter en terre, être en danger. Mais comment expliquer: Jésus est mort en croix? et portrait en pied? ou casque en tête? Remontons au moyen âge, à l'époque où en avait encore le sens de sur qu'il tenait du latin, et où l'on continuait à dire scoir en cheval comme on disait en latin sedere in equo. Les trois exemples que nous venons de citer sont donc les derniers débris de l'usage général de la vieille langue qui attribuait à en le sens de sur à côté de celui de dans.

Arrivons aux formes grammaticales. Dans les noms, le vieux français connaissait une déclinaison à deux cas, sujet et régime, que la langue a abandonnée pour ne garder que la forme du régime. Quelques mots seulement ont conservé la forme du sujet, parce qu'ils étaient d'un emploi fréquent au vocatif et que le vocatif se confondait avec le cas sujet. Voilà pourquoi on a dit sœur = sóror, et non soureur = sororem, prêtre et non prouvaire, peintre et non peinteur, etc. Dans quelques cas, les deux formes ont duré jusqu'à nos jours, chacune avec un emploi spécial: chantre et chanteur, sire et seigneur, etc. Mais, dans l'un et l'autre cas, le nominatif s'emploie avec la valeur d'un régime aussi bien qu'avec celle d'un sujet : la forme seule s'est maintenue, non la fonction. Un seul mot a échappé à cette réduction et a gardé à la fois la forme et la fonction du nominatif, puisqu'il reproduit phonétiquement un nominatif latin, et ne peut être employé que comme sujet du verbe; e'est le pronom on, l'on. On dit est littéralement le latin homo dicit, dernier débris, toujours vivant, d'une construction disparue dès le moyen âge, et qui, par delà le moyen âge, nous fait remonter jusqu'à l'étage latin. - La conjugaison nous offre à chaque pas des exemples de ce genre. Que sont nos soi-disant verbes irréguliers, sinon les survivants des systèmes de conjugaison antérieurs, issus du latin? Les exemples ici sont trop abondants et trop connus pour qu'il soit utile d'en rappeler.

C'est surtout dans la syntaxe que ces restes des anciens usages linguistiques se pressent nombreux et serrés. Jadis la langue disait :

manger pain, se nourrir avec pain, donner pour pain, etc.; l'article partitif a penetré les constructions de ce genre, et l'on a dit : manger du pain, se nourrir avec du pain, donner pour du pain. Seule l'expression se nourrir de pain a résisté à la pénétration de l'article partitif du, et la langue au lieu de dire se nourrir de du pain, a continué, mais là seulement, l'usage du moyen âge. — Jusqu'au xviº siècle on dit: je le vous dis, tu le nous dis, il te nous dit; à partir de cette époque, la langue intervertit l'ordre des pronoms : je vous le dis, tu nous le dis, il nous le dit; mais l'ancienne construction se maintient dans il le lui dit (au lieu de il lui le dit). - L'ancien français traduisait la double construction du comparatif latin doctior quam Petrus et doctior Petro par plus savant que Pierre et plus savant de Pierre; plus savant que Pierre se maintient jusqu'à nos jours: plus savant de Pierre disparait, sauf dans la construction : plus d'un, moins d'un; ils sont plus de quatre; il a moins de vingt ans. — C'est une construction usuelle de la vieille langue que d'intercaler le complément du verbe entre l'auxiliaire avoir et le participe passé s'accordant avec ce complément. Enfin cette beauté m'a la place rendue, dit Malherbe. Les exemples de cette construction abondent encore dans la poésie du xviie siècle. Tournure disparue totalement aujourd'hui, même de la langue poétique, sauf quand le complément est l'un ou l'autre de ces deux mots, tout, rien : il a tout fait, il n'a rien dit. — Pourquoi la préposition de après les particules négatives pas, point : pas d'argent, pas de suisse : point d'affaires? Pourquoi il n'a pas d'amis, à côté de il n'a pas un ami? Simple souvenir, aujourd'hui incompris, de l'emploi primitif de pas et point comme substantifs: Il n'a point d'argent, c'est-à-dire, il n'a même pas un point. pas la plus petite quantité d'argent; le de est le de partitif qu'on trouve après beaucoup, peu, trop, assez. - Jadis la préposition par pouvait s'employer devant l'infinitif. Cet usage général se maintient jusqu'au xviie siècle. Encore dans La Fontaine: « Et ne confondons point, par trop approfondir, leurs affaires avec les nôtres. » Tournure disparue excepté au cas où par est amené par commencer ou finir: Il a commence par rire; il finira bien par avouer.

Voilà assez d'exemples. Ils suffisent à nous montrer combien la langue actuelle, cette langue qui vit dans notre pensée, sur nos lèvres, contient de débris des temps passés; véritables fossiles, puisque la langue moderne n'en peut plus rendre compte avec ses lois générales de formation ou de construction, mais fossiles toujours vivants, puisqu'ils ont encore leurs fonctions propres et leurs emplois spéciaux.

Cette permanence des traces d'organismes antérieurs dans l'organisme linguistique actuel reporte invinciblement notre pensée sur des faits analogues que présentent des sciences que je puis appeler voisines, les sciences naturelles. Dans la vie organique des végétaux et des

animaux, comme dans la vie linguistique, nous retrouvons l'action des mêmes lois. Les êtres vivants eux aussi offrent des exemples innombrables de débris d'organismes antérieurs, fossiles vivants, puisque la force organique les a adaptés à des fonctions nouvelles, mais véritables fossiles, puisqu'ils ne sont pas expliqués par les conditions actuelles de la vie et n'ont leur raison d'être que dans les formes antérieures par lesquelles a passé l'espèce.

Et la comparaison s'étend plus loin. Dans le langage comme dans la matière organisée, nous assistons à cette lutte pour l'existence, à cette concurrence vitale qui sacrifie des espèces à des espèces voisines, mieux armées pour le combat de la vie. Souvent, dans une langue, le hasard de la formation met en présence des expressions, des formes, identiques d'emploi ou de signification. La langue choisit l'une d'entre elles pour la faire triompher, et abandonne les autres qu'elle condamne à disparaitre, à moins que l'adaptation à des fonctions nouvelles ne les rappelle à la vie. D'une façon générale, la biologie tout entière n'est que l'histoire des différenciations que les organismes d'un même type ont subies en s'adaptant à des milieux divers; de même, la linguistique n'est que l'histoire des évolutions, diverses suivant les races et les lieux, par lesquelles a passé le type primitif. Cette coıncidence est frappante entre les lois de la matière organisée et les lois inconscientes que suit l'esprit dans le développement naturel du langage. Ne semble-t-elle pas nous dire que la vie, sous quelque forme qu'elle se présente, est soumise aux mêmes lois, et si ce n'est pas dépasser les justes limites de l'induction, que l'esprit et la matière ne sont que les deux faces d'une même force à jamais inconnaissable, l'Être?

J'ai hâte d'abandonner ces considérations trop ambitieuses, mais qu'appelaient si naturellement les faits que nous avons observés, et je reviens à la question.

Vous voyez comment je comprends l'enseignement de la grammaire historique du français: suivre le latin populaire dans ses développements successifs, en éliminant tout ce qui n'a pas atteint la langue moderne; montrer, d'un côté, la naissance et la formation des lois générales qui régissent cette langue moderne, de l'autre, la disparition des lois ou des faits généraux de la vieille langue qui, en s'éteignant, ont laissé, dans nombre de cas, des souvenirs plus ou moins obscurs, des traces plus ou moins effacées de leur existence. Ainsi la langue moderne sera expliquée dans ses lois générales et dans ses nombreux archaïsmes. Je compte donner deux ans à cette étude; dans la première année, nous verrons l'histoire de la prononciation, du lexique, des formes grammaticales; dans la seconde, celle de la syntaxe.

Arrivé à ce point, nous n'avons exposé qu'une partie de notre pro-

gramme: un autre sujet nous appelle, aussi vaste et d'un intérêt aussi vif, l'histoire de notre vicille littérature.

#### Ш

Une première question se pose d'abord : quelles sent les limites de cette histoire? Les origines, on les voit bien; elles se confoudent avec les origines de la langue. Mais où s'arrête la littérature du moyen age?

Une division, adoptée par des critiques autorisés, établit une correspondance entre son histoire et celle du français. Le développement linguistique de ce dernier présente, nous l'avons vu, trois périodes : l'ancien français, des origines au xnº siècle; le moyen français, du xvvº à la fin du xvvº; le français moderne, du xvvº à nos jeurs. De même l'histoire littéraire pourrait se diviser en trois sections : l'ancienne littérature, héroïque et féodale, qui s'ouvre avec ces chefs-d'œuvre qu'on appelle la Chansen de saint Alexis et la Chansen de Roland; la littérature du moyen français, qui fleurit sous les Valois, moins chevaleresque, moins courtoise, plus terre à terre, et d'allure souvent lourde et pédantesque; on peut la faire dater d'Eustache Deschamps et d'Alain Chartier; la littérature moderne, notre littérature classique; sur son seuil, se dresse l'énergique et sévère figure de Malherbe.

Cette division est séduisante et a quelque chose de spécieux, mais, à l'examiner de près, ne repose pas sur une base solide. La deuxième période, malgré certains traits qui lui sont propres et la séparent des deux autres, se divise incentestablement en deux tronçons dont l'un va rejoindre la première, dont l'autre prépare et amorce la troisième. En réalité, si l'on en embrasse d'un regard le développement complet, notre littérature et plus particulièrement notre poésie (nous pouvons écarter la prose quand il s'agit du moyen âge, elle n'y joue qu'un rôle teut à fait secondaire) est partagée en deux periodes d'inégale longueur par un grand fait, la Renaissance des lettres. Dans ce mouvement de la Renaissance, qui s'étend sur un siècle et plus de notre histoire, on peut même saisir une date précise. Le manifeste de la Pléiade, lancé par Jeachim du Bellay, en février 1550, date la naissance de la poésie moderne, et la fin de la poésie du moyen âge.

C'est une opinion encore bien accréditée que la poésie moderne commence avec Malherbe. Malherbe cependant n'est pas un créateur, ce n'est qu'un réformateur. Celui qu'on peut saluer comme le père de la poésie moderne, c'est Ronsard. A lui la gloire d'avoir ouvert la voie

à Malherbe, et par Malherbe à Boileau et à tout le xvii siècle. Car c'est lui qui, directement ou par ses disciples, a introduit dans notre littérature tous ces genres antiques, l'ode, la tragédie, la comédie, la satire, le poème épique considéré comme œuvre savante et artificielle. C'est lui qui, poursuivant l'œuvre de Lemaire de Belges et de l'école savante du commencement du xvie siècle, mais la poursuivant avec plus de vigueur, de suite, de logique, et surtout avec un art supérieur, a naturalisé dans netre poésie cette mythologie ancienne dent les fictions devaient désormais s'imposer à tous nos poètes jusqu'à Lamartine, et règnent encore aujourd'hui dans les arts plastiques. C'est lui qui a donné à notre peésie lyrique cette richesse de rythmes savants, ingénieux, harmonieux, trop oubliés du xvmº et du xvmº siècles, et dont la réapparition au xixº a fait une partie du succès de l'école romantique. C'est à lui enfin qu'on doit ce vaste effort pour débarrasser la langue de tous les éléments latins introduits par les rhétoriqueurs de l'âge précédent, pour lui donner un vocabulaire nouveau, tout français dans ses éléments, d'une singulière richesse, d'une ampleur jusqu'alors inconnue. Comparez la phrase poétique de 1515 ou de 1530 à la phrase poétique de 1570 ou de 1580, et vous mesurerez le progrès accompli. Pendant quarante ans qu'a duré le règne incontesté de Ronsard, cette forme de poésie, nouvelle dans ses sujets, nouvelle dans son style, a définitivement triomphé, est entrée dans le domaine commun de la république des lettres, est devenue la propriété de tous.

C'est de tous ces avantages qu'hérita la génératien de Malherbe. Malherbe recueillit tout naturellement, et à son insu, le meilleur de ce qu'avait preduit la Pléiade, et il ne vit plus, il ne dut plus voir que les excès et les erreurs où elle était tombée, les défauts et les faiblesses qu'elle avait laissés dans sen œuvre. De là la réaction à laquelle il attacha son nom. Il crut opposer école à école en rejetant une partie de l'héritage de Ronsard, et, en réalité il en conserva la plus grande partie, la plus considérable, qu'il soumit à un travail d'épuration légitime et nécessaire. Il chercha à donner à la langue poétique cette perfection de forme, cette mesure dans le goût, dont la Pléiade avait eu le vil sentiment, l'aspiration généreuse, mais qu'elle n'avait guère su réaliser. Après lui, et en s'inspirant de quelques modèles admirables qu'il a laissés, le xvir siècle reprit l'œuvre ébauchée, et, la resserrant dans des limites plus étroites encoro, avec un art et un génie supérieurs, la porta à la perfection.

Ainsi se forma une littérature qui eut pour caractères essentiels d'être artistique, savante, classique. Elle fut artistique et savante, parce qu'elle s'inspira de l'imitation de plus en plus éclairée des chefs-d'œuvre antiques; elle y apprit le goût et la juste notion du beau; et,

dressée à l'école des grands maîtres de la Grèce et de Rome, grâce à la perfection de la forme, elle devint à son tour classique, c'est-à-dire qu'elle devint capable, comme les modèles grecs et latins, de former l'intelligence, d'apprendre à penser et à coordonner ses pensées, en un mot à composer. En même temps qu'elle enseigna cet art de la composition, cet art de développer les diverses parties d'un sujet de manière à leur faire rendre une impression simple et unique, elle enseigna à sentir, à goûter et à poursuivre ce je ne sais quoi qu'ou appelle la perfection.

Mais ces qualités éminentes qui font de notre littérature du xvnº siècle l'éternel honneur de notre pays et une des plus belles dont se soit jusqu'ici enrichi le trésor commun de l'humanité, ces qualités éminentes en font aussi l'apanage d'un nombre trop restreint de personnes. Pour comprendre et goûter la plupart de ces chefs-d'œuvro (j'excepte La Fontaine, Molière et les sermons de Bossuet), il faut une initiation spéciale, une éducation classique, quelque teinture de l'antiquité.

Or, parmi les trente-six millions d'habitants qui composent notre nation, combien ont reçu cette initiation? six à huit cent mille, un million au plus peut-être. Toute la population des campagnes, presque toute la population ouvrière des villes demeure étrangère à notre littérature classique; ces chefs-d'œuvre sont lettre morte pour elle, et leurs oreilles restent sourdes à la mélodie de cette poésie enchanteresse. Notre grande littérature n'est pas populaire.

Il s'en va autrement de la littérature du moyen âge. D'inspiration populaire, elle sort de la foule. Elle est l'écho des passions et des sentiments de tous, et, faite pour tous, est goûtée et comprise de tous. Seigneurs et vassaux, nobles et vilains, serfs et bourgeois, écoutent avec ravissement les beaux récits des trouvères qui chantent les exploits de Roland et d'Olivier, qui disent la grandeur de Charlemagne ou de Guillaume d'Orange; rient des mêmes contes et des mêmes fableaux; assistent avec la même émotion aux drames qui représentent à leurs yeux les mystères de la Passion, les martyres ou les miracles des saints.

Mais cette littérature ignore l'art. Quand la pensée est forte et le sentiment profond, l'expression devient forte. Si certains de nos vieux poèmes (en général les plus anciens et les plus voisins de l'inspiration populaire) peuvent être regardés comme des chefs-d'œuvre, ce sont les produits d'un art qui s'ignore ou d'un art à peine conscient. Bien peu nombreux sont les écrivains qui ont le sentiment du goût et la notion nette du beau. On chante pour chanter; on conte pour conter, avec plus ou moins de bonheur. On ne songe guère à polir une œuvre, et à

la mener au point suprême de la perfection. De là, même chez les meilleurs, des longueurs et des faiblesses; on soignera le détail, on oubliera l'ensemble et la valeur que le détail doit recevoir pour concourir à l'unité d'effet. L'art de la composition est inconnu, et bien que le talent abonde au moyen âge, la littérature qu'il nous a laissée n'est pas artistique.

La littérature du moyen âge n'est donc une littérature d'art qu'à l'état d'exception; elle est avant tout une littérature populaire ou nationale. Ce double caractère doit déterminer la nature de notre enscignement.

Dans les quatre années où nous pensons le répartir, nous ne prétendons point passer en revue tous les documents écrits du x1º au xv1º siècle que le temps a épargnés. C'est affaire à la savante compagnie qui siège à l'Institut de rédiger l'histoire littéraire de notre pays, et de nous faire connaître par le menu toutes les œuvres que, durant cette période, nous a laissées la vieille France. Pour nous, nous n'avons à étudier et à analyser que les plus belles, celles qui faisaient l'admiration de nos aïeux, et qui, après l'oubli plusieurs fois séculaire où elles se sont endormies, rappelées à la vie par la baguette magique de la science contemporaine, ont encore aujourd'hui le don de charmer les esprits les plus délicats et les plus rassinés. Ces œuvres, nous les étudierons avec une attention sympathique, et nous croirons n'accomplir qu'un simple devoir d'équité et de justice, en faisant revivre et rentrer dans la circulation intellectuelle tant de belles ou de jolies pages où, malgré les imperfections de la forme, éclatent la grâce, le sentiment, l'esprit. A considérer l'immensité de l'œuvre léguée par le moyen âge, elles semblent noyées dans une mer d'écrits incolores, plats, fastidieux. Mais en les recueillant, en les mettant en lumière, à leur vraie place, quel écrin à faire dont la richesse et la valeur étonneront encore les esprits les mieux prévenus en faveur du moyen âge!

A côté de ces analyses littéraires prennent place des études sur l'histoire des grands genres littéraires.

Notre littérature classique a emprunté ses genres à la Grèce et à Rome; le moyen âge a créé les siens. De là une étude toute nouvelle sur la genèse et le développement de ces genres, étude d'un intérêt supérieur, qui touche aux problèmes les plus délicats et les plus difficiles de la psychologie et de l'art populaires. Ce n'est plus l'œuvre d'hommes, de poètes isolés que nous avons ici à considérer; c'est l'œuvre anonyme d'un peuple entier, œuvre immense à laquelle pendant plusieurs siècles ont travaillé sans relâche des générations d'hommes.

C'est ainsi que, sorties des chants primitifs qui dans chaque province, dans chaque ville célébraient quelque héros local, les chansons de geste, venant par une sorte d'attraction irrésistible, se fondre dans l'unité de

groupes supérieurs, donnèrent ce splendide épanouissement des cycles épiques, et après avoir pendant quatre ou cinq siècles rayonné sur le sol de la France, et épuisé, à la fin du moyen âge, leur vitalité dans les romans de chevalerie, allèrent, à l'époque moderne, aboutir misérablement à la Bibliothèque bleue. C'est ainsi que, ne de l'office dialogué de Noël ou de Pâques, le drame religieux, grandissant à l'ombre des cathédrales, s'émancipant ensuite de l'Église, aboutit à ces immenses mystères du xvº et du xvIº siècles, et après avoir édifié, charmé, amusé dans de monstrueuses représentations des populations entières de villes, tué par le théâtre classique de la Pléiade et du xvnº siècle, s'en alla finir obscurément sa longue destinée au fond des campagnes, dans les représentations foraines de la Passion, avec des marionnettes pour acteurs. C'est ainsi encore que, porté par de mystérieuses migrations des bords du Gange aux bords de la Seine ou de la Loire, le conte ou fableau s'épanouit dans toute la richesse de sa fantaisie au xiiiº et au xivº siècles, pour disparaître tout à coup, ou plutôt pour reparaître sous une double forme, d'un côté, sur la scène dans la farce qui doit bientôt être une des origines de la comédie; de l'autre, dans la nouvelle italienne et française qui aboutira à son tour au genre littéraire le plus fécond et le plus vaste de notre époque, le roman. Quelles sont les forces qui ont produit, dirigé ces grands mouvements littéraires? Voilà le problème qui s'impose à notre recherche. Essayer de découvrir, de saisir sur le fait et de suivre le jeu de ces forces obscures et latentes, quel sujet plus grand et d'une portée plus vaste? Cette étude nous fera pénétrer, non moins que l'histoire de la langue, jusqu'au fond de l'âme de la nation : elle nous montrera les dons de création d'une race ingénieuse, vive, alerte; les tendances obscures et les sympathies secrètes qui ont dirigé à son insu sa pensée et ses goûts : elle nous expliquera une partie de son génio. Elle nous donnera du même coup son esthétique, non l'esthétique, consciente et maîtresse d'elle-même, du génie qui poursuit un idéal, lutte à le saisir et à l'emprisonner dans le moule d'une forme sublime; mais l'esthétique inconsciente de la foule ignorante et naïve qui met d'elle-même la poésie, la foi, l'enthousiasme dont son âme déborde, dans l'œuvre qu'elle voit jouer, qu'elle entend conter, et la transfigure de toute la puissance de son sentiment. Tel l'enfant, au jeu de sa naïve et complaisante imagination, pare et revet de splendeur le jouet banal qu'il tient dans sa

Aussi pour juger ces œuvres, plus grandes encore par l'effet qu'elles ont produit que par leur valeur propre, faut-il, par une large sympathie, par une connaissance approfondie des temps et des mœurs, retrouver cette inspiration populaire d'où elles ont jailli; il faut se refaire l'homme du moyen âge, en reprendre les sentiments, les impressions,

les pensées, sentir son cœur battre des mêmes émotions, son âme vibrer aux mêmes accents, en un mot revivre de sa vie.

Cette disposition d'esprit nous permettra de comprendre un autre caractère de notre ancienne littérature. Écho de la civilisation du moyen âge, elle nous apportera sur cette époque des renseignements abondants et en général sûrs. Elle complétera par l'histoire des mœurs et de la société les informations incomplètes que nous laissent les chroniqueurs trop souvent occupés de transmettre à la postérité les faits de l'histoire politique, et trop peu attentifs à l'histoire des idées, des croyances, de la vie publique ou privée. Cette littérature fera revivre à nos yeux, comme nous le disions jadis, « la vieille France sous ses aspects multiples et contraires: ici héroïque, guerrière, chevaleresque; là joyeuse, pétulante, licencieuse; ici s'inclinant dans une communauté d'idées et de sentiments devant la puissance morale de l'Église; là s'essayant, dans des dissidences plus ou moins latentes, à la libre pensée; ici se soulevant contre le pouvoir monarchique, là baissant la tête devant le sceptre auguste de la royauté 1 ».

Tels seront les divers points de vue auxquels nous nous placerons tour à tour, suivant les temps ou les œuvres. Après une rapide introduction sur les premiers monuments de la langue, sur ces vénérables documents du viiie, du ixe et du xe siècle où nous entendons ses premiers balbutiements, nous exposerons successivement l'histoire de la poésie épique, lyrique, satirique, didactique, religieuse, du théâtre, et enfin de la prose. Nous analyserons avec soin les œuvres remarquables par leur valeur littéraire; nous suivrons le développement des divers genres, leur grandeur, leur décadence, leur disparition ou leur transformation; enfin nous essayerons de retrouver dans ces œuvres l'écho des passions du moyen âge.

Si vous voulez me suivre dans cette étude longue et souvent sévère, je ne crois pas que vous aurez à regretter votre peine. Vous retrouverez avec intérêt, sous les formes spéciales que leur donnent les mœurs et la civilisation d'un autre âge, ce fond éternel et immuable des sentiments humains, ces passions toujours les mêmes qui nous agitent comme elles agitaient nos aïeux et dont la persistance, à travers les temps, fait que l'homme d'aujourd'hui sympathise avec l'homme du passé, et retrouve en son cœur l'écho de ses joies et de ses douleurs. Et mentem mortalia tangunt.

Vous admirerez la puissante vitalité de l'inspiration populaire qui, après avoir créé ces formes multiples de la poésie épique, lyrique, dramatique, a produit cette incomparable floraison de poèmes, de chansons, de drames, les a livrés à l'admiration infatigable de la France, et

<sup>1</sup> Voir plus haut, page 21.

en a fait rayonner l'épanouissement par tous les pays de l'Europe chrétienne. Ne sont-ce pas ces œuvres que nous retrouvons à l'origine de presque toutes les littératures medernes, qui en suscitent souvent l'éclosion; dans les pays scandinaves et en Allemagne; en Grèce où les descendants d'Homère apprennent les exploits d'Achille dans le poème de Benoît de Sainte-More; en Italie où la « matière de France » recoit une forme immortelle sous la plume de l'Arioste; dans l'Angleterre dont la littérature pendant trois siècles n'est qu'un chapitre de notro littérature nationale? Et quand la mère patrie, attirée vers d'autres objets, nourrie d'autres idées, oublie ces œuvres qui ont porté la gloire de ses lettres de l'Atlantique aux bouches du Danube, de la mer du Nord à l'Archipel, ces œuvres qui ont mis une parcelle de sen âme partout où battait un cœur chrétien, ne sont-ce pas elles que nous retrouvons charmant toujours l'imagination populaire dans les coins les plus éloignés de l'Europe? Au fond de l'Irlande, de la Suède, de la Norwège; que dis-je? jusqu'en Islande, ce sont les derniers échos de nos vieux poèmes qu'écoute aujourd'hui encore avec ravissement l'homme du peuple; chaque année encere, par toute l'Italie, cent mille exemplaires se vendent des Reali di Francia, cette imitation de plusieurs de nos chansons de geste.

Cette littérature a fait la France grande dans l'esprit des peuples. Saluons-la donc avec reconnaissance et avec orgueil; abordons-la avec la sympathie de lettrés curieux d'étudier une production originale, sinon toujours belle, de l'esprit humain, et avec le respect de fils fiers d'un glorieux passé.

(Revue internationale de l'enseignement du 15 décembre 1883.)

Le Origini dell'Epopea francese, indagate da Pio Rajna, Firenze, 1884. Un vol. grand in-8° de xiii et 550 pages.

M. Pio Rajna, professeur à l'université de Florence, porte un nom bien connu des romanistes. Il a débuté par des recherches sur les origines françaises de la poésie épique italienne, et une série d'heureuses découvertes lui a permis de renouveler ou, pour mieux dire, de créer l'histoire littéraire épique de l'Italie au x111° et au x111° siècle. Dans l'un de ses plus importants ouvrages, les Recherches sur les Royaux de France (Ricerche intorno ai Reali di Francia), il touchait par certains côtés au problème des origines de l'épopée française, car les Histoires de Fioravante (Storie di Fioravante), qui forment les premiers livres des Reali, ne sont qu'une imitation indirecte d'un poème français, le Floorent; or ce poème remonte, par ses éléments primitifs, à l'époque mérovingienne et est un des débris les plus notables du cycle mérovingien.

M. Rajna, ayant touché à la question des origines, a voulu aborder le problème de front et l'étudier dans toute son étendue. De ses longues et minutieuses recherches, exposées en legons publiques à l'université de Milan où il était d'abord professeur, il a tiré le livre que nous annongons aujourd'hui, l'un des plus considérables qui aient depuis longtemps paru sur l'histoire littéraire de l'ancienne France.

L'ouvrage s'ouvre par une Introduction, où l'auteur exprime sur l'épopée et ses origines ses vues personnelles telles qu'elles se dégagent de l'étude spéciale à laquelle il a soumis l'épopée germanique et l'épopée française. Cette introduction n'est que la conclusion du livre généralisée et devrait le terminer, si l'auteur n'avait sans doute craint de détourner l'esprit du lecteur des conclusions particulières qu'il donne au problème capital dont il a cherché la solution.

Viennent ensuite dix-huit chapitres avec deux appendices. Ces dix-

huit chapitres peuvent se diviser en deux sections; pour la commodité de notre analyse nous supposerons cette division générale établie.

Dans la première section (ch. 1-1x), M. Rajna se propose de reconstituer l'épopée mérovingienne; dans la seconde (ch. x-xvIII), il en recherche les origines, la formation et le développement.

Section I. L'auteur (ch. 1) commence par établir que, aussi haut que l'on peut remonter dans l'histoire des Germains, on les trouve en possession d'une épopée historique. Ils ont l'usage de célébrer dans des chants guerriers leurs héres anciens ou contemporains. Tacite, au 11º siècle, nous les fait voir chantant le grand chef chérusque Arminius. Deux siècles plus tard, Cassiodore et, après lui, Jornandès nous montrent chez les Goths une épopée historique en pleine floraison : autour du nom d'Ermanrie se groupe un ensemblo de poèmes et de traditions poétiques. Chez les Lombards, de nombreuses traditions poétiques sont encore facilement reconnaissables dans la prose tardive de Paul Diacre. L'épopée saxonne a laissé jusqu'à nos jours d'importants monuments. Chez les Bourguignons, les témoignages contemporains d'écrivains latins, tels que Sidoine Apellinairo, prouve l'usage des chants guerriers à la cour des princes burgondes. Enfin, si l'on n'a aucun témoignage touchant les Francs avant la conquête, nous savons cependant que les princes mérovingiens et carolingiens connaissaient également des chants narratifs ; témoin les allusions de Fortunat, et plus tard, les assertions formelles d'Eginhard et du poète saxon.

Cette poésie narrative était historique et non mythique: non pas que l'élément mythique ne s'y vînt mêler, mais par accident, et en tant que le mythe était reçu par la tradition comme l'histoire des épopées primitives. M. Rajna, qui combat ici une école allemande, tire ingénieusement des rares témoignages dont il dispose la preuve de cette hypothèse qui est la clef de voûte de son système.

Le premier chapitre repose sur un nombre restreint, trop restreint de textes, connus d'ailleurs et cités plus ou moins complètement par les historiens de nos origines littéraires. M. Rajna a le mérite de les avoir tous réunis en un faisceau unique de preuves qui donnent pour les Germains la certitude qu'ils chantaient leurs héros guerriers dans des poésies narratives d'un caractère historique, α memoriæ et annalium genus », et pour les Francs la présomption très vraisemblable qu'avant la conquête de la Gaule ils n'ont pas fait exception à la règle générale.

Arrive la conquête. Les Francs mérovingiens chantent-ils leurs princes et chefs? Oui, répond M. Rajna, qui emploie les chapitres II-IX à établir l'existence d'une épopée mérovingienne. Deux ordres de preuves sont à sa disposition: 1° les traditions poétiques dont sont remplis les récits de Grégoire, de Frédégaire et les Gesta regum francorum; 2° di-

vers poèmes français du XII°, du XIII° ou du XIV° siècle, qui remontent, à n'en pas douter, à des poèmes plus anciens, dérivant de poèmes mérovingiens perdus. Ainsi l'épopée mérovingienne se laissera saisir dans les échos qu'en ont recueillis les historiens contemporains et dans les derniers débris qu'en auront gardés les remaniements poétiques postérieurs.

A la première série appartient l'histoire de Childérie (ch. 11), de Clovis (ch. 111), de Théodoric et de Théodebert (ch. 1v), de Clotaire II et de Dagobert (ch. v).

A la seconde série appartiennent les chansons de geste de Flovent (ch. vi), de Gisbert au fier visage (fragment épique, ch. vii), de Sibille (ch. viii), de Mainet et des Quatre fils Aymon, de Girart de Roussillon et Hugues d'Auvergne (ch. ix).

M. Rajna a beau jeu de montrer que l'histoire de Childéric n'est que l'écho d'un poème germanique; cette révolte des Francs, cet exil du prince en Thuringe, ce partage de la pièce d'or, ce retour préparé par la ruse politique de Viomadus et la sottise des Gallo-Romains, cet amour de la reine Basine pour le prince franc, sont autant de traits qui indiquent une composition poétique et une composition d'origine germanique. Sur la première version donnée par Grégoire, les Gesta regum francorum et Frédégaire ajoutent chacun leurs variantes. Il faut voir avec quelle habileté M. Rajna démêle tous ces éléments et montre la formation de la légende qui raconte les célèbres visions de Childéric.

Je ne puis m'attarder aux discussions ingénieuses, subtiles, souvent profondes auxquelles M. Rajna soumet le récit du mariage de Clovis et des dernières années de son règne, celui de la guerre de Thuringe avec Théodoric et de la guerre des Frisons avec Théodebert. Sur certains points, il a été précédé par des critiques antérieurs, Ozanam, Fauriel, Junghaus; ailleurs il est original. Signalons le rapprochement que fait M. Rajna entre l'histoire de Théodebert et de sa lutte contre le Frison Cochilaïc et le fragment du Béovulf où nous voyons les Francs triompher du géant frison Hagylàc (— Cochilaïe); la tradition poétique de cette lutte était encore vivante au x° siècle, comme le montre un passage du traité de Monstris.

Le chapitre v est consacré à l'analyse du récit de la guerre saxonne de Clotaire II et de Dagobert. Ce récit, ignoré de Frédégaire, le contemporain de Clotaire II, et qui est recueilli pour la première fois par l'auteur des Gesta regum francorum, ce grand amateur de légendes populaires, nous raconte la lutte épique de Bertoald, le chef des Saxons, contre Dagobert d'abord, puis contre son père Clotaire, venu du fond des Ardennes aux bords du Wéser pour porter secours à son fils blessé et sur le point d'être vaineu.

Cette arrivée miraculeuse du vieux Clotaire, la scène entre Bertoald

et ses soldats qu'intriguaient et effrayaient les eris de joie des Francs saluant leur vieux chef, la situation des deux princes sur chaque rive du fleuve, le passage du Wéser à la nage, la fuite de Bertoald dans la forêt, le dialogue de Bertoald avec Clotaire, le duel solitaire et le retour du vieux Clotaire au milieu des Francs haletants d'émotion, et, après la défaite des Saxons, le couronnement tragiquement épique de la guerre, le massacre universel de tous les hommes qui dépassent la liauteur de l'épée royale, tout ce récit, par les invraisemblances et les contre-sens historiques accumulés à plaisir, et par cette minutie de détails pittoresques qui relèvent de la poésie, et par le souffle épique qui anime les pages du chroniqueur, décèle, à n'en pas douter, une traduction latine d'un poème épique.

Les plus éminents critiques, depuis Adrien de Valois, sont tous d'accord à voir dans ce récit un poème, et, s'il pouvait rester le moindre doute, un passage de la Vita S. Faronis de Helgaire suffirait à le dissiper. Car Helgaire (moine du ix° siècle) résumant ici, comme le montre M. Rajna, un passage d'une Vita S. Chillen, vie perdue qui date de la fin du vii° siècle, raconte comment Bertoald ayant fait insulter Clotaire par ses ambassadeurs, Clotaire, au mépris du droit des gens, condamna à mort les messagers qui furent sauvés par saint Faron, puis marcha contre les Saxons et les extermina, ne laissaut vivants que les enfants mâles qui ne dépassaient pas la hauteur de son épée. A la suite de cette victoire, ajoute le chroniqueur, fut fait un chant populaire dont Helgaire reproduit en son latin quatre ou cinq vers. Le témoignage est donc formel, et nous avons dans le récit des Gesla un important fragment d'une chanson de geste du vii° siècle.

Iei s'arrête la première partie des restitutions entreprises par l'auteur. Dans la seconde, la méthode change. L'auteur étudie des chansons de geste françaises et en recherche les origines mérovingiennes. Il commence par cette chanson de geste de Floovent qui, à tant de titres, a appelé dans ces dernières années l'attention de la critique et dont nous avons été le premier à reconnaître la haute importance pour l'histoire des traditions mérovingiennes 1. Il n'a pas de peine à réfuter les critiques allemands qui nous reprochaient d'en avoir exagéré la valeur et ne voyaient dans ce poème rien d'archaïque, sauf le nom qui se serait conservé, on ne sait comment, dans la tradition écrite. On sait que ce nom de Floovent, d'après la belle étymologie trouvée par M. G. Paris, est un mot franc, Htodovinc, signifiant le fils de Clovis. M. Rajna ne veut pas avec nous reconnaître Dagobert dans ce fils de Clovis, mais, prenant ce nom de Hlodovinc à la lettre, y voit plutôt Théodoric. Son argumentation ne nous convaine pas: mais il n'en

<sup>1 [</sup>De Floovante... et de Merovingo cyclo... Paris, Vieweg, 1877; thèse de doctorat à la Faculté des Lettres].

reste pas moins acquis que, dans cette histoire, plus ou moins profondément transformée par la poésie ultérieure, du roi Floovent, fils de Clovis, nous avons un précieux monument des chansons de geste mérovingiennes.

La légende italienne de Gisbert au fier visage, racontée longuement dans les Reali di Francia, vient d'un poème français perdu auquel il est fait allusion dans le poème de Gaydon. Ce Gisbert ou Girbert, dans l'orgueil de sa puissance, ayant blasphémé Dieu, aurait été soudain puni par le ciel irrité. Grégoire raconte une légende analogue sur Caribert: faut-il voir dans le poème français un souvenir de la légende de Caribert? On n'ose l'affirmer. Toutefois M. Rajna ne veut pas négliger cet indice d'une tradition poétique populaire, si faible qu'en soit la valeur.

Dans le poème (franco-vénitien) de Sibille, on a une variante de l'histoire de l'épouse de Charlemagne, faussement accusée et injustement condamnée. M. Rajna cherche à retrouver une origine historique à cette légende où les uns ont vu un mythe, les autres un lieu commun de la poésie populaire. Cette origine historique, il la demande à l'histoire lombarde.

Avec Mainel et les Qualre Fils Aymon, nous sommes sur un terrain solide: l'histoire poétique de l'enfance persécutée de Charlemagne (dans Mainet), comme l'avait jadis bien vu M. G. Paris, s'applique parfaitement à la jeunesse de Charles Martel. M. Rajna, avec une rare vigueur d'argumentation, met hors doute que le souvenir des luttes de Charles Martel contre Chilpéric et son ministre Raginfred (des chroniqueurs presque contemporains, par une confusion très commune du nom de Chilpéric avec celui de Childéric, disent déjà: Childéric et Raginfred) s'est conservé dans le récit des persécutions dirigées contre l'aïeul de Charlemagne par Heudri et Rainfroi (Heudri et Rainfroi sont les formes françaises des noms de Childéric et Raginfred).

Avec non moins d'art, il fait rentrer dans l'histoire de la jeunesse de Charles Martel, fils bâtard de Pépin d'Héristal, la légende poétique relative à la mère de Charlemagne, Berte, victime de la servante qui se substitue à elle dans la couche royale auprès de Pépin le Bref.

Enfin, prenant avantage de la belle découverte de M. Auguste Longnon qui rattache à l'histoire des luttes de Charles Martel contre le roi de Gascogne Eudon ou Yon (l'aïeul du célèbre Gaïfier ou Waïfre) l'épisode le plus notable du poème des Qualre Fils Aymon, il montre que Charles Martel est le premier inspirateur des poèmes appliqués plus tard à son petit-fils Charlemagne et que plusieurs poèmes du cycle carolingien dérivent en droite ligne du cycle de Charles Martel.

Je ne puis qu'indiquer rapidement le résultat le plus apparent de toutes ces recherches. Assurément, avant M. Rajna, on avait bien vu qu'il ne fallait pas hésiter à remonter jusque avant Charlemagne pour retrouver l'origine des nombreuses traditions poétiques du XII° et du XIII° siècle. M. Gaston Paris, en particulier, dans un chapitre de son Histoire poétique de Charlemagne, avait indiqué déjà plusieurs des points sur lesquels porte l'observation pénétrante de M. Rajna. Mais M. Rajna a poussé sa pointe avec une telle sûreté et une telle vigueur qu'on ne doit plus hésiter à le suivre dans la route frayée par ses devanciers, et par lui largement ouverte.

Avec le chapitre ix se termine ce que j'appelle la première section de l'ouvrage, la première partie de la thèse: l'auteur a démontré l'existence d'une poésie narrative mérovingienne qui célébrait Childérie, Clovis, ses fils et ses petits-fils, Clotaire II et Dagobert, et les chefs de la seconde race, les Pépins de Landen et d'Héristal et Charles Martel. Autour de Charles Martel, en particulier, se groupent trois séries de poèmes, ce qu'on pourrait appeler trois gestes, la geste personnelle à Charles, la geste des vassaux révoltés (Renaud de Montauban, Girart de Roussillon, etc.), la geste des luttes contre les Sarrazins.

Section II (ch. x-xvIII). Ici l'auteur aborde les problèmes longs et difficiles que soulève cette épopée mérovingienne.

Avant d'en entreprendre l'analyse, une observation préjudicielle qui sera peut-être la critique la plus grave que nous ayons à adresser à M. Rajna. Elle a rapport au style de l'auteur.

L'ouvrage est écrit avec une élégante facilité. Mais le style gracieux, aise, a parfois les défauts de ses qualités et devient trop ingénieux et raffine : l'auteur joue avec sa plume. De la, ça et la, une certaine coquetterie et, je dirais presque, une afféterie qui, sans nuire à la vigueur de la pensée ni à la portée de la démonstration, génent quelquefois dans l'expression de l'argumentation. Ce défaut est surtout sensible dans la deuxième partie où les questions à résoudre, empiétant les unes sur les autres, se confondant par certains points, n'ont pas la netteté de contours des problèmes détachés que présente nécessairement la première partie. A diverses reprises, l'auteur pousse sa pointe, revient sur ses pas, tourne agilement autour des problèmes avant de les résoudre définitivement. Pour donner plus de netteté à notre analyse, nous serons obligé de briser en deux ou trois endroits l'ordre suivi par l'auteur. L'ouvrage aurait sans doute gagné, au point de vue littéraire, à une allure plus simple et plus droite, à moins de mouvements et de contre-mouvements, si agile qu'en soit la manœuvre.

Cette réserve faite, poursuivons notre examen.

Et d'abord ce qui frappe, ce sont les rapports intimes qui unissent l'épopée mérovingienne et l'épopée carolingienne; mêmes traits généraux, mêmes lieux communs (ch. x). Dans le seul fragment épique de

la guerre saxonne de Clotaire et de Bertoald, on retrouve toute la forme extérieure des chansons de geste du X1° et du X11° siècle : ambassades insolentes envoyées par les ennemis, les ambassadeurs pris sous la protection d'un sage conseiller, les armées campées de chaque côté des fleuves, un duel épique finissant la guerre entre les deux nations ennemies. Il n'est pas jusqu'au début de la cantilène de saint Faron De Chlothario est canere rege Francorum, qui ne rappelle le début habituel des chansons de geste: Oiez, seigneur, chançon de vraie estoire, etc. Ce n'est point d'ailleurs seulement la forme extérieure qui montre l'unité des deux séries de poèmes, c'est le fond, la nature intime des sujets et des développements (ch. XII). La poésie carolingienne continue si bien la poésie mérovingienne qu'elles sont indissolublement liées l'une à l'autre. Le cycle de Charlemagne se ramène à celui de Charles Martel qui en est le prototype ; celui-ci a créé l'autre et s'est fondu en lui. Or, admettre un cycle épique parfaitement constitué sous Charles Martel, c'est dire que l'épopée était constituée sous les princes antérieurs, car Charles Martel n'est pas un commencement dans nos traditions épiques comme Charlemagne a été, lui, un recommencement. Le cycle de Charles Martel continue des traditions poétiques plus anciennes : d'ailleurs le poème de Floovent ne remonte-t-il pas à tout le moins à Dagobert, et le poème de la guerre saxonne ne nous montret-il pas le genre épique constitué sous Clotaire II? De là à remonter aux fils de Clovis et à Childéric, il n'y a plus qu'un pas, facilement franchi, en songeant aux récits poétiques incontestables qui ont pénétré l'histoire réelle de ces princes.

Donc, entre l'épopée mérovingienne et l'épopée carolingienne, point de solution de continuité. Si l'épopée mérovingienne a disparu, elle a disparu en laissant à sa place l'épopée carolingienne, édifice immense construit avec les ruines de l'ancien et où les débris de la construction primitive sont encore reconnaissables. S'il en est ainsi, il faut repousser la théorie qui fait naître nos poèmes romans de cantilènes primitives, de courts chants lyrico-épiques dont ils seraient un développement et une combinaison postérieure. En effet, cette théorie, soutenue en particulier par M. Léon Gautier, n'est pas fondée (ch. xvii). Elle repose: I° sur un passage de la Vita S. Guillelmi, texte du commencement du xii° siècle qui parle de cantilènes chantées en l'honneur de Guillaume d'Orange; or l'existence de chansons de geste du cycle de Guillaume est constatée au x° siècle, par le fragment de La Haye 1; 2° sur la cantilène germanique qui célèbre la victoire remportée par Louis III à Saucourt sur les Normands, cantilène qui semblerait avoir inspiré un

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est un fragment de traduction eu vers latins (remis en prose) d'une chanson de geste du cycle de Guillaume; voir G. Paris, *Hist. poétique de Charlemagne*, p. 50 et p. 465. Il se trouve dans un ms. du x° siècle, découvert à la Haye.

poème français du même sujet dont on possède un notable fragment du x1º siècle (Gormond et Isembard); or il est démontré que cette cantilène, poème germanique d'inspiration religieuse et monacale, n'a rien à voir avec la chanson de geste qui contait les exploits de Louis; 2º enfin sur la cantilène de saint Faron; or cette prétendue cantilène n'est qu'une citation de la chanson de geste parfaitement constituée dont il faut reconnaître un fragment dans le récit du duel de Clotaire avec Bertoald. On avait cité l'exemple, — déjà réfuté par M. Paul Meyer, — des romances espagnols, courts poèmes lyrico-épiques qui sembleraient avoir donné naissance au poème épique du Cid. Mais voilà que M. Mila y Fontanals démontre que le romancero est postérieur au Poema del Cid, et que le poème épique a donné naissance aux cantilènes espagnoles, au lieu d'en sortir.

Donc il faut admettre la continuité absolue de l'épopée franque mérovingienne avec l'épopée romane carolingienne. Il y a eu changement de langue (ch. XI et première partie du ch. XIV); mais ce changement de langue, devant lequel se sont jadis arrêtés MM. G. Paris et Paul Meyer comme devant un obstacle insurmontable, n'offre aucune difficulté à expliquer, bien plus s'impose de lui-même. Les Francs ayant désappris leur langue pour parler roman, il a dù y avoir une période où ils parlaient le franc et comprenaient le roman, une seconde période où ils parlaient les deux idiomes et une troisième période où ils parlaient le roman et comprenaient seulement le franc. C'est par cette marche que s'explique la disparition de l'idiome franc, et d'une marche semblable on possède d'autres exemples nombreux 1. Or, quoi d'étonnant à ce que les poètes qui chantaient à la cour des princes et des seigneurs francs, s'adressant d'ailleurs à deux sortes de populations, l'aristocratie germanique et la population romane, usassent tour à tour les deux idiomes et tantôt traduisissent en roman les chants germaniques composés par eux ou reçus de tradition, tantôt en composassent en roman? Le « bilinguisme » était donc une nécessité de l'époque.

¹ Pourquoi M. Rajna n'a-t-il pas cité, entre autres exemples, celui que présente l'histoire des Normands, si analogue à celle des Francs Saliens. Ce sont, eux aussi, des bas Allemands qui viennent, un peu plus tard, s'établir dans la Neustrie pour se fondre, eux aussi, au milieu des populations romanes. Les chroniques normandes nous montrent perfaitement la coexistence du danois et du roman en Normandie. Guillaume, au x1° siècle, envoie son fils Richard de Rouen à Bayeux pour apprendre le danois, parce qu'à Bayeux on parle plus danois que roman, tandis qu'à Rouen c'est le contraire: « Rotomagensis eivitas romana poitus quam danisca utitur eloquentia et Bayocensis fruitur frequentius danisca lingua quam romana. » (Dudon de Saint-Quentin, éd. Lair, p. 221.) Adhemar dit explicitement que les Danois abandonnèrent leur langue nationale pour parler le roman: « Omnis eorum Normannorum qui juxta Franciam inhabitaverunt multitudo fielem Christi suscepit, et gentilem linguam omittens, Latino sermoni assuefacta est « (Chronicon Adhemari Chabannensis monachi S. Eparchii Engolismensis, a principio monarchiæ Franciæ ad annum cioxxix, dans Labbé, Nova Bibliotheca manuscriptorum, 11, 166).

Que conclure sur les origines de l'épopée française ? Est-il besoin d'indiquer cette conclusion? Notre épopée sort de l'épopée germanique (ch. XIII). Allons plus à fond dans la question. Il ne peut y avoir que quatre origines possibles: l'origine celtique, l'origine latine, l'origine romane et l'origine germanique. On a de solides raisons pour écarter dès l'abord les deux premières hypothèses. Reste l'hypothèse de l'origine romane. C'est l'hypothèse qui était le plus en faveur; soutenue d'abord par M. G. Paris et M. Paul Meyer, elle avait rallié la plupart des romanistes, entre autres l'auteur de cet article. Elle avait pour elle les présomptions les plus grandes. En effet, de la fusion opérée entre les Francs Austrasiens et les Romans après Charlemagne était sortie une civilisation nouvelle, un peuple nouveau avec ses tendances propres et son originalité. Le xº siècle est l'époque de cette fusion intime, de cette combinaison chimique des races qui fond ensemble Francs et Romans pour en faire des Français. Quoi de plus naturel que d'admettre que cette nouvelle nation se soit créé sa poésie et qu'il lui faille rapporter l'origine de l'épopée du XIIo, du XIIIe et du XIIIO siècle? Oui, si les faits n'allaient contre. Cette épopée des xie-xino siècles n'est pas née après Charlemagne; elle lui est antérieure, elle est contemporaine de Charles Martel, témoin Mainet, Renaud de Montauban; elle est plus ancienne encore, temoin, entre autres le Floovant qui remonte au moins à Dagobert. Donc la fusion des Francs avec les Romans après le traité de Verdun, la naissance de la nationalité francaise, n'a rien à voir avec l'origine de notre épopée. Voudrait-on reculer la date de la fusion et la reporter au vic, au vire siècle, et faire naître la nationalité nouvelle de la fusion des Francs Neustriens avec' les Gallo-Romains? Cette hypothèse n'explique en rien le problème qu'il faut résoudre et se heurte de même contre les faits. Ici M. Rajna rencontre la théorie soutenue avec tant de vigueur par M. Fustel de Coulanges, théorie qui nie la suprématie des Francs et la réalité de la conquete en Gaule. Il la soumet à une critique vive, vehemente, violente même, irrésistible. Il reprend, un à un, pour les détruire, les arguments du célèbre auteur des Institutions mérovingiennes, et entasse dans soixante-quinze pages serrées de texte une série de preuves qui entrainent la conviction. Il y a eu conquête, les Francs mérovingiens ont formé une minorité, mais une minorité privilégiée, à qui appartenaient l'autorité et les honneurs, surtout les honneurs d'une aristocratie guerrière. Et c'est précisément parce que ces Francs formaient une aristocratie guerrière que l'épopée, qui est la littérature propres de ces aristocraties, a pu pénétrer et se fixer sur le territoire de la Gaule et que, quand les Francs désapprirent leur langue pour parler celle des vaincus, leur épopée adopta également la langue des vaincus et devint une épopée romane, une épopée française.

Il est vraisemblable que, si les invasions austrasiennes n'étaient venues renforcer dans l'est de la Gaule l'élément germanique, l'épopée de la race mérovingienne qui, vers le vii<sup>o</sup> siècle, pouvait déjà être devenue romane (la Vita S. Faronis nous montre que la chanson de Bertoald et Clotaire était rédigée en roman), aurait disparu sans produire de rejetons. Mais elle fut ranimée par un afflux nouveau d'élément germanique. De là une nouvelle épopée, certainement germanique, qui se romanisa peut-être au ix<sup>o</sup> ou au x<sup>o</sup> siècle.

Si cette épopée plonge par ses raeines dans la poésie germanique primitive, on s'explique maintenant (ch. xiv, deuxième partie) pourquoi elle refleurit spécialement dans les provinces du nord et de l'est de la France, provinces qui ont subi le plus fortement l'influence germanique; pourquoi elle nous conserve si fidèlement dans sa forme la plus ancienne (par exemple dans la *Chanson de Roland*) une image, non des mœurs contemporaines du temps où elles ont été rédigées, mais des mœurs germaniques les plus anciennes (la poésie, le plus souvent, a fixé pour des siècles des types primitifs une fois saisis); pourquoi enfin (ch. xv-xvi) elle présente tant de traits communs avec la poésie germanique de la seconde époque (viii-xiiie siècles), issue comme elle de la même source.

Notre analyse vient de retracer dans ses grandes lignes la théorie de M. Rajna¹; elle ne peut donner une idée de la magistrale puissance avec laquelle cette théorie est exposée, tour à tour d'une analyse minutieuse et subtile et d'une synthèse vigoureuse. La masse infinie des faits étudiés, des textes discutés, l'auteur la porte et la distribue avec aisance, la domine sans cesse par la vue toujours présente de l'ensemble. Malgré les défauts que nous avons signalés plus haut et qui viennent de l'abus de qualités originales, de l'excès de souplesse d'une intelligence vive et alerte, la démonstration, dans son ensemble, marche d'un pas égal, assuré, d'une allure ferme. Depuis l'Histoire poétique de Charlemagne de M. G. Paris, c'est sans contredit l'œuvre la plus puissante qu'ait suscitée l'étude de notre vieille poésie.

Assurément, dans le détail, la critique aura à contester plus d'une assertion téméraire, plus d'un rapprochement hasardé. Dans la première section où l'auteur poursuit à la piste l'épopée mérovingienne et les chroniques du temps, à côté d'argumentations décisives, il en

l'Elle omet le ch. XVIII, la Rythmique de l'épopée, un des plus remarquables du livre, où l'auteur soumettant à une critique profonde toutes les hypothèses faites sur les origines des vers épiques français, rejette l'origine latine savante ou populaire, et l'origine germanique, et penche, saus oser se décider, pour une origine celtique. Le ch. xix et dernier suit l'extension primitive de l'épopée dans l'est et le sud-est de la France (ancienne Bourgogne) et donne la conclusion finale de l'œuvre.

paraît d'autres où l'imagination de l'auteur se laisse séduire plus par l'apparence que par la réalité des preuves.

Les discussions sur les formes ultérieures données à la légende de Childéric et les conclusions que M. Rajna tire de l'épisede de Constantinople n'ont guère de solidité; simplement possibles sont encore les rapprochements entre l'histoire de Théodoric et la légende de Hug-Dietrich. De même dans l'étude des origines de Gisbert au fier visage et de Sibille, le lecteur, en voyant manier si facilement les hypothèses, peut se dire: Se non e vero... Les rapprochements établis soit entre l'épopée carolingienne et l'épopée mérovingienne, soit entre l'épopée française et l'épopée germanique, peuvent être pour un certain nombre contestés: ainsi le travestissement des ambassadeurs, le dépouillement des cavaliers volés dans leur sommeil par des pèlerins (p. 255, 257); l'explication des gabs du Pèlerinage de Charlemagne par l'usage assez fréquent de vœux faits par les chevaliers avant de combattre (p. 404). Certains traits communs aux deux épopées peuvent être d'emprunt postérieur. Qui prouve que les personnages comme le nain Picolet dérivent par descendance directe des génies germaniques du premier age? Ne peut-il y avoir, comme aujourd'hui encore, sur les territoires frontières, des légendes orales passant des Français aux Allemands ou des Allemands aux Français, légendes qui entrent ensuite dans la littérature poétique des deux nations, sans qu'on ait le droit d'affirmer qu'elles remontent à l'époque où les Francs n'habitaient pas encore la Gaule?

On pourrait multiplier ces réserves: il n'en resterait pas moins un ensemble de preuves solides établissant un lien d'ascendance directe de l'épopée carolingienne à l'épopée mérovingienne, et de celle-ci à l'épopée germanique primitive. N'eût-on que le récit des Gesta regum francorum sur la guerre saxonne, pour la période neustrienne des princes mérovingiens, et pour la période austrasienne Mainet et Renaud de Montauban que la démonstration serait faite. Ces deux poèmes nous prouvent, sans contestation possible, l'existence au xire siècle et au xire d'une tradition poétique de Charles Martel, non cléricale, latine et savante, mais populaire et orale; le récit de la guerre saxonne nous prouve la constitution au vire siècle d'une épopée, romane ou germanique, qui a déjà tous les traits et tous les caractères de l'épopée carelingienne. Ceci suffit à établir solidement une thèse qui, à nous, nous parait maintenant parfaitement démontrée.

Nous étions depuis longtemps arrivé aux mêmes résultats que M. Rajna, sur l'existence d'une épopée mérovingienne , et sur la non-

<sup>1</sup> Voir notre livre De Floovante... et de Merovingo cyclo, Paris, 1877.

existence des cantilènes ; mais n'ayant pas reconnu le lien qui unit cette épopée mérovingienne à l'épopée carolingienne, nous avions cru celle-ci d'origine romane. Nous nous rallions maintenant à la théorie de M. Rajna.

Ainsi, pour résumer ses conclusions et en dégager les conséquences qu'elles contiennent, les princes mérovingiens, continuant la tradition de leurs frères Germains, ont développé en Gaule une poésie qui, quand la Gaule fut romanisée, devint elle-même romane et française. Une fois entrée dans la vie de la nation, cette poésie, poursuivant un développement cette fois spontané et original, aboutit à ce puissant épaneuissement qui est la gloire de la France littéraire du moyen âge, tandis que l'épopée germanique, dans son propre pays, après le x° siècle, s'épuisait et disparaissait.

A l'origine et pendant longtemps, l'épopée romane est aristocratique et guerrière. Les seigneurs ont autour d'eux des poètes chargés de célébrer leurs exploits dans des récits en vers, véritables annales poétiques — memoriæ et annalium genus. — C'est parce que ce sont des chants narratifs qu'ils peuvent s'étendre et s'élever plus tard à la dignité de chansons de geste. Des poésies lyriques, des odes, si développées qu'elles fussent, seraient restées stériles ou auraient donné de tout autres fruits.

Ces chants, les poètes des divers âges se les transmettaient, souvent en les refondant et les remaniant au goût du jour, en même temps que l'histoire contemporaine, toujours active et vivante, dans ces temps barbares, féconds en héroïsmes sauvages, leur fournissait l'occasion de chants nouveaux.

Le glorieux et puissant règne de Charlemagne donne la cohésion et l'unité à cette littérature en groupant autour d'un nom et d'une figure un ensemble de poèmes isolés et en donnant naissance à une nouvelle floraison de poèmes. Le développement du régime féodal sous les derniers Carolingiens et les premiers Capétiens ne put être que favorable à cette littérature aristocratique qui commença à perdre sa sève primitive, sa vigueur, son originalité, à la fin du x11° siècle, avec le triomphe de la monarchie et l'avènement d'un ordre social plus régulier et plus stable. La poésie épique, dans ce milieu plus bourgeois, prit un caractère d'agrément et de politesse tout nouveau; elle devint une littérature d'amusement.

Dans cette production de huit ou dix siècles, nous ne connaissons que la seconde et la troisième floraison, celle des x10-x111e siècles et celle des x111e-xve. La première, celle des v1e-x0 siècles, semblable à une végétation souterraine, échappe à peu près à nos regards. Mais,

<sup>1</sup> Dès 1878, dans nos leçons à la Faculté des Lettres.

pour ne laisser que de rares débris, à grand'peine mis au jour par une pénétrante et subtile érudition, elle n'en est pas moins réelle, et n'a dans sa formation rien de mystérieux. On a souvent opposé à l'épopée savante et littéraire, à l'épopée artificielle de Virgile, de Tasse, de Camoens, de Milton, l'épopée naturelle, épopée nationale anonyme, puisant sa vie et sa force dans l'inspiration populaire; opposition plus spécieuse que réelle. Cette dernière épopée, qui serait née on ne sait d'où ni comment, sous le regard scrutateur et perspicace de la critique, se résout en un ensemble d'œuvres personnelles, dues à des poètes et des artistes de profession. M. Gaston Paris a montré dans sa belle étude sur le poème latin de Ganelon (Carmen de prodicione Guenonis) que le texte de la Chanson de Roland que nous possédons du XIº siècle est un remaniement d'un texte antérieur dû à un poète de grand talent dont on peut reconnaître l'œuvre et constater la manière. M. Paul Meyer, dans ses savantes introductions à ses éditions de Raoul de Cambrai et de Girard de Roussillon, nous fait assister à la naissance et aux transformations des traditions poétiques et des chansons de geste, sous la plume plus ou moins habile et inventive de poètes et de remanieurs. Ce qui est vrai des textes de la seconde époque l'est également des œuvres de la première. Pour être anonymes, elles n'en sont pas moins personnelles. Que dans ces œuvres l'inspiration ait été heureuse et que plusieurs de ces poèmes, répondant au goût du public, soient devenus populaires, la chose est possible, et de fait elle s'est produite. Ces poèmes auront eu simplement du succès; ce n'est pas à dire qu'ils soient sortis de l'inspiration populaire. Celle-ci a une action bien restreinte et un rôle bien minime, impuissante à rien produire, ou du moins à rien conserver. Les plus grands événements historiques passent sur le peuple sans laisser de traces dans sa mémoire. La génération contemporaine en emporte avec elle le souvenir dans l'oubli de la tombe, à moins qu'un poème, dicté à son auteur par l'impression immédiate des faits, devenu ensuite populaire, n'en transmette la tradition aux générations futures. C'est le poète qui crée la poésie populaire, et non la poésie populaire le poète.

La formation de notre épopée suppose une suite de chanteurs et d'écoles poétiques qui se sont succédé pendant des siècles. Il est curieux qu'on n'en trouve aucune trace dans les documents historiques du haut moyen âge; et le silence des chroniqueurs sur ce point serait la plus grande objection à faire à la théorie que nous exposons si l'on ne savait que les maigres chroniques mérovingiennes et carolingiennes ne sont guère que des annales monastiques relatant les faits de la vio politique, et gardant un silence presque absolu sur les conditions sociales et l'état de la culture en Gaule. Tout ce qui touche à la littérature populaire est méprisé par les clercs, et même, chez ceux du xm° et du xm° siècle,

c'est a peine si on trouve çà et là quelques allusions précises aux chansons de geste. Il est donc superflu de vouloir demander aux chroniqueurs des âges antérieurs des renseignements sur les auteurs des poèmes narratifs et sur le caractère des écoles poétiques où ils se sont formés.

Lo lecteur mesurera de lui-mêmo la portée des conséquences qui viennent d'être exposées pour l'histoire générale de la poésie épique; le temps et l'espace nous manquent pour les indiquer. Restons donc sur le domaine de l'histoire littéraire de la France, et contentons-nous de reconnaître que M. Rajna a résolu dans ses grandes lignes le problème des origines de notre épopée et qu'il a renouvelé l'étude si obscure et si délicate des rapports de la civilisation franque avec la civilisation romane. Son livre est un de ceux qui font date dans l'histoire de la science.

(Revue critique, 1884, nº 51.)

Altfranzœsische Bibliothek, herausgegeben von Dr Wendelin Foerster. Heilbronn, Henninger, 1879-1883. Cinq volumes in-12.

En 1879, M. W. Foerster, l'éminent romaniste qui a succédé à Diez dans la chaire de philologie romane de Bonn, fondait, en concurrence avec la Société des Anciens Textes français, une bibliothèque ou collection d'ouvrages appartenant à notre vieille littérature. Le public lettré n'a qu'à se féliciter de cette féconde rivalité qui met plus vite et plus facilement entre les mains des connaisseurs les menuments encore inconnus ou inabordables du moyen âge français, M. Foerster s'est proposé de publier, sous un format commode, les textes d'ancien français ou même de provençal, ayant un intérêt soit linguistique, soit littéraire; de préférence, s'ils sont inédits, et même déjà publiés si les éditions en étaient rares. Chaque édition doit être accompagnée de notes et d'un court glossaire, suffisant tous deux à lever les difficultés d'interprétation, et précédée d'une introduction qui étudie plus spécialement la langue de l'auteur.

Cette collection paraît donc surtout faite au point de vue philolo-gique, et les premiers volumes qui ont paru ne démentent pas ce caractère.

La collection contient jusqu'à présent cinq ouvrages.

I. C'est M. John Koch qui a eu l'honneur d'ouvrir la série par son édition des œuvres du poète anglo-normand Chardry. Chardry, dès le commencement de ce siècle, avait été signalé par les divers historiens de notre ancienne littérature. En 1838, M. Fr. Michel en publiait quelques fragments; en 1844, A. de Keller, dans sen *Romvart*, communiquait d'importants morceaux d'une de ses poésies, d'après un manuscrit de la Vaticane, appartenant au fonds de la reine Christine de Suède. Mais jusqu'ici l'œuvre complète, ou du moins ce qu'on en possède, était

resté ignoré, M. J. Koch, utilisant encore deux autres manuscrits, conservés en Angleterre, a publié, dans une édition critique, et en se fondant sur la filiation de ces trois manuscrits, ce qui nous reste de Chardry, à savoir: le *Une vie de saint Josaphat*; 2º l'histoire des sept dormants, légende fort répandue au moyen âge de sept jeunes chrétiens d'Ephèse qui, fuyant les persécutions de l'empereur Décius, s'enfuirent et s'enfermèrent dans une grotte, y furent emmurés et, après un sommeil plus que séculaire, furent réveillés par Jésus, au temps de Théodose II; 3º le *Petit Plet*, discussion entre un jeune homme et un vieillard sur les biens et les maux de cette vie. Le jeune homme voit tout à travers le prisme de la jeunesse; le vieillard, désenchanté et las de la lutte de la vie, déprécie et dédaigne tout ce que vante son jeune adversaire.

Chardry serait un écrivain agréable et élégant, si la langue — c'est l'anglo-normand — n'était si altérée. A travers les corruptions qui ont déformé de si bonne heure le normand transporté en Angleterre, et rendent la lecture de l'anglo-normand si pénible, on trouve une plume facile. Chardry, écrivant dans le dialecte français, compterait parmi nos bons auteurs.

L'éditeur commence par une courte notice sur la « littérature » de Chardry, décrit les trois manuscrits de Londres, d'Oxford et du Vatican (ce dernier ne contient que le Petit Ptet) et en fixe le classement; il étudie ensuite les sources des trois poèmes et le poète lui-même ; celui-ci a signé le Josaphat et les Set Dormanz; mais le Petit Plet est anonyme, et ce n'est qu'une induction, du reste très forte, et appuyée d'indices sérieux, qui le fait attribuer par M. Koch à l'auteur des deux autres poèmes. Après quoi, l'éditeur aborde la grammaire de son auteur, phonétique et flexion; toute cette partie est de beaucoup la plus approfondie et occupe vingt pages sur quarante-sept de l'introduction, qui se termine par une page où M. Koch cherche à déterminer l'époque où vivait Chardry. Contre l'opinion de M. Hermann Suchier qui y voit un écrivain du dernier quart du xite siècle, il le place au commencement du XIIIº. Après l'introduction, vient le texte (pp. 1-168) que suivent einquante-cinq pages de variantes et notes (pp. 169-224), et que termine un court glossaire de deux pages.

Cette publication offrait de nombreuses difficultés, étant donnée la langue encore mal connue dans ses caractères spéciaux dont se servait le poète. M. Koch ne s'est pas montré au-dessous de la tâche dont il s'est chargé, bien que nombre de ses restitutions et de ses corrections soient douteuses et aient été, avec raison, contestées par la critique!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir spécialement le long article de M. Mussafia (Zeitschrift f. d. Roman. phil., 1879, pp. 591-607), si riche en observations précieuses, et l'article plus sévère de

II. Le deuxième volume de la collection est le poème déjà publié à Londres, en 1836, par M. Fr. Michel, sous le titre de Voyage de Charlemagne à Jérusalem et à Constantinople. L'édition de M. Michel, d'ailleurs épuisée, était si défectueuse que depuis longtemps une nouvelle édition était devenue nécessaire; mais il ne fallait pas se contenter, comme M. Fr. Michel, de reproduire, en y ajoutant ses propres erreurs de lecture, l'unique manuscrit qu'on en possède au British Museum et qui est déplorablement corrompu. A travers les erreurs, les altérations, les déformations dues à un scribe anglo-normand de la fin du xiire siècle ou du commencement du xive, il fallait retrouver un original écrit dans la bonne langue française de la fin du xie siècle ou du commencement du xiie.

M. Eduard Koschwitz s'est préparé, de longue date, à la publication de son Karts des Grossen Reise nach Jerusalem und Constantinopel (1880). Si le poème, en effet, est conservé dans un seul manuscrit, il en existe des traductions dans la huitième branche de la Karlamagnus Saga et autres collections scandinaves, et dans un texte gallois du moyen âge, et des remaniements dans un roman français en prose du xvº siècle, connu sous le nom de Galien le Réthoré. En 1875, M. Koschwitz publiait dans les Romanische Studien de Boehmer (II, pages 1-60) une longue étude sur l'age et l'origine du Voyage de Charlemagne, où il examinait les deux manuscrits connus et les éditions du Galien, la traduction islandaise de la Karlamagnus Saga, avec ses versions suédoise et danoise, et, enfin, la date et le dialecte du Voyage (les deux questions sont connexes); le résultat de ses recherches lui faisait assigner la fin du xie siècle et la Normandie pour l'époque et la patrie du poème. En 1876, M. Koschwitz reprenait et complétait ce travail dans sa brochure sur la tradition et la langue du Voyage (Ueberlieferung und Sprache der Chanson du royage de Charlemagne à Jérusatem, Heilbronn, 1876, in-8°). Entre temps, il avait étudié le gallois, et s'était mis en état d'utiliser la version galloise. Il reprenait la question de la filiation des récits et soumettait la langue à un examen plus approfondi. En 1879, paraissait du même auteur une troisième étude (Sechs Bearbeitungen der altfranzæsischen Gedichte von Karls des Grossen Reise. Heilbronn, in-8°, 185 pages). Il y publiait d'abord le texte gallois (Ystoria Charles), d'après le Livre rouge, manuscrit gallois conservé au Jesus Cotlege d'Oxford, qu'il faisait suivre de la traduction anglaise due à M. J. Rhys, l'éminent professeur d'Oxford; puis le texte du roman en prose de Galien en trois rédactions, d'après le manuscrit de l'Arsenal (B. L. F. 226), d'après celui du British Museum (fr. 1470) et d'après d'anciennes

M. Suchier, dans le Litteraturblatt für philologie, 1881, col. 359-363. Nous y renvoyons le lecteur.

éditions imprimées; enfin, il donnait un poème islandais et un chant des îles Féroé, tous deux inédits et reposant sur les traditions poétiques sorties de la Karlamagnus Saga; il en avait étudié aillenrs les sources (Germania, XX, p. 232).

C'est par ce vaste ensemble de travaux préliminaires que M. Koschwitz se préparait à la belle édition du l'oyage qu'il a enfin donnée en 1880. Dans l'introduction, il reprend la question des rapports (fort compliqués du reste) du manuscrit du British Museum avec les versions étrangères et le Galien français. Il étudie sur nouveaux frais la quesion de l'âge du poème et de son dialecte, et confirme par l'examen de la métrique et de la phonétique les résultats de ses recherches antérieures, et ceux auxquels des considérations d'ordre littéraire et historique venaient de mener M. G. Paris, c'est-à-dire l'attribution du poème à la fin du xrº siècle, et la parenté qui, pour la langue, l'unit à la Chanson de Roland. Cette introduction vaut surtout par l'étude approfondie à laquelle est soumise la langue du l'oyage, et qui dépasse certainement les limites de la question à résoudre; car elle nous donne les derniers résultats acquis à la science sur la langue française à la fin du xie siècle. Vient ensuite le texte reconstitué, avec toutes les lecons non acceptées du manuscrit en note; un glossaire fort bien fait, une table des assonances et une dizaine de pages de corrections et additions terminent ce volume, de petite étendue, à en juger par le nombre de pages, mais riche en faits. Ce poème énigmatique du Voyage, aussi obscur pour l'historien de la langue que pour l'historien de la littérature, M. Koschwitz en donne une édition qu'il est loin, dans sa modestie, de croire définitive; du moins est-elle, à peu de chose près, au niveau des derniers progrès que les plus éminents maîtres ont fait faire, dans ces derniers temps, à la science de la philologie romane.

III. « Octavian, altfranzwsischer Roman nach der Oxforder Handschrift Bodl. Hatton 100, zum ersten Mal herausgegeben von Karl Vollmöller. Heilbronn, 1883. »

Ce poème est un roman d'aventures en vers octosyllabiques qui se rapporte, quant au fond, au poème de Florent et Octavian, et, par ce poème, à ce groupe de récits épiques qui nous ont conservé des débris plus ou moins informes de traditions mérovingiennes, et dont le plus important est le Floovent!. M. Vollmöller, dans une courte introduction, décrit le manuscrit qu'il reproduit, résume les rares travaux ou notices dont ce poème a été l'objet, en étudie rapidement le mètre et la langue, cherche à montrer que le texte anglo-normand cache un original picard du premier quart du XIII<sup>e</sup> siècle; fait suivre les 5371 vers du texte

<sup>1</sup> Voir plus haut, p. 45 seq.

d'une vingtaine de pages d'observations qui portent généralement sur les leçons de manuscrit corrigées par l'éditeur, et termine sa publication par un court glossaire d'une page et demie et un index des noms propres. L'étude critique est riche en faits bien choisis et sobrement exposés; çà et là, des inexactitudes; plusieurs faits importants n'auraient pas dù être passés sous silence. Les quelques lignes consacrées à l'histoire littéraire ne sont guère satisfaisantes. Dans la constitution du texte, l'éditeur s'est tenu, avec une conscience trop scrupuleuse, à l'orthographe du manuscrit qu'il aurait pu soumettre à une correction plus complète et plus approfondie; il s'est abstenu de parti pris, sauf quand la mesure ou le sens imposaient des corrections: méthode trop prudente, croyons-nous 1.

IV. Le *Psaulier Lorrain* de la Bibliothèque Mazarine (n° 798), ancienne traduction des Psaumes du x<sub>1</sub>v° siècle <sup>2</sup>, publié par F. Apfelstedt.

1 Quelques observations au hasard : p. v de l'introduction : e la finale ion est d'une syllabe: 2507 destrucion, cependant on peut, dans le vers, supprimer l'article la [la destrucion la metrai]; 2817 avision, cf. 267 (= qui m'a fait tel mesprision) . Il serait extraordinaire que ion fût d'une seule syllabe, alors que cette finale est encore aujourd'hui dissyllabique en vers ; en réalité, il faut lire destruçon qui est à destruetion ce que façon, leçon, freçon (v. 219) sont à factiane, lectione, frictione. De même lire avison qui est à advisione ce que maison est à masione; avison est fréquent en v. fr. Le scribe a remplacé les formes populaires par les formes savantes. Au v. 250, le poète emploie le mot vision, en trois syllabes, suivant la règle, Quant au mespriston du v. 267, c'est un harbarisme du à une correction de copiste. Il faut lire : qui m'a faite tel mespriso i; le manuscrit porte afait; l'éditeur se demande s'il n'aurait pas existé un verhe afaire ; idée bizarre. - V. 179 : · Que nul home del mont la trace · . en note: home] hame [anima]. Je ne comprends pas cette note. M. Vollmæller veut-il dire que le hame du ins. est ame anima? Pourquoi ne pas mettre alors dans le texte nul ame? Est-ce une laute du cop-ste pour home (hypothèse vers laquelle paraît percher M. Vollmæller puisqu'il corrige dans le texte hame en home] ? A quoi bon la glose anima? - V. 2679; poïssons (Où nous poissons à vos traire) · poïssons kenne ich nicht , dit l'éditeur. Lire potissons à l'imparfait du subjonctif. - V. 62. Pourquoi ne pas signaler l'emploi de lui, comme sujet (A Reims sera fait li secres. Et lui, jones rois corones). A chaque page, M. Vollmæller laisse dans son texte des incorrections de la copie qui ne sont certainement pas le fait de l'original. J'en citerai une eutre cent: vv. 329-330 (Au fu (= feu) la mainent de fors Rome : Por lui ploroient femes et homes): la rime ici s'occorde avec la grammaire pour réclamer la correction home. - Enfin, signalons, en terminant, l'inconcevable erreur où sont tombés MM. Vollmæller et Foerster, à propos de l'expression e nondé, vv. 2755, 3857, 3883, 3944, où ils voient je ne sais quel dérivé de onde (?) (cf. page xix, dernière lique): lisez tout simplement en non De = in nomine Dei, ou même sans correction é (= el) non Dé (cf. à pour al, vv. 1511, 3327). - Depuis que cet article a été remis au burcau de la Rerne, il a paru dans la Romania (x1, 609 614) et dans la Zeitschrift de Groeber (vi, 628-636) deux comptes rendus de M. G. Paris et de M. Mussafia, qui proposent un grand nombre de corrections. Nous nous permettrons d'y renvoyer le lecteur.

<sup>2</sup> Voici le titre exact: Lothringischer Psalter (Bibl. Maz., no 798), altfranzæsische Uebersetzung des XIV Jahrhunderts mit einer grammatischen Einleitung enthaltend die Grundzüge der Grammatik des Altlothriogischen Dialectes, und einen Glossar, zum erstenmal herausgegeben von Friedrich Apfelstedt. • Heilbronn, 1881.

Ce texte est des plus intéressants pour l'étude du dialecte lorrain au XIVº siècle; le traducteur considère son dialecte comme une langue spéciale, distincte des autres : « Ves ei, dit-il, lou psaultier dou latin trait et translateit en romans en laingue loreine. » Il est non moins intéressant pour l'histoire de la formation savante en français. Il est curieux de trouver chez un écrivain roman une notion aussi claire de la formation savante que celle qu'indiquent les lignes suivantes de la préface : « Pour tant que laingue romance, et especiaulment de Loresne, » est imperfaite, ... convient que, per corruption et per diseite des » mos françois, que en disse lou romans selone lou latin; si com » iniquitas iniquiteit, redemptio redemption, misericordia misericorde, et » ainsi de mains et plusours aultres telz mos qu'il convient ainsi dire » en romans comme on dit en latin.... Li latins ait (- a) plusour » mos que nullement on romans on ne peut dire, mais que (- sinon) » per circonlocution et exposition; et qui les vorroit (- voudrait) » dire selone lou latin en roman, il ne dit ne latin boin ne romans, » mais aucune feiz moitieit latin moitieit romans, et par vaine curiou-» seteit et per aventure, per ignorance, wellent dire lou romans selonc » lou latin de mot a mot, si com dient aucuns negotia ardua, negoces » ardues, et effunde frameam et conclude adversus cos, effunt ta frame et » conclut encontre eulz, si n'ait ne sentence, ne construction, ne parfait » entendement. »

L'éditeur de ce texte, — mort le 5 janvier 1881, à l'âge de vingttrois ans, — devançant une publication qu'avait annoncée depuis longtemps M. Bonnardot, et qui est maintenant sous presse, n'a pas utilisé des manuscrits découverts par ce dernier, et qui permettent de complèter les lacunes du manuscrit de la Mazarine. Son édition ne rendra donc pas inutile la nonvelle édition que va nous donner le savant français.

Le texte est accompagné et suivi de notes presque toutes purement paléographiques et d'un court index de mots difficiles. Nous n'approuvons pas, en général, ces glossaires qui servent seulement à l'interprétation du texte et à la commodité de la lecture. Puisque M. Foerster se propose surtout de soumettre les textes dont il dirige la publication à une étude grammaticale complète, il devrait faire porter l'attention des éditeurs non-seulement sur la phonétique et la morphologie des documents publiés, mais encore sur le lexique. Les ouvrages devraient être accompagnés de dictionnaires complets et détaillés, et non de glossaires de mots difficiles. Il est intéressant, sonvent, de noter l'emploi ou la date de l'emploi de mots très connus et très simples, mais qui ne remontent pas à l'origine de la langue (par exemple, la préposition dans). Dans l'espèce, un texte aussi peuplé de mots savants que le Psautier devait être dépouillé avec soin. Ce n'est que par ces

dépouillements et ces relevés complets qu'on peut arriver à réunir les matériaux d'une histoire du lexique français.

L'originalité de l'édition de M. Apfelstedt est dans l'introduction, qui est, en fait, une grammaire complète du dialecte lorrain au moyen âge. L'éditeur étudie dans trente-huit pages compactes, la phonétique; dans vingt-trois pages, la déclinaison et la conjugaison non seulement du *Psautier*, mais encore d'une dizaine de documents ou textes appartenant à Metz, et, en général, à la Lorraine ou à la Bourgogne, et il confirme les résultats de ses recherches par le témoignage des patois modernes.

V. Lioner Ysopet altfranzæsische Uebersetzung des XIII Jahrhunderts in der Mundart der Franche Comté, mit dem kritischen Text des Lateinischen Originals (sog. anonymus Neveleti), zum ersten Mal herausgegeben von Wendelin Foerster (1882).

Ce nouveau texte est une traduction libre en vers octosyllabiques d'un recueil de fables latines du moyen âge, connucs sous le nom d'Œsopus ou fables de l'Anonyme de Névelet, recueil qui est lui-même un remaniement en distiques des trois premiers livres du recueil de Romulus.

M. Foerster a été amené par l'étude des sources de son Ysopet français à étudier l'original latin, qu'il a reconstitué et dont il a donné un texte critique d'après les plus anciens manuscrits connus. Dans son introduction, il commence par décrire le manuscrit français qui se trouve à la Bibliothèque de l'académie de Lyon, puis l'original latin dont il découle; les quarante-huit pages qui lui sont consacrées forment une importante contribution à l'histoire de la fable ésopique au moyen âge. Puis, l'éditeur revient au texte français dont il passe en revue les divers caractères linguistiques. Comme les fables françaises sont écrites en dialecte de la Franche-Comté, cette étude grammaticale forme un complément naturel de celle que M. Apfelstedt avait publiée dans le volume précédent de la collection. Viennent ensuite le texte français, le texte critique de l'anonyme latin, trente pages de notes paléographiques ou grammaticales ou littéraires, et un court glossaire de formes curieuses. Cette étude se recommande par la sobriété et la précision des détails, et on y reconnaît la main sûre d'un maître. En terminant cette revue, souhaitons le rapide progrès de la collection que dirige M. Foerster.

(Revue critique, 1883, nº 21.)

### IV — II

Altfranzœsische Bibliothek, herausgegeben, von Dr Wendelin Foerster, Heilbronn, Henninger, 1883-1884, t. II, deuxième édition; t. VI et t. VIII. Trois volumes in-12.

Nous avons parlé ici même l'an dernier 1, de la collection d'anciens textes français publiés en Allemagne sous la direction de M. Wendelin Foerster, le successeur de Diez dans la chaire de philologie romane à Bonn. Nous avons donné le compte-rendu des cinq premiers volumes. La collection s'est enrichie depuis de trois volumes nouveaux, ou, plus exactement, de deux volumes et d'une seconde édition d'un des tomes précédents, le tome deuxième.

I. Voyage de Charlemagne à Jérusalem et à Constantinople, publié par Eduard Koschwitz, deuxième édition complètement remaniée et augmentée, un vol. in-12 de 10, de li et de 117 pages. (Karls des Grossen Reise nach Jerusalem und Constantinopel, ein altfranzösische Heldengedicht, herausgegeben von Eduard Koschwitz; zweite, vollständig umgearbeitete und vermehrte Austage.)

Nous avons montré, dans l'article auquel nous renvoyons le lecteur, par quelle longue série de recherches M. Koschwitz s'était préparé à l'édition de ce texte curieux à tant d'égards, conservé dans un mauvais manuscrit anglo-normand du XIII°-XIV° siècle et dans des imitations ou reproductions indirectes et plus ou moins infidèles que donnent des traductions scandinaves et galloises, et un roman français en prose du xv° siècle (Galien le Réthoré). De là était sortie cette édition de 1879 dont M. Koschwitz disait qu'elle n'avait nullement « la prétention d'ètre définitive ».

Cette édition, fort bien accueillie par la critique, avait inspirée aux maîtres les plus autorisés de la philologie romane, MM. Paris, Tobler,

<sup>1</sup> Revue critique de 1883, nº 21 [l'article précédent pp. 54-60].

Mussafia, etc., des observations de détail ou d'ensemble dont l'éditeur fit son profit, en même temps que ses recherches personnelles lui permettaient d'aller plus loin et de creuser plus avant les nombreuses questions de critique et de langue que soulève le *Voyage*.

Laissant toujours son travail sur le métier, il le reprit sur nouveaux frais; et c'est ainsi que trois ans après avoir publié sa première édition, — rapidement épuisée, — il nous donne cette seconde édition qu'il peut à juste titre considérer comme un nouvel ouvrage.

Comme la première, elle comprend une introduction, le texte, des notes critiques et un glossaire, mais ces diverses parties ont subi des refontes générales.

La nouvelle introduction supprime tout ce qui de la première est devenu inutile; elle résume brièvement les points acquis par de longues recherches qu'exposait l'ancienne; elle s'arrête, au contraire, sur les points obscurs sur lesquels, depuis 1879, la lumière a été appelée.

Pour le texte, M. Koschwitz, au lieu de donner le texte critique reconstitué selou les règles, avec les leçons du manuscrit au bas des pages, donne cette fois le texte du manuscrit, reproduit diplomatiquement avec toute l'exactitude possible 1, et, en regard, le texte reconstitué: cette disposition est fort commode pour le lecteur qui peut, sans effort, remonter des corrections de l'auteur à l'original; elle permet, en outre, à l'éditeur de placer au bas des pages, sous le texte diplomatique, les divergences de lecture que présente l'édition princeps de Fr. Michel ou les copies ou collations manuscrites prises par divers savants; et sous le texte critique, les renvois permanents aux traductions scandinaves et galloise et au Galien.

Les notes et observations critiques ont plus que doublé en étendue. Quant au lexique, qui n'était primitivement qu'un simple recueil de mots difficiles, il est devenu le recueil complet de tous les mots du texte.

Cette seconde édition, on le voit, est un travail tout nouveau, travail qui fait le plus grand honneur à M. Koschwitz. On ne peut que le féliciter de s'être ainsi exclusivement attaché à une œuvre — une œuvre capitale, tant sont diverses les questions que soulève ce poème du x1° siècle, — pour la faire profiter de tous les progrès de la science contemporaine, et l'amener, si possible, au degré de perfection dont une édition est susceptible dans l'état actuel de nos connaissances de l'ancien français.

On peut considérer cette publication comme nous représentant assez exactement cet état de nos connaissances, et elle est bien faite pour montrer les progrès opérés par la philologie romane dans ces dernières

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Depuis quatre années, le manuscrit a disparu du *British Museum*. On ne possède plus que l'édition princeps de Fr. Michel (1836), pleine de fautes de lecture, et des copies ou collations manuscrites faites par plusieurs savants.

années et la précision et la sûreté de la méthode qui lui est propre. Nous donnons ici en note un certain nombre de menues observations que nous suggère une lecture rapide du *Dictionnaire* 1.

II. L'ancienne chanson française de Roland, Texte de Châteauroux et de Venise, VII, publiée par Wendelin Foerster, Heilbronn, 1883. (Das altfranzösische Rolandslied, Text von Chateauroux und Venedig, VII, hrggbn von Wendelin Foerster); tome VI de l'Attfranzösische Bibliothek, un vol. in-12 de XXII et 404 pages.

On sait que le poème primitif du XIº siècle, connu sous le nom de Chanson de Roland, nous a été conservé dans deux copies d'inégale valeur, l'une assez bonne, rédigée en Angleterre dans le dernier tiers du XIIº siècle; c'est le célèbre manuscrit d'Oxford; l'autre, d'origine italienne, abominablement corrompue (elle est écrite en un français ita-

1 M. Koschwitz donne pour chaque mot l'étymologie entre parenthèses; il remonte presque toujours à la forme latine ou à la forme du latin populaire (précédée d'nne \* quand elle est hypothétique) qui explique phonétiquement le mot français (il ne fait guère d'exception que pour les mots d'origine germanique). Cette méthode a le grand avantage de la concision, mais a peut-être le tort de donner parfois une fausse idée de la façon dont le mot est formé; elle fait ou paraît faire remonter à l'époque romane ou latine des dérivations ou des compositions qui sont entièrement d'age postérieur. Peut-on dire, par exemple, que entre-basier soit inter-basiare, que esteccier soit ex-la etitiare; le premier est formé d'éléments purement français entre et baisier; le second serait estetcier estecier s'il venait du dérivé verba; il est formé à l'époque française de leece ledece qui est, lui, le dérivé direct de lactitia. Admettre une étymologie directe pour ces mots de dérivation postérieure mènerait loin. A ce compte, déménagement serait \* de-ex-munsion-atie-amentum! L'étymologie doit tenir un compte plus sévère du développement historique et de la vie propre des mots.

M. Koschwitz donne aux mots latins (donnés comme étymologies) la forme du nominatif: c'est souvent inexact pour les noms masculins; ainsi boef n'est pus bos, mais boven; ce l'est toujours pour les noms fémiules; comment faire sortir neif de

nix, amor de amor, etc. ? C'est trop donner à la concision.

Voici maintenant quelques remarques détachées : nous suivons l'ordre des mots : · acoillir (ad-\*colligire) · ; colligire ne peut expliquer la forme coillir, il aurait donné colgir, cougir. - · Aguillon (\*acuculio de acucula) : il conviendrait de marquer du signe de la longue le premier u de acucula. - Aiglent (\*acuculentum) .; Issez aculentum. - · Ainz (de ante) · il faudrait préciser ; ainz vient de anteis, forme du latin populaire qui a remplacé antea. - . Aleine (halena) .; halena n'est pas latin; mettre au moins \*halena et indiquer le rapport du mot avec anhelure. - . Anceis (ante-ipsum ou antius ?) .; ni l'un ni l'autre, ils auraient donné anteis, antois. -· Brusler (per-\*ustulare) ., ajouter au moins un l'après ce per-ustulare fort problematique. - · Chaière (καθέδρα) · ; pourquoi donner l'etymologie grecque, puisque le latin populaire a dit cathedra; à ce compte, autant donner ἀποστολός, κολαφός comme etymologies d'apôtre, coup; de même xáuxoa, comme origine de chambre; camera est une importation latine du grec plus ancienne que apostolus, colapus ou cathedra; mais la date plus ou moins récente ou plus ou moins reculée de l'importation n'empêche nullement le mot roman de remonter ici à une origine latine : même observation pour ente, du lat. populaire empota qui vient du gree euro-a.

• Dolent (\*dolentus) • ; lire dolentis ; de même pour toutes les fermes du participe présent; la comparaison avec les autres langues romanes montre que le latin populaire a fait passer la terminaison ens entem, ans antem, à entis entem, antis antem. — • Dos (dorsum) • ; plus exactement \*dossum. — • Et (de \*alum pour al[i]ud • ; el

lianisé tout à fait barbare), et conservée dans le manuscrit de la bibliothèque de Saint-Marc à Venise, fonds français, n° IV.

De plus, vers la fin du XIIº ou au commencement du XIIIº siècle, un poète remania le texte ancien du Roland, en lui faisant subir des modifications, quelquefois très profondes, qui altérèrent complètement la physionomie de l'original.

Le Roman de Roncevaux (tel est le nom sous lequel on désigne habituellement ce remaniement) a été conservé dans une demi-douzaine de manuscrits dont on ne possédait jusqu'ici que des copies imparfaites ou incomplètes. Or la restitution critique du Roman de Roncevaux est d'une importance capitale pour la reconstitution du texte primitif de la Chanson de Roland, de ce texte d'où sont sortis les manuscrits d'Oxford et de Venise, et sur lequel a travaillé l'auteur du Roman.

Pour la Chanson de Roland, on possède une édition photographiée et une édition diplomatique du manuscrit d'Oxford, que l'on doit à M. E. Stengel, le laborieux professeur de philologie romane à l'Université de Marburg; on possède également une reproduction diplomatique du manuscrit de Venise IV, due aux soins de M. Ed. Koschwitz. Le Roman de Roncevaux semblait oublié, et pourtant si un texte avait besoin des secours de la critique, c'était bien celui-là.

vient plutôt de ole amené par l'analogie de tale. quale. - . Esclarcir (de ex-clarescere) .; le c. dans les verbes tels que éclaireir, obscureir, noireir, etc., ne peut représenter que la syllabe -ic- qu'on retrouve si fréquemment dans la dérivation nomirale, esclareir est donc \*ex-claricire. - . Estoveir (\* stopere) . ; qu'est-ce que cette forme stopere? l'étoile qui la précède à gauche siguilie qu'elle appartient au latin populaire; sur quelle autorité s'appuie M. Koschwitz pour la lui attribuer ? - Même observation pour extrud-are, estruer et pour \* rocca, roche; sur quoi s'appuient ces formes et quelle en est la veleur? - . Galerne (de l'inl. gal, .; le mot est bas-breton : gwalern. -Guarder, guarir, guarnir, guerpir: il serait utile de remonter exactement aux types germaniques en ân, ôn pour les verbes français en er, aux types germaniques en jân, jon pour les verbes français en ir (d'après une observation lette depuis longtemps par M. G. Paris). - Guionage (DC guionagium) .; comme la forme donnée per Du Cange n'est que le mot français traduit en bas-latin, elle ne nous apprend rien et ne sert à rien. - · Honte (anc. all. \*hônita) · ; sans doute M. Koschwitz, changeant ici la valeur de l'étoile, suppose ainsi une forme hônita, parce que la forme la plus ancienne connue est (si nous ne nous trompons) honida. Mais honida suppose régulièrement hônitha, qui est la forme gothique, et par suite la forme primitive. Or, dans les mots germaniques qui out passé au français, c'est une règle que l'aspirée dentele th se change en t: cf. les noms mérovingiens en Theo- = Tie- - . Lointain (\*longitaneus) .; plutôt \* longitanus. - . Mot (muttum?) . Pourquoi ce point d'interrogation? Je ne sache pas qu'on puisse faire des objections à cette étymologie, malgré le changement de u en o. - · Olivier (oliviarius) ·; mieux olivarius. - · Plevir (prachere) ·, mettre un ? après praebere; quoique cette étymologie soit très vraisemblable (elle a l'avantage d'expliquer pleige en même temps que plévir; le changement de l en r lait seul difficulté); cependant elle n'est que probable. — · Préechier (praedicar) »; praedicare a donné préchier et non préchier. - · Puis (pos) · ; corrigez en post : étymologie inexacte; puis est posteis, comme ainz est anteis; postea a donné postea-s, postias d'où le poisses de la Passion 232 et le provençal poissas pueissas; il a aussi dondé posteis, postiis, d'où puis ; ef. osti-, m huis - etc., etc.

Les six manuscrits qui contiennent le Roman se divisent, en effet, en deux familles, l'une comprenant un manuscrit conservé à Château-roux et un autre conservé à Venise dans la bibliothèque de Saint-Mare, fonds français, n° VII ¹; l'autre comprenant un manuscrit conservé à Paris, un second à Lyon, un troisième à Cambridge, sans parler d'un court fragment écrit en dialecte lorrain.

Or, de ces mauuscrits, on n'a jusqu'ici publié complètement (je ne parle pas de courts morceaux publiés dans des chrestomathies), que le ms. de Châteauroux et le ms. de Paris. Le ms. de Paris a été publié en 1869, par M. Fr. Michel, avec la légèreté qui caractérise la plupart de ses éditions. Pour ne donner qu'un exemple, le compte des vers du poème est grossi indûment de 6,000 vers: à la page 238, le nombre 3,913 est changé par mégarde en 9,913, et cette erreur, 122 fois répétée, se poursuit sur les 122 pages suivantes jusqu'à la fin du poème qui compte ainsi 13,108 vers au lieu de 7,108! Quant au ms. de Châteauroux, il a été publié d'une façon tout à fait extraordinaire par un de ses anciens propriétaires, Jean-Louis Bourdillon (en 1840-41).

Bourdillon, convaincu que son manuscrit était le plus précieux de tous ceux qui conservent le texte du Roland, le prit pour base dans son essai de reconstitution de ce texte. Il l'apprit à peu près par cœur, puis, fermant le livre et s'abandonnant à son imagination, il essaya de retrouver par inspiration le texte original. Il écrivit ainsi sous la myztérieuse dictée d'un instinct supérieur, qui, dédaignant la marche pénible et vulgaire de la méthode expérimentale, de la critique a posteriori, lui faisait retrouver a priori, par intuition, l'original à jamais perdu! De là est sorti ce Roncivals mis en lumière, texte de fantaisie écrit dans une langue baroque, mélange d'ancien français et de français moderne habillé à l'ancienne, que Littré a eu la malheureuse idée de faire entrer à peu près tout entier dans l'historique de son dictionnaire comme texte de langue pour le xuo siècle!

Le fragment lorrain (de 600 vers environ) avait été publié par M. Génin dans son édition de la *Chanson de Roland*.

Voilà où en était encore l'année dernière, la publication du Roman de Roncevaux. M. Foerster, poursuivant, en rivalité avec l'école de Marburg la publication des documents relatifs au Roland qui doivent aboutir à une édition critique et vraiment scientifique du texte du x1° siècle, a abordé résolument la publication du Roman de Roncevaux. Il prépare une édition critique des mss. de Paris, Lyon, Cambridge

5

T. 11.

¹ Ainsi le n° IV et le n° VII du fonds français de cette bibliothèque nous offrent les deux traditions du Roland, le n° IV celle du poème primitif du XI° siècle, le n° VII celle du rajeunissement.

et du fragment lorrain, et nous offre aujourd'hui le texte diplomatique des deux mss. de Châteauroux et de Versailles.

Dans la préface, M. Foerster donne une description étendue du ms. de Châteauroux ou ms. Bourdillon dont il fait l'histoire, et du ms. VII de Venise, et public une intéressante notice sur Bourdillon, obtenue pour lui d'un habitant du pays. M. Pâturot, par M. Pauplin Mayet, bibliothécaire de la ville de Châteauroux. Cette description modifie en quelques points l'opinion généralement reçue sur l'un au moins de ces manuscrits.

Pour le ms. de Châteauroux, contrairement à l'opinion de MM. Meyer et Gauthier qui le placent au xivo siècle, il l'assigne à la seconde moitié et au plus tard à la fin du ximo siècle. Il refuse également d'y reconnaître, comme le font les deux éminents paléographes, une écriture italienne dont il ne trouve pas la plus petite trace!

Le ms. VII de Venise a été surement écrit en Italie, comme le prouvent l'écriture et les nombreux italianismes qui émaillent le texte. Tout le monde est d'accord à le placer à la fin du XIII° siècle ou au commencement du XIV°. Il serait donc, suivant M. Foerster, un peu postérieur au ms. de Bourdillon.

Comme les deux textes concordent presque partout, M. Foerster se contente de donner en interligne, en petits caractères, sous les vers correspondants du texte de Châteauroux, les vers du texte de Veniso qui s'en écarte: t. Les lacunes du ms. de Venise ou du ms. de Châteauroux sont indiquées par le signe C + ou le signe V + placé devant les vers

- <sup>1</sup> Toutefois, on vondrait voir M. Foerster concilier cette conclusion avec le l'ait que ce ms. contient çà et là des italianismes, et qu'il vient d'Italie, puisqu'il faisait autrefois partie de la Bibliothèque des Gonzagues. Voir le n° 52 du catalogue des mss. Ir. des Gonzagues dans la Romania, 1880, p. 513.
- <sup>2</sup> M. l'oerster désigne iei par V le ms. de Venise et par C le ms. de Châteauroux; ces désignations sont nouvelles et faites pour dérouter les habitules reçues. Il propose dans une note de l'introduction un nouveau système de notation, qui ne nous paraît guère heureux, pour désigner l'ensemble des textes relandiens:
  - F(rançais): O = ms. d'Oxford; V = ms. de Venise IV; B = ms. de Bourdillon ou Châteauroux; M = manuscrit de Venise VII, c'est-à-dire de la Marciana; P = ms. de Paris; C = ms. de Cambridge; L = ms. de Lyon; F = fragmont lorrain.
  - D(cutsche texte; textes allemands): r = le Ruotlandes liet ou traduction allemande du Rolant par le curé Conrad; k = le Karlmeinet; s = le Stricker.
  - N(orois): d = la traduction Noroise dite Karlamagnus Saga; n = ehronique Danoise.
  - H(ollandais): 1 = fragment do Looz; b = fr. de Bruxelles; h = fr. de La Haye;
     r = fr. de Rijssel; v = le vlæmisches volksbuch.
  - 5. E(nglisches gedicht : poèmes anglais).
  - 6. L(atin): t = Turpin; c = Cormen de prodicione Guenonis.

Cette notation présente le défaut d'affecter les capitales simples à un double emploi, désignation des mss. (O, V, B, M, P, C, L, F) et désignation des genres ou groupes

du ms. de Châteauroux ou du ms de Venise qui ne sont pas représentés dans l'autre texte. Les mots absents dans le ms. de Venise qui manquent dans des vers présents sont indiqués par des tirets. Tout cela forme un système plus compliqué en apparence qu'en réalité, et dont on se rend maître assez vite.

Cependant, il cût été préférable que M. Foc: ster, au lieu de donner la collation de V, cût reproduit exactement le texte comme il fait pour C Le relevé des variantes d'un ms. par rapport à un autre ne va pas sans de nombreuses erreurs que ne comporte pas la simple reproduction diplomatique du texte; car ce dernier travail n'exige qu'une attention simple et continue, qui permet facilement d'arriver à une grande rigueur de copie. L'autre travail au contraire impose à l'esprit de se partager entre deux efforts d'attention différents; de là des chances sérieuses et beaucoup plus grandes d'erreur. M. Focrster a fait reviser ses épreuves sur le ms. par le bibliothéeaire de la Marciana, M. lo comte Soranzo; jusqu'à quel point est-il sûr de la justesse et de l'exactitude de la révision?

Nous ne pouvons guère résoudre cette question, n'ayant pas les manuscrits sous les yeux. Nous connaissons la compétence de M. Foerster et le soin avec lequel il a l'habitude de travailler, et nous voyons là des garanties sérieuses d'exactitude et de rigueur. Toutefois, en comparant çà et là quelques passages de ses textes avec des fragments des mss. de V et de C, publiés par d'autres savants avant lui, par exemple, par feu Th. Müller dans son édition de la Chanson de Roland et par M. Paul Meyer dans son Recueil d'anciens textes français, nous constatons quelques divergences dans les leçons:

Th. Müller, p. 93, en bas, et Foerster, strophe Lxxxvi (dans V).
p. 69. Müller: Montnègre — sur — ot — Li iert bien — porroient — qui — ne porront — od. els — corent.

Foerster: Mont Negre — sor — oit — li veit len — poroient — qi — nen poront — o els — corrent.

Paul Meyer, Reeueil, p. 226 (folio 63 et suiv. du ms. de Château-

de mss. (F, D, N, II, E, L). Au moins faudrait-il que ces dern'ères capitales se distinguassent par un caractère propre, puisqu'elles ont une signification commune, qu'elles fussent en italiques par exemple. De plus, quelques-unes de ces lettres n'ont de sens que parce qu'elles sont initiales de mots a lemands (D = deuts-ebe; E = englisches; V = vlaemisches); or, c'est un principe de nomenclature en pareils cas, que ces lettres, si elles sont significatives, soient indépendantes des langues, et représentent des faits propres aux manuscrits. Il faut chercher alleurs. Pourquoi ne pas prendre simplement les lettres dans l'ordre alphabétique A = ms. d'Oxford; B = ms. de Venise lV; C = ms. de Châteauroux; etc.? Il sulfit de s'entendre une fois pour toutes sur l'ordre des mss.

<sup>1</sup> M. Foetster numérote les vers des strophes, et non les vers du poème : il ne pouvait pas faire autrement; cependant, pour faciliter la comparaison, il aurait dû renvoyer pour chaque strophe aux strophes correspondantes du ms. d'Oxford.

roux, et Foerster, st. CCXLIII, de C (v. 206). Les numéros des vers cités se rapportent au texte de M. P. Meyer.

Vers 7: meins (Meyer); mains (Foerster). — V. 18 pom (M.); poin (F.). — V. 25: tems (M.); tens (F.). — V. 26: mors (M.); mort (F.). V. 37: trespassement (M.); trepassement (F.). — V. 42: conquiramment (M.); conquirazment (F.). — V. 47: cons (M.); cors (F.). — etc. Qui des deux a raison? C'est aux mss. à décider.

Ces menues observations n'empêchent pas que nous ne soyons fort reconnaissants à M. Foerster de son utile publication, et nous souhaitons vivement que, fidèle à sa promesse, il donne prochainement le texte des autres manuscrits. Nous serons ainsi en possession de tous les documents français nécessaires pour la reconstitution du texte primitif.

III. Le traité de l'orthographe française. (Orthographia gallica, aeltester Trahtat ueber franzæsische Aussprache und Orthographie, nach vier Handschiften zum ersten Mal herausgegeben von J. Stürzinger, Heilbronn, 1884; un vol. in-12 de xeuret 52 pages. — Volume VIII de la collection.

Il est curieux que les plus anciens traités grammaticaux dont notre langue ait été l'objet soient dus à des étrangers, à des Anglais. Si la chose surprend à première vue, on s'en rend cependant facilement compte en songeant que ce sont avant tout les étrangers qui ont besoin de pareils ouvrages. La langue maternelle au moyen âge s'apprend par l'usage. La situation politique de l'Angleterre, les caractères de sa littérature, en grande partie française, ses rapports nombreux et divers avec la France, rendaient particulièrement utile aux Anglais la connaissance de notre langue. Voiei ce que disait un Anglais de Chester, dans la préface d'un Donat français qu'il composait au xive siècle pour « brièvement introduire les Anglois en le droit language de Paris et du païs d'allentour » :

« Pour ceo que les bones gens du Roiaume d'Engleterro sont » enbrasez a scavoir lire et escrire, entendre et parler droit François, » afin qu'ils puissent entrecomuner bonement ové leur voisins, c'est a » dire les bones gens du roiaume de France, et ainsi pour ce que les leys » d'Engleterre pour le graigneur partie et aussi beaucoup de bones choses » sont misez en François, et aussi bien prez touz les seigneurs et toutes » les dames en mesme roiaume de Engleterre volentiers s'entrescrient » en romance, — tres necessaire je cuide estre aus Engleis de scavoir » la droite nature de françois. »

Cette littérature grammaticale s'étend de la fin du XIIIº siècle au XVIº. Elle commence avec des gloses latine ou anglo-françaises, acquiert un développement original au XIVº siècle, semble s'arrêter au XVI pour prendre un nouvel esser au XVIº siècle.

De la littérature antérieure au xvIº siècle, qui fut sans doute fort

étendue, il ne reste que des débris, assez notables toutefois, qui appartiennent spécialement au xivo.

La plupart de ces documents ont déjà été publiés ou analysés; citons, en particulier, le travail important de M. Stengel dont nous donnons le titre au bas de cette page ', et l'édition que M. Meyer a donnée dans ce recueil même (1870, t. II, p. 373 408) du curieux ouvrage intitulé Manières de langage, et qui est un recueil de phrases françaises à l'usage de l'Anglais voyageant en France.

Parmi ces documents, se trouve un petit traité de prononciation française connu sous le nom de Document de Londres ou de la Tour de Londres, publié jadis par M. Th. Wright. Ce document doit être rapproché de trois autres textes analogues beaucoup plus étendus, en partie inédits, que fournissent les bibliothèques de Cambridge, d'Oxford et du British Museum; c'est le texte critique ou plutôt comparatif de ces quatre textes que publie en les accompagnant d'un commentaire M. Stürzinger.

L'auteur commence par une étude bibliographique sur cette littérature grammaticale, où il a réuni d'après l'ordre des matières (1° prononciation et orthographe; 2° théorie des formes; 3° syntaxe et composition), les divers mss. connus, publiés, analysés ou simplement indiqués, qui contiennent des documents sur la langue française; étude soigneuse, méthodique, mais d'une exposition confuse et quelque peu pénible. Pour être tout à fait complet, l'auteur aurait dù commencer par rappeler, sinon les gloses d'Alexandre Neckham et de Jean de Garlande, qui regardent plutôt l'enseignement du latin que celui du français, du moins le traité de Gautier de Biblesworth, que Th. Wright avait jadis publié dans son Recueil de Vocabulaires (voir p. 142-174) ². Il aurait pu également, en note, signaler la curieuse grammaire hébraïque-française que nous avons publiée en 1877 ³, et qui donne peut être les plus anciens paradigmes de la conjugaison et de la déclinaison françaises que l'on possède.

Dans la seconde partie de son introduction, M. Stürzinger, avec le même soin et le même scrupule, étudie l'Orthographia gallica. Il décrit les quatre mss. dont nous avons parlé: l'e le document de Londres (T) publié par Wright; 2° un ms. Harléien du British Museum, signalé plusieurs fois déjà, mais resté inédit (H: ce ms. offre cette curieuse particularité que les règles latines sont souvent accompagnées de com-

<sup>1</sup> Voir Stengel, Die aeltesten Anleitungsschriften zur Erlernung der franzæsischen Spreche, dans la Zeitschrift für neufranzæsische Sprache und Litteratur, 1. 1 (1879), p. 25. — Rappeié par M. Stützinger, p. xxIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voir également le Recueil d'anciens textes français de M. Paul Meyer.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gloses et glossaires hébreux-français, Paris, Vieweg, 1872 (réimprimé dans le volume précédent, p. 165-195).

mentaires explicatifs à peu près contemporains, rédigés en français); 3° un ms. de Cambridge (C), inédit; enfin, 4° un ms. d'Oxford (O), dont Ellis avait publié des fragments dans son traité On Early English Prononciation (p. 836-7). M. Stürzinger montre que ces quatre mss. se divisent en deux familles: la première représentée par T, c'est le texte le plus ancien, le plus voisin de l'original; l'autre famille représentée par les mss. IICO qui dérivent, à des degrés inégaux, d'un ms. perdu, sorti avec T d'un même original. Il démontre ensuite facilement que l'auteur de l'Orthographia gailiea était anglais, ainsi que les remanieurs de l'œuvre primitive. Il place enfin la composition du livre, — sans donner de preuves bien fortes, mais avec vraisemblance — aux environs de 1300.

L'édition du texto est excellente : elle est disposée en trois colonnes, à gauche T, au milieu II, à droite CO (les deux mss. sont assez voisins l'un de l'autre pour rendre possible la fusion des deux rédactions en une seule). D'habiles dispositions typographiques placent les trois versions de chaque règle en regard l'un de l'autre.

Viennent ensuite des variantes ou des leçons de manuscrit que l'éditeur a corrigées dans son texte, puis une série d'observations où il cherche à dégager de toutes ces règles latines, plus ou moins confuses et plus ou moins obscures, quelques résultats qui intéressent l'histoire de la prononciation française. Tout cela est fait avec intelligence et soin et porte la marque d'un esprit méthodique et consciencieux.

(Revue crit'que, 1884, no 35)

Les Vers français et leur prosodie, par F. DE GRAMMONT. Paris, Hetzel (1876). Bibliothèque d'éducation et de récréation; I vol. in-12; 1x-337 pages.

Ce traité de versification française est d'une lecture attrayante. Il a la rigueur d'un traité didactique sans en avoir la sécheresse. C'est l'œuvre d'un critique, qui est poète à ses heures, et il est intéressant de voir l'auteur des *Chants du passé* donner les règles d'un art qu'il a cultivé avec amour.

Son livre so divise en trois parties. Dans la première (p. 1-166), l'auteur traite du vers français et de ses différentes formes, du nombre des syllabes, des assemblages de voyelles dont le compte est douteux, du rôle de l'e muet à la fin des mots, des règles de l'hiatus, de l'enjambement, de l'inversion; et il donne enfin des exemples des diverses sortes de vers, depuis douze syllabes jusqu'à deux ou une. Dans la deuxième partie (p. 167-246), il examine les divers groupements de vers, le distique, le tercet, le quatrain, le quintain, et toutes les variétés de la strophe. La troisième (p. 247-331) est consacrée à quelques formes curieuses de l'ancienne poésie et de la nouvelle, le sonnet, le rondeau, la ballade, le chant royal, etc., le pantoum, la sextine, et aux jeux de rimes à la mode au xvre siècle, les rimes batelées, brisées, couronnées, etc. Un glossaire des mots de l'ancienne langue et une table des auteurs eités terminent l'ouvrage.

L'anteur ne se borne pas à exposer les lois actuelles de notre versification. Il remonte dans le passé auquel il demande l'explication de diverses règles. Il fait preuve d'une connaissance assez approfondie de la poésie du xviº siècle; mais quand il s'aventure dans le moyen âge, il marche avec moins d'assurance et parfois s'égare, comme par exemple au ch. x qui traite de l'alternance des rimes masculines et féminines.

Nous sommos d'accord avec l'auteur sur la plupart des points; l'on ne saurait qu'approuver sa critique sage, modérée, sans esprit de parti ni d'école. Ses conclusions sur diverses questions controversées, l'hiatus, l'enjambement, etc., sont pleines de bon sens et de goût. Sur quelques points assez importants, nous professons un autre avis.

Au sujet des e muets qui finissent des mots sans être élidés et qui comptent dans la mesure du vers, M. de Grammont pense qu'en les lisant « on doit les prononcer nettement et non les esquiver comme on le fait le plus souvent dans le langage courant. Ainsi ce vers

Belle vierge, sans doute enfant d'une déesse (A. Chénier, le Mendiant.)

devra être prononcé presque de cette façon :

Belleu viergeu, sans doute enfant d'uneu déesse.

tandis qu'en prose il se lirait ainsi:

Bell' v'erg' sans dout' enfant d'un' déesse.

ce qui en détruirait complètement la mesure.

Il en est de même lorsque l'e muet est suivi des consonnes s ou nt, eomme dans ces vers:

Sur de molles toisons, en un calme sommeil...
Souvent marchent ensemble indigence et vertu...
(ID., ibid)

qui devront être lus ainsi qu'il suit :

Sur de molleu toisons, en un calmeu sommeil... Souvent marcheu t'ensembl' indigene' et vertu.

Il est bien entendu d'ailleurs qu'on ne devra appuyer sur ces e muets que tout juste autant qu'il faut pour faire sentir la syllabe et maintenir la mesure du vers, mais non de façon à transporter sur eux l'accent qui appartient à la syllabe qui précède » (p. 29).

Cette théorie ne nous semble exacte que dans un cas. C'est quand le mot se termine par un groupe de consonnes, la seconde étant généralement un l ou un r; alors l'e muet qui suit ce groupe se prononce dans le langage soutenu, lorsque le mot suivant commence par une consonne, par cette raison qu'il est impossible d'émettre le groupe sans la voyelle d'appui. La pauvr-e fille; mais le pauvr enfant. Le langage populaire, plus radical, réduit le groupe dans le premier cas, en supprimant la seconde des deux consonnes avec son e muet final: la pauv fille; mais le pauvr enfant. Cette loi est générale.

En faut-il conclure que les vers renfermant des e muets à la fin des

mots, par suite de la suppression de l'e muet, deviennent faux? Non; parec que la prononciation répare la perte d'une syllabe par des allongements ou des silences compensatifs. Les preuves en sont surabondantes. Prenons, par exemple, ces vers des Châtiments (Souvenir de la nuil du 4):

L'aïeule cependant l'approchait du foyer Comme pour réchausser ses membres déjà roides...
Dire qu'ils m'ont thé ce pauvre petit être!...
Que vais-je devenir à présent toute seule?...
L'ensant n'a pas crié: Vive la République!
C'est pour cela qu'il faut que les vieilles grand mères De leurs pauvres doigts gris que sait trembler le temps Cousent dans le lineeul des cusants de sept aus...

On fait entendre l'e muet dans membres, pauvre, à cause des groupes br. vr., peut être dans vieilles à cause de l mouillée : on ne le fait pas entendre dans les autres mots soulignés. On prononce l'aicul', com', dir', vai-j', oul', viv', cous', en allongeant la syllabe qui précède l'e muet, et c'est ce qui distingue le vers de la prose où la voyelle reste brève : aicul', etc., avec eu bref, etc. Cette compensation ne peut s'étendre au-delà des limites indiquées, et il serait impossible d'allonger un mot à terminaison masculine de manière à dédoubler le nombre de syllabes. Les vers suivants sont pleins et harmonieux :

On pouvait à des plis qui soulevaient la neige Voir que des régiments s'étaient endormis là.

On ne saurait les modifier comme il suit :

On voyait à des plis qui soulevaient la neige Ouc des régiments ...

(prononcez à peu près regiman-an)

.... s'étaient endormis là.

Une conclusion à tirer do ces faits, c'est que la durée joue un rôle certain dans la constitution du vers français, et que la succession des syllabes accentuées et non accentuées, autrement dit, des temps forts et des temps faibles, amène avec elle une mesure déterminée.

Nous ne nous arrêterons pas sur la question de l'hiatus où l'auteur aurait pu étudier plus rigoureusement les liaisons que, les voyelles nasales an, en, in, etc., à la fin des mots, forment dans la prononciation avec les voyelles initiales des mots suivants. Ces liaisons ont certainement varié du xv1° siècle à nos jours de manière à donner naissance à de nouveaux hiatus ou à supprimer des hiatus existants. Pour l'enjam-

bement, l'auteur accepte, dans certaines limites, la loi qui l'interdit; mais il ne paraît pas se rendre compte de la cause de cette loi. Elle est due à la nécessité de maintenir intégralement le temps fort de la fin du vers. M. de Grammont a bien vu qu'à l'hémistiche le temps fort doit être intact pour que le vers conserve sa valeur. Il en est de même à la fin du vers. Dans le fameux enjambement du début de Hernani:

..... à l'escalier

Dérobé

le rejet dérobé annule l'accent fort de escalier parce qu'ici l'épithète fait corps avec le substantif : escalier dérobé est une sorte de nom composé. Voilà pourquoi cet enjambement est défectueux. Quand l'enjambement no produit pas cet effet et qu'il laisse l'accent intact, il est bon.

Ceci nous amène à cette question de l'accent tonique, ou temps fort, dont l'auteur met vivement en lumière le rôle, jusqu'ici assez méconnu. C'est Ackermann qui le premier, en 1839, montra que le vers français repose sur l'accent autant que sur le nombre des syllabes. M. Quieherat admit les principos d'Ackermann, mais avec quelque indécision, dans son Traité de versification française. Aujourd'hui M. de Grammont reprenant et fortifiant ces thèses, les développe longuement; et il faut espérer qu'avec le succès qui attend son livre, ces vérités nouvelles auront définitivement conquis leur place au soleil. Sur un point, toutefois, où il combat M. Quicherat, je crois que l'auteur du Traité de versification a raison contre lui. Il s'agit des mots de quatre syllabes et plus dans lesquels M. Quicherat voit deux accents. « Donner deux accents à un mot, dit M. de Grammont, c'est faire deux mots d'un seul; c'est substituer à des vers mal rhythmés, mais très compréhensibles, des séries de mots n'appartenant à aucune langue connue. » Cependant il est tellement vrai que les mots d'une certaine longueur ont un double accent, que dans la période de formation de la langue, cette coexistence des deux accents a été une des causes déterminantes des variations de la phonétique française 2. Et de fait, aujourd'hui encore, le double accent est bien visible. Qu'on en juge par les vers suivants où nous marquons par des italiques les temps forts de la finale et par des petites capitales ceux qui sont au milieu du mot :

Tant le problème humain l'avait érouvanté... Et s'il faut accepter la sombre alternative, Croire ou désespérer, nons désespérerons... Aux applandissements de la plèbe romaine... Et le gladiateur en marchant vers l'arène...

(Mme ACKERMANN, Pascal.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Romania, I, 1876, p. 173 (lans l'article réimprimé plus bas, sur la Protonique nen initiale).

Dans la deuxième partie de son livre, M. de Grammont passe en revue les diverses sortes de strophes. Rien d'intéressant comme ces pages qui, au mérite d'une analyse soignée, joignent le charme de citations empruntées aux diverses époques de notre langue. Tout au plus pourrait-on signaler quelques omissions, comme les strophes par exemple dont les vers qui suivent donnent le modèle:

On n'apaise point le murmure D'un peuple s'écriant : J'ai faim! Car c'est le cri de la nature: Il faut du pain! (P. Depont)

#### 1.ES ROSES DE SAADI.

J'ai voulu ce matin te rapporter des roses,
Mais j'en avais tant pris dans mes ceintures closes
Que les nœuds trop serrés n'ont pu les contenir.
Les nœuds ont éclaté: les roses envolées
Dans le vent à la mer s'en sont toutes allées;
Elles ont suivi l'eau pour ne plus revenir.
La vague en a paru rouge et comme enflammée:
Ce soir ma robe encore en est toute embaumée;
Respire-s-en sur moi l'odorant souvenir.

(Mmo Desbordes-Valmore)

La strophe suivante, d'un rhythme lèger et chantant, est une strophe de huit vers d'une forme originale, avec le huitième vers découpé en deux sections inégales:

O ma locomotive!
Quand ton âme captive
En vapeur fugitive
Sort de tes flanes de fer,
Tu pars, belle d'audace,
Tu dévores l'espace;
Et ta colonne passe
Comme un éclair
Dans l'air! (La Chanson du Chauffeur.)

En parlant des tercets, M. de Grammont fait allusion aux tercets de Brizeux dont les trois vers reposent sur une seule rime. En voiei un exemple de date récente; c'est la première strophe d'une pièce intitulée les Vieux Chats:

Comme ils sont tristes les matous, De n'être plus sur les genoux Qui leur faisaient des lits si doux! etc.

(R. GINESTE.)

Cette triple chute d'une même rime produit une harmonie singulièrement originale, monotone à la longue cependant.

Pour le huitain ancien qui présente une rime courant du deuxième au quatrième, au sixième et au septième vers, l'auteur en suit l'histoire du xv1° au xv111° siècle. S'il était remonté plus haut dans le moyen âge, il y aurait reconnu la strophe habituelle de Villon, laquelle d'ailleurs se rattache, par celle de Machault, de Charles d'Orléans, de Froissart, etc., à la strophe tripartite des poètes lyriques de la langue d'oïl et de la langue d'oc.

La troisième partie également offre de l'intérêt. L'auteur donne des exemples de ces formes anciennes, souvent rajeunies avec talent par l'école romantique, le sonnet, le rondeau, la glose, la ballade, le chant royal, le triolet, le lai, etc. M. de Grammont a raison de refuser à Joachim du Bellay l'honneur d'avoir acclimaté chez nous le sonnet. Il hésite entre Marot et Saint-Gelais. On peut, croyons-nous, se décider pour ce dernier; car Saint-Gelais a visité l'Italie avant Marot et les sonnets qu'on a de lui présentent dans le dernier tercet la rime florentine (c.d.e) propre aux sonnets italiens. Marot dispose le dernier tercet en d.e.e, groupement qui a été généralement adopté par nos poètes.

Notre époque n'a guère vu que rajeunir des formes anciennes. Les romantiques se sont en somme contentés de reprendre au xviº siècle celles qu'avait rejetées la Pléiade, et à la Pléiade les strophes par elles inventées que négligea le xviiº siècle. La seule création contemporaine est le pantoum, forme bizarre qui n'a guère été maniée que par des versificateurs et qui pourrait produire des effets saisissants entre les mains d'un poète habile. Mais il n'est pas nécessaire, pour trouver des formes nouvelles, d'aller jusqu'en Océanie, interroger la littérature malaise. Autour de nous, dédaignée de nos poètes, fleurit une poésie pleine de sève, aux rhythmes souvent originaux, la poésie populaire. Que M. de Grammont aille étudier le chant de nos paysans dans les recueils de Puymaigre, de Bugeaud et autres et il reviendra de son excursion avec une récolte dont profitera la seconde et prochaine édition de son livre.

(Revue critique, 1876, nº 23.)

La philosophie de la science du langage étudiée dans la formation des mots, par A. Ed. Chaigner, professeur à la Faculté des lettres de Poitiers. Paris, Didier, 1875. Un vol. in-12, xj-360 pages.

La publication de ce livre est de ben augure pour le progrès des études philologiques. Jusqu'ici dans la grammaire comparée, on voyait surtout la science qui, par l'étude des sons, des formes, était arrivée à faire revivre des idiomes disparus, à ressusciter des civilisations éteintes, à renouveler l'histoire des idées et des croyances préhistoriques. Ce n'est là que le côté historique de ces études; on commence à soupçonner chez nous que, puisque le langage a pour but d'exprimer la pensée, on peut suivre dans le progrès des langues le progrès de l'esprit humain, et que la philosophie est directement intéressée aux recherches philologiques. On n'a pas tort de le croire. En fait, la grammaire comparée ouvre aux philosophies tout un domaine riche en découvertes.

M. Chaignet est un métaphysicien, philologue à ses heures. On lui doit des travaux distingués sur Platon, Aristote et les Pythagoriciens, et une Théorie de la déclinaison dans les deux langues classiques. C'est un bon helléniste; il a quelque teinture du sanscrit et de l'hébreu; il a lu Schleicher, Max Müller et Curtius. Persuadé qu'il y avait intérêt à porter dans les investigations philologiques la lumière des principes à priori, il s'est mis à étudier en philosophe la formation du nom et du verbe dans les langues indo-européennes; et c'est le résultat de ces recherches qu'il a consigné dans le livre que nous annonçons. C'est l'œuvre d'un esprit eurieux, ouvert, qui, jetant un regard éveillé sur un monde nouveau, retrouve avec plaisir ou croit retrouver dans des faits superficiellement observés les lois métaphysiques, les catégories aristotéliciennes de l'esprit, objet de ses méditations habituelles.

Si l'on parvient à surmonter les difficultés d'un style académique, solennel, par suite diffus et vague, qui, par l'abus des synonymes, des épithètes, des métaphores, se prête fort mal à l'expression d'une pensée elle même souvent nuageuse ou raffinée; si on parvient à saisir l'ensemble d'un ouvrage où les divisions sont mal indiquées, sans titres de chapitre, sans tables analytiques des matières qui viennent en aide au lecteur, on arrivera à une théorie que nous croyons résumer fidèlement comme il suit.

« La phrase est un organisme dont l'unité reproduit l'unité de la pensée et qui a pour élément constitutif le mot Le mot lui-même n'est pas simple, mais c'est le signe d'un groupe d'idées simples, associées par un lien naturel et si intime que l'ensemble forme un tout nonveau: c'est en même temps un groupe de sons fondus dans une unité réelle, objective, qui répond à l'unité subjective des idées qu'il exprime. Comme son et comme expression d'idées, le mot, avec ses éléments multiples, doit avoir un noyau, un centre autour duquel se groupent ces éléments; c'est la racine. Il y a quatre sortes de racines, irréductibles les unes aux autres 2, et qui sont les premiers efforts de l'esprit pour sortir du chaos de l'indétermination; les racines interjectionnelles; les racines démonstratives 3; les racines pronominales, et les racines nominales. Les racines pronominales doivent être séparées des racines démonstratives, avec lesquelles les confondent les philologues. La nature du pronom personnel n'est pas en effet la notion d'un rapport dans l'espace. Loin que la notion du moi suppose celle d'une relation dans l'espace ou le temps, c'est l'espace et le temps qui supposent le moi: 'Λούνατον είναι γρόνον, ψυγή; μή ούσης, Aristote l'a dit. La notion ' du pronom personnel est done primitive. L'homme en prenant conscience de son moi reconnaît dans les autres hommes un moi identique au sien. L'activité humaine et le drame grammatical supposent donc deux acteurs, et n'en supposent que deux. De là le duel. La 3º personne, à proprement parler, n'existe pas; ou elle se confond avec les démonstratifs de lieu, ou elle est étroitement unie à la seconde personne. Entro ces deux racines, si semblables qu'on peut douter qu'il y en ait réellement deux, il se fait un échange de signification qui a évidemment sa raison d'être dans ce fait que la distinction essentielle et primitive est de deux personnes, et de deux personnes seulement.

<sup>1</sup> Dans ce résumé succiaet, nous ne reproduisons naturellement que les grands traits de l'ouvrage; autant que possible nous conservons les expressions mêmes de l'auteur. Toutefois comme l'auteur souvent ne songe pas à donner à sa pensée une expression précise et régoureuse, il se peut qu'il nons arrive çà et là de lui prêter une netteté qu'elle n'a pas toujours. Voir un exemple à la note suivante.

<sup>2 ·</sup> L'analyse nous mène à établir trois en quatre genres de racines, irréductibles l'un à l'autre · (p. 25).

<sup>3</sup> C'est ce que les philologues appellent racines pronominales.

- » Le pronom a pour fonction d'exprimer l'idée de la personne. Joint à la racine nominale, il a aussi le pouvoir de la changer en verbe, et la notion du verbe est sinon renfermée explicitement dans le pronom, du moins introduite dans le discours, grâce à lui; dadâmi « je donne » est donnant moi, le don de moi. Les racines sont des sons articulés; l'articulation est le phénomène primitif du langage. Les voyelles et les consonnes sont inséparables, et l'analyse seule peut les distinguer. Suit une analyse des consonnes et des voyelles et des changements auxquels elles sont soumises.
- » D'où viennent les altérations phonétiques? De la loi du moindre effort, disent les philologues. Mais cette loi elle même? De l'instinct du beau, du besoin d'harmonie, de rhythme, de clarté. Un petit enfant essayait de prononcer sœur, et pour triompher de la difficulté que lui offrait ee mot, redoublait la syllabe: seseur; c'est là le thème slave seser et, avec un léger changement dans le procédé, l'allemand schwester, l'anglais sister (page 84).
- » C'est une chimère de chercher les sons primitifs du langage; il n'y en a pas. A l'origine, il existe des sons indistincts et confus; qui par le progrès du langage se précisent, et donnent naissance aux autres sons qu'ils contiennent en germe. C'est donc par l'identité primitive que doivent s'expliquer ces permutations, dont les philologues ont découvert les lois, mais non saisi les causes. Le son français oi était à l'origine ouai; se différenciant dans le temps et l'espace, il devient ai par la chute de ou, oua par la chute de i (p. 89).
- » Comment les racines monosyllabiques deviennent-elles des mots? On creit que la racine peut exister dépouillée de tout élément formel; erreur. Ce qui se pense a forme et les notions primitives les plus simples ont un double élément, la matière et la forme, toutes deux nécessaires, simultanées, inséparables. La racine qui est monosyllabique, doit toujours, même dans les langues monosyllabiques, comme le chinois, si indéterminée qu'elle soit dans sa forme extérieure, correspondre à une catégorie précise de l'esprit humain, nom, adjectif, verbe, etc., ce qui ruine par la base les théories de M. Max Müller sur le processus des langues, d'abord monosyllabiques, puis agglutinantes, et enfin flexionnelles. Comment, en effet, concevoir à l'origine des racines nues, d'où l'élément formel soit absent? l'esprit crée la racine avec l'élément formel, c'est-à-dire le mot en entier. Le mot était à sa naissance ce qu'il devait être plus tard; germe des mots futurs, il doit être de même nature qu'eux: 

  Ét àçgō; conference de vire production de processe propération de même nature qu'eux:
- » La nature du mot établie, comment entre-t-il dans les eatégories de l'esprit ? Il n'y a dans la nature que des êtres et des manières d'être;

<sup>1</sup> Lire sestra.

de la deux catégories primitives, pronoms expriment la personne, adjectifs ou participes exprimant les qualités. L'homme, portant dans la nature l'idée de substance qu'il trouve dans sa conscience, conçoit le substantif qui sort de l'adjectif. Quand je dis l'or brille, comme or veut dire brillant, fais-je une tautologie: Le brillant (est) brillant? Non, car le premier mot pose la substance individuelle, tandis que le second garde toute sa généralité. L'un est un sujet immobile, l'autre a l'action, la vie. L'artiele, ce pronom de la 3º personne, a précisément pour fonction d'individualiser, de substantialiser. Voilà pourquoi l's, pronom de la 5º personne, est la caractéristique du nominatif (p. 153).

» Le verbe naît lorsque la fusion du pronom personnel et de l'adjectif s'est opérée de façon à rendre possible l'expression de la modalité et des temps. L'affirmation n'est donc pas contenue explicitement dans le verbe, comme le croit Port-Royal; elle n'existe que dans la pensée de celui qui parle; le verbe en somme est un prédicat dont la copule qui le rattache au sujet est le plus souvent sous-entendue par l'ellipse.

» Au verbe viennent s'imposer les deux conditions de mode et de temps; le temps qui exprime la situation du prédicat par rapport au sujet actuel, le mode qui exprime les rapports que le sujet conçoit entre lui et le prédicat. Il y a affinité naturelle entre les temps et les modes, parce que le mode indicatif, comme le temps présent, exprime la nécessité actuelle, et les modes subjonctifs et optatifs, comme le temps futur, expriment la contingence et la possibilité. De là la confusion fréquente entre ces deux modifications du verbe qu'on remarque dans certaines langues. L'hébreu a plus de modes que de temps 1, le sanscrit plus de temps que de modes 2.

<sup>1</sup> M. Chaignet fait souvent des rapprochements avec les langues sémitiques ou du moins avec l'hébreu dont il a quelque connaissance. P. 240-242, il oppose la fixité des nacines tribtères sémitiques à la mobilité des racines monosyllabiques indo-europécunes, et en cone'ut que les races sémitiques auraient seuti plus vivement l'identité de la substance persistant au milieu de tous ses accidents; les races aryennes auraient vu surtout la mobilité de l'être et ses transformations. Cette vue est ingénieuse ; est-elle vraie? Si les langues sémitiques conservent plus fidèlement la racine, c'est qu'elles sont moins soumises aux altérations phonétiques que les langues indo-européennes; mais les mots contenant des lettres facilement altérables n'en sout pas moins délormés. Où retrouver les trois lettres racines dans êt, futur de natôth (pencher)? dans ce, impératif de yaça (sortir). etc.? - Inversement l'allemand geben, gab, gib; schwellen, schwoll, schwill; sprechen, sprach, sprich, gesprochen, ne nous montre-t-il pas quelque chose d'analogue au trilitérisme sémitique? En faudrait-il conclure que les races germaniques ont « plus profondément senti la persistance, l'ilentité de la · substance qui demeure au milieu de tous les changements de ses propriétés et de » ses accidents? » Cf. St. Guyard, Nouvel essai sur la formation du pluriel brisé en arabe, p. 6 et 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vient ici une longue discussion, qui interrompt quelque peu l'enchaînement des idées, pour établir que les modulités sont subies, non pas par le sujet, mais par le prédicat, sont objectives et non subjectives.

» Pour achever la forme du mot, nom ou verbe, pour l'individualiser, au thème s'ajoutent les suffixes. Les suffixes sont-ils d'anciennes racines atténuées, et que l'agglutination a accolées au mot de manière à pouvoir exprimer nombre et cas? C'est l'opinion des Max Müller et des Schleicher; mais cette opinion est contredite par tous les principes qu'on vient d'exposer. On ne peut y voir qu'un développement organique de la racine même. Ces suffixes usuels sont en effet des modifications si légères du thème qu'il est impossible d'y voir d'anciens mots, morts depuis : domino-s, domino-i, domino-m: dans ces mots s, i, m, sont à peine des sons vivants: ce sont des nuances presque insensibles de prononciation, utilisées après coup pour la détermination des rapports.

» Quant aux autres, ils viennent d'un renforcement, d'un allongement, d'une modification de la racine, ν λιπ devenant λειπ, ν δικ devenant δεικ (δεικνο-μι). Ces modifications ont-elles des valeurs significatives? Non. La science s'égarerait dans d'obscures recherches à déterminer ces valeurs. Ces suffixes sont dus à des besoins d'euphonie. Les philologues ne font pas la part assez grande au côté artistique du langage, à l'action instinctive de l'harmonie. Ces sons de liaison, ces lettres formatives, par leur insignifiance logique même, servent mieux à souder ensemble le radical et la désinence et à établir l'unité du mot. »

L'auteur donne ensuite quelques exemples de la dérivation nominale et verbale, d'après Curtius, Schleicher, etc., en émettant toutefois de prudentes réserves sur les théories de la dérivation qui règnent en Allemagne<sup>1</sup>.

Le mot avec ses suffixes est-il complet ? Pas encore. L'accent tonique vient l'achever, lui donner la perfection désirable. L'auteur cherche à démèler le chaos des assertions contradictoires qu'offrent les grammairiens anciens grees et latins; entrevoit, sans en saisir toutes les conséquences, la distinction de l'accent d'intensité et de l'accent d'acuité, mais a le tort de croire que l'accent tonique est resté identique à lui-même, depuis les Grees jusqu'à nos jours <sup>2</sup>.

Dans ce résumé, que nous avons fait aussi exact que possible, quel mélange de vues justes et de vues fausses! Et comme une bonne partie de ces considérations est stérile pour la science! Sans parler de la fantastique phonétique de l'auteur<sup>3</sup>, que d'hypothèses gratuites,

<sup>1</sup> Ou plutôt qui régnaient. Car M. Chaignet ne connaît pas les travaux de Ludwig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Un appendice contient une étude sur la philosophie du langage dans Aristote. Notre incompétence nous force à décliner la discussion sur ce point.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> On a vu plus haut quelques exemples de cette phonétique: se-seur identifié avec schwester, sister, seser; les sons oua et oi sortis d'un primitif ouai; les exemples d'affirmation de ce genre abondent. Je me contenterai de citer encore une ligne.

inspirées par des vues a priori, sans fondement! Quelle est l'origine des suffixes? des désinences casuelles? du duel? des pronoms? des formes verbales? Les racines primitives sont-elles longues ou brèves? M. Chaignet à réponse à tout. Ses théories métaphysiques lui permettent de triompher de l'ignorance des philologues. Mais ceux-ci auront beau admirer ses réponses triomphantes, ils continueront à dire jusqu'à nouvel ordre que sur toutes ces questions d'origine ils ne savent rien.

L'auteur veut étudier la formation des mots, et commence par établir à l'origine des langues indo-européennes des racines toutes créées spontanément, contenant en elles-mêmes déjà des éléments formels, des principes de suffixe. Cette hypothèse donnée a priori comme chose évidente, c'est l'inconcussum quid sur lequel il bâtit l'édifice du langage. Voilà un postulat bien hardi, et posé bien lestement. Ainsi seule de toutes les sciences expérimentales, la science du langage aurait son principe premier au delà duquel il n'y a plus rien à chercher, et tandis que la physiologie, par exemple, part modestement du dernier terme qui tombe sous l'expérience directe, la cellule, dont elle ignore actuellement la formation, quitte plus tard à la soumettre à nouvelles recherches, la philologie aurait la prétention de partir d'une création première parfaitement déterminée: la racine formelle! Mais n'est-il pas clair que cette langue indo-européenne, que la science reconstruit, n'est pas une langue primitive; qu'elle a derrière elle un long passé et que chacun des mots qui la constituent n'est que le dernier terme à nous accessible d'une série infinie de transformations qui échappent à notre expérience? Les racines, que le philologue tire par abstraction de ces mots, n'ont donc qu'une valeur de convention, valeur temporaire et relative seulement à la période étudiée par le philologue, puisque ces mots ne sont vraisemblablement que les résidus de mots avec radicaux et suffixes ayant vécu une longue existence antérieure, durant des dizaines, des centaines de siècles. Si nous ne connaissions que le groupe des langues romanes, nous poserions une racine bon abstraite de bonté, bonilà, bondad, buono, etc. Or dans cette racine, venue du latin bonus, du-onus, on est suffixe, et la racine ancienne du n'est plus représentée que par le b transformé de l'u. C'est une prétention singulière de croire que la science puisse atteindre un point de départ originel; comme elle n'agit que sur des successions de phénomènes, elle ne peut remonter qu'à des phénomènes antérieurs, et de ceux-ci à d'autres, sans arrêt,

A l'aide d'un redoublement de la racine et d'nn sussixa fémiuin, cette même racine
 (aur) donnera en latin aur-or-a (pour aur-aur-a ou ûr-ûr-a) l'aurore, en sanskrit
 ush-as dont l's linguale (sh) se change régulièrement dans la langue latine en r:

<sup>·</sup> changement que nous retrouvons dans l'intérieur de notre langue, qui fait égale-· meut de risum, le ris et le rire · (p. 140).

sans fin. L'absolu lui échappera toujours. Nulla est nisi fluxorum scientia.

Admettons cependant le point de départ posé par M. Chaignet comme provisoire; que la racine avec son élément formel soit pour le philologue ce que la cellule est au physiologiste; ici nous entrons dans le domaine de l'expérience; voyons ce qu'elle devient entre les mains de M. Chaignet. Préoccupé de retrouver ses principes métaphysiques dans les faits du langage, il les modifie sous cette influence. Il cherche à retrouver dans le langage les formes mêmes de la pensée, parce qu'il croît que le langage est l'expression de la pensée; c'est une grave erreur; le langage n'est qu'un effort vers l'expression de la pensée, ce qui est bien différent. Que la pensée ait ses lois formelles, nous l'accordons volontiers; qu'on les retrouve dans le langage primitif, c'est autre chose, le progrès du langage consistant précisément à en prendre peu à peu possession, et à finir par exprimer toutes les idées, toutes les nuances d'idées, que renferme la pensée humaine.

Si M. Chaignet avait bien compris ce fait, il n'aurait pas affirmé si hardiment l'existence de racines pronominales primitives, sous prétexte que l'homme primitif a dù avoir conscience de sa personnalité. Au lieu de supposer à l'origine un cri articulé, compris immédiatement comme signifiant ego, il suffit d'admettre un cri indéterminé accompagné d'un geste qui lui donne cette signification, par exemple, un coup de la main sur la poitrine. Il est plus conforme aux procédés du langage de ramener le pronom personnel à une racine démonstrative : « ici ».

Dans la création des formes, comme dans les constructions syntactiques, comme dans la signification des mots, on assiste à ce progrès de la langue qui, cherchant à saisir la pensée, s'empare d'elle par un détour, et finit plus ou moins par la posséder pleinement. Quand Bopp expliquait l'augment par 'a privatif, et l'aoriste par la négation du présent, Lassen s'écriait : « Comment ! je ne vois pas veut dire

La pensée est un langage intérieur auquel correspond le langage extérieur, le langage parlé. Si l'un était l'expression adéquate de l'autre, la science du langage scrait exactement celle de la pensée. Mais tandis que le langage parlé ne se compose que de mots, le langage pensé renferme aussi des images, représentations directes des objets. Le progrès du langage consiste précisément à réduire la part de l'image, et c'est en ecla qu'il est un effort vers l'expression extérieure de la pensée. Ajoutons que les mots qui constituent le langage parlé, ne sont autre chose que des termes généraux, c'est-à-dire des genres et des espèces, et que dans les langues non encore faites ces genres ont une extension trop vaste. Là encore le progrès du langage consiste à rabatire de cette extension, et par suite à serrer de plus près la pensée. Enfin, comme la pensée elle-même subit des évolutions diverses, qu'elle s'analyse et devient plus rigoureuse, le langage en même temps rellète cette marche de l'esprit, de sorte que le philosophe doit y retrouver et cet ell'ort vers l'expression de la pensée, et les progrès de la pensée elle-même.

j'ai vu! »; Lassen avait tort. Que l'explication de Bopp soit vraie ou non, elle est conforme aux lois du langage. Je ne vois pas, outre la négation du présent, renferme deux idées: je ne vois plus, e'est-à-dire j'ai vu, et je ne vois pas excors, c'est-à-dire je verrai. Les philosophes demanderont peut-être pourquoi plus, encore, qui sont ici les idées essentielles, ne sont pas exprimées. Les philologues répondront que le langage n'y regarde pas de si près, et qu'il lui suffit qu'une idée se trouvo vaguement comprise dans une expression, pour qu'il attache l'expression à l'idée, et, par la force de l'usage et des circonstances, la rende adéquate l'une à l'autre.

Il est constant que le langage, dans ses transformations graduelles, tend à l'analyso. Plus on remonte vers les origines, plus on voit de catégories diverses de la pensée confondues dans un même mot; c'est qu'en effet le langage, non encore maître de lui, est forcé de faire entrer dans une seule expression des idées multiples, et pour achever sa pensée et la rendre sensible, de s'aider de moyens extérieurs, le geste, le jeu de la physionomie. Tel est encore le procédé de l'enfant, impuissant à rendre ses idées, ou de l'homme à qui une violente émotion enlève une partie de ses ressources intellectuelles. Le langage devient plus sûr de lui; il se débarrasse de ses procédés extérieurs, pénètre plus profondément dans l'analyse de la pensée, la rond plus sensible; et l'idéal pour lui sera atteint, si jamais il l'est, le jour où il deviendra le calque fidèle d'une pensée rigoureuse et précise.

L'erreur première que nous constatons chez M. Chaignet a pour résultat de fausser les vues les plus justes et de présenter sous un faux jour des idées en elles mêmes exactes. Par exemple, son analyse du substantif et de l'adjectif est fine et vraie; elle montre bien comment l'adjectif est antérieur au substantif. Dans l'or brille, le mot or avant d'être substantif a été adjectif (le brillant). Mais où l'auteur, préoccupé de ses théories métaphysiques, a tort, c'est quand il croit que le langage a cherché à individualiser, à substantialiser le mot or en le faisant passer du rôle d'adjectif (brillant) au rôle de substantif. Les choses ne se passent pas ainsi en fait. L'esprit est frappé d'une qualité dominante dans un objet, il désigne cet objet par cette qualité, puis il attache graduellement à cette désignation, étymologiquement spéciale, les autres qualités dont l'ensemble constitue l'image une de l'objet. Ici M. Chaignet, au lieu de considérer le progrès historique du langage, n'a vu que le résultat final d'une lente opération, c'est-à-dire un substantif,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dans quelle langue M. Chaignet prend-il ce mot? En français, or n'a jamais signifié brillant, ni en latin; mais ne chicanons pas l'auteur sur cette minutie, car il suffit pour sa démonstration que le radical de aurum ait eu à l'origine le sens de brillant, ce qui est exact.

une forme grammaticale répondant à une eatégorie de l'esprit, l'idée d'individu!.

Pourquoi M. Chaignet combat-il les théories de Max Muller et de Sehleicher sur les trois formes des langues monosyllabiques, agglutinantes, flexionnelles? Paree que ce ne sont que des hypothèses, indémontrées, et jusqu'ici indémontrables? nullement; paree qu'elles contredisent les théories philosophiques de l'auteur. Au fond, et en nous plaçant à son point de vue, nous ne serions pas très éloignés de partager ses idées: mais sur cette question des origines, nous ne pouvons que suivre l'opinion des spécialistes qui déclarent n'y rien connaître.

C'est la même conception du langage, où le sens historique fait généralement défaut <sup>2</sup>, qui inspire à l'auteur sa commode théorie des suffixes. Heureusement que les philologues continueront à « s'égarer dans ces recherches obscures » où ils sauront tôt ou tard apporter quelque lumière, je n'en veux pour garant que les études de M. Bergaigne sur la dérivation casuelle <sup>3</sup>. A quoi ont donc servi les théories métaphysiques de M. Chaignet? A vouloir trancher des questions que les philologues abordent à peine, et à tirer des conclusions générales que renverseront les découvertes quotidiennes des patients ehercheurs.

Des remarques qui précèdent, il semble découler cette eonclusion que la philosophie n'a rien à voir avec la philologie. Pour la question des origines, oui, jusqu'à nouvel ordre du moins. Laissons les philologues, par une longue et minutieuse investigation, nous débrouiller le chaos de la dérivation et des racines; ce travail achevé, les philosophes auront assez de matériaux pour élever leurs eonstructions, ou plutôt les vues générales se dégageront assez d'elles-mêmes des faits amassés par les savants. Pour le moment, un seul terrain est ouvert à la philosophie du langage, celui de l'histoire des idiomes. Les transformations de la syntaxe, des formes grammaticales, des significations des mots, apportent d'innombrables documents, et de longtemps inépuisables, à l'histoire de l'esprit humain.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Et encore, les métaphysiciens pourraient trouver à redire, car le nom commun désigne un genre, et en transformaut l'adjectif en substantif, bien loin de l'individualiser, on le généralise, puisqu'on change un phénomène en un fait général.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cà et là le vrai sens des choses du laogage se dégage avec tant de force des fa'ts observés qu'il s'impose à l'auteur. Dans plusieurs passages il voit bien que l'ellipse joue un 1ôle capital et que le langage dit plus par ce qu'il donne à entendre que par ce qu'il exprime. Signalons spécialement, p. 183, ce passage très juste et très ferme : • Les rapports grammaticaux sont pour la plupart des relations subjectives, que l'esprit établit spontanément entre les idées. C'est une grande erreur de • croire que tout s'exprime et doive être exprimé, que tout ce qui est pensée eit besoin • d'avoir dans le langage une représentation spéciale, etc... • Si l'auteur s'était partout inspiré de cette idée si juste, il aurait relondu son livic.

<sup>3</sup> Dans les Mémoires de la Société de linguistique de Paris, t. 11.

Quelles sont les causes qui agissent sur les mots, pour en modifier la signification? Comment tels vocables, transformés depuis l'origine par les altérations phonétiques, restent-ils immobiles quant à leur valeur, alors que d'autres voient l'idée qu'ils représentent se déformer, s'étendre ou se rétrécir, et se prêtent à l'expression de nouveaux concepts? Dans cette histoire de la signification des mots, n'y a-t-il pas à suivre l'histoire des idées humaines? Les formes grammaticales, désinences flexionnelles, suffixes de dérivation, temps et modes, etc., peuvent également fournir des indications précieuses sur les conceptions des peuples, et la manière dont ils saisissent les rapports des idées. Si l'allemand a emprunté son pronom relatif à un adjectif démonstratif (der), n'a-t-on pas le droit de conclure de ce fait à une conception primitive toute particulière de l'idée de relation? L'histoire de la syntaxe enfin offre d'abondants matériaux pour une histoire de la pensée humaine. Les belles études de M. Bergaigne sur l'ordre des mots dans les langues indo-européennes 1 nous montrent déjà que l'ordre logique à l'origine était absolument l'opposé de ce que nous désignons aujourd'hui par ce nom, d'où il semble résulter que les lois formelles de l'intelligence ne sont que des habitudes de la pensée. Les philosophes étudient généralement les lois de l'esprit humain dans des conditions qui sont en dehors de l'ordinaire : c'est sur eux-mêmes qu'ils expérimentent, c'est-à-dire sur des intelligences d'élite, et ils considérent l'esprit poursuivant un but précis, la recherche d'une vérité, ce qui est l'exception; mais les procédés que l'esprit met en usage dans son activité journalière et banale, les lois qu'il suit inconsciemment dans son développement instinctif, l'étude du langage les enseignera, parce qu'une langue à un moment donné nous représente l'état d'esprit d'une nation, et, dans son développement historique, l'histoire intellectuelle de cette nation.

Les affirmations qui précèdent ne sont pas téméraires. Déjà l'étude générale des faits du langage permet de constater quelques lois. Les grammairiens ont depuis longtemps noté sous le nom de catachrèses, synecdoques, métaphores, etc., toutes les figures de mots par lesquelles les sens se transforment. Ces figures existent également dans les formes grammaticales et dans les constructions syntactiques et elles reposent toutes sur le raisonnement suivant : l'esprit se porte sur une qualité spéciale dans un objet, ou sur un point particulier dans une conception quelconque, y attache une expression, une forme grammaticale, ou une construction syntactique adéquate, perd ensuite de vue la qualité première, le point spécial de la conception, pour se porter sur une qualité secondaire, sur une seconde conception, que le hasard a faite voisine

<sup>1</sup> Mémoires de la Société de linguistique de Paris, t. III.

des premières, et cependant, au mépris de la logique, il continue d'y attacher la première expression, la première forme grammaticale, la première construction syntactique, qui dès lors cesse d'être adéquate. Il y a là un passage d'un point à un autre, qui censiste à dire cum hoc, ergo per hoc: telle idée se trouve conjointe à une autre, donc elle sera naturellement rendue par le terme qui exprime cette autre . Les philesophes ont des nems pour désigner cette déviation de raisonnement, ce raisonnement oblique; ils l'appellent paralogisme. El bien! on peut déjà l'affirmer, les transformations des idiomes reposent pour la plus grande partie sur ce raisonnement oblique, et le langage, ce grand fait de l'humanité, a pour principe premier un paralogisme.

1 Voir l'article suivant.

(Revue critique, 1873, nº 52.)

#### VII

## SUR QUELQUES

## BIZARRES TRANSFORMATIONS DE SENS

#### DANS CERTAINS MOTS

Il y a des mots qui par une singulière déviation de sens arrivent à prendre une signification absolument contraire à celle qu'ils ont à l'origine. Par exemple: *Cadran*, *chasser* en français, *vezzoso* en italien, *schlecht* en allemand.

Cadran désigne actuellement une surface circulaire portant l'indication des heures : étymologiquement, il désigne une surface reclangulaire (quadrans, c'est-à-dire quod quadrat « ce qui est carré »).

Chasser, dans l'expression chasser un domestique, signifie « le mettre à la porte pour s'en débarrasser »; de par l'étymologie, chasser veut dire « chercher à prendre, à s'emparer » (du latin populaire captiare, de captum).

L'italien vezzoso signifie « charmant » et vient du latin vitiosus « vicieux ».

L'allemand schlecht veut dire « mauvais » et sa signification primitive, conservée encore aujourd'hui dans certaines expressions <sup>2</sup>, est celle de « bon ».

Ces contradictions s'expliquent quand on interroge l'histoire de ces mots.

Cudran, conformément à son étymologie, a commencé par désigner la surface rectangulaire du gnomon (cadran solaire), pour désigner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Par exemple, l'expression Schlecht und recht leben vivre en homme de bien, en homme intègre.

ensuite les surfaces (généralement circulaires) qui portent l'indication des heures.

Chasser est d'abord « chercher à prendre des animaux à la chasse » (captare feras); comme l'animal que l'on chasse, que l'on essaie de prendre, cherche à échapper à la poursuite par la fuite, de là le sens de « faire fuir ». De vicieux à charmant, la transition est donnée par la signification de malicieux: c'est ainsi qu'en français, dans la langue populaire, on dit: « cet enfant a du vice », pour dire: « il est rusé, spirituel ». De même l'historique du mot apprend que schlecht « bon, juste », pour arriver au sens de mauvais, a passé par ceux de droit, simple, commun, médiocre, vil, mauvais.

L'histoire de ces mots rend compte de leurs transformations de sens. Toutefois le psychologue peut aller plus loin que le philologue et rechercher quelle est la marche de l'esprit dans ce développement. Il s'assurera que ces transformations ne sont qu'un cas particulier d'uno

loi générale.

Prenons le mot cadran : les transformations de sens de ce mot donnent lieu à trois observations.

1º Quand il s'est agi de désigner le gnomon, on a considéré un quelconque des caractères de l'objet. Le caractère choisi a été tout à fait
secondaire, la forme. C'est qu'en effet, le déterminant qui sert à dénommer l'objet n'en exprime pas nécessairement la nature intime!.
Le nom n'est pas créé pour définir la chose, pour la faire connaître en
exprimant sa fonction, son essence; mais seulement pour la désigner,
pour en éveiller l'image; parce que le langage n'exprime point toutes
les idées qui sont dans la pensée, mais seulement quelques-unes qui
servent à rappeler les autres. Or, pour arriver à ce résultat, on peut
se contenter du moindre signe, le plus incomplet, le plus imparfait possible, s'il est établi, de quelque manière que ce soit, entre les gens qui
se parlent entre eux, qu'un rapport existe entre co signe et la chose
signifiée <sup>2</sup>.

<sup>3</sup> Autrement, en esset, le langage serait incompréhensible. Généralement dans la langue samilière, où l'on voit nettement agir les forces qui dirigent le langage, on supprime les mots exprimant les déterminés pour ne conserver que les déterminants. Les mots qui expriment le tont, le genre, sont seus-entendus, et rendus ieutiles par la présence des mots exprimant la partie, l'espèce, etc. On entendra demander dans une épicerie : « Un quart de casé » et non un quart de livre de casé »; dans un restaurant : « un pommes » et non : « un besteack-pommes »; dans un bureau d'om-

¹ Par exemple, le carillon est proprement un « groupe de quatre (cloches) » (quadrillonen); cahier est un « groupe de quatre (feuillets) » (quaternionem); une conflure est une « préparation » (confectura); un soldat est un « homme payé » (soldé); un chapelet est une « petite couronne » (chapel, chapeau [couronne]); un bougeoir est une pièce « arrondie » (bouge); des luncttes sont de « petites lunes », etr., etc. Rien dans tous ces mots n'indique étymologiquement les idées essentielles de cloches, de feuillets, de fruits, d'homme de guerre, de grains bénits et consacrés, de chandelier, de verres servant à protéger la vue, etc., etc.

2' Une seconde observation, c'est que le substantif commence par être qualificatif¹. Pour éveiller dans l'esprit l'image de l'objet, il signale à l'attention une seule qualité servant à le désigner. Mais peu à peu, à force de réunir dans la pensée l'image de l'objet et l'épithète qui a servi à le caractériser, l'esprit, par une erreur de raisonnement, que les philosophes appellent paralogisme², perd de vue la signification restreinte de cette épithète, et il lui attache la représentation totale de l'objet avec sa fonction propre et toutes ses qualités secondaires. C'est alors seulement que le mot, d'adjectif devient substantif. Cadran n'est plus « ce qui a une surface rectangulaire », c'est le gnomon même, avec sa fonction propre, aussi bien qu'avec sa forme et ses diverses qualités ³.

Cette transformation de l'adjectif en substantif est importante à noter, car l'erreur de raisonnement qui la produit est une des forces vives du langage.

3º Si, à présent, il se rencontre un autre objet ayant une qualité quelconque, commune avec le premier, ce rapport suffira pour que l'épithète qui avait donné son nom au premier objet devienne celui du second. On invente les horloges et les pendules avec leur surface circulaire portant indication des heures. On rapproche ces surfaces de celle du gnomon. Le caractère, le déterminant commun, sera cette fonction de marquer les heures à l'aide de nombres écrits. Le mot de cadran qui ne signifie plus surface carrée, mais surface indiquant les heures (à l'aide d'un style), passera au second objet.

Ce passage présente deux moments. D'abord, les gens qui employaient le mot *cadran* dans cette nouvelle acception, créée par extension, savaient qu'ils faisaient une *métaphore*. Le mot *cadran* éveillait à la fois l'image du gnomon et celle du cadran de l'horloge. Mais peu à

nibus : « un numéro Madeleine » et non : « un numéro pour l'omnibus qui va de la Bastille à la Madeleine, etc. » Si les mots qui logiquement paraissent essentiels sont supprimés, c'est que les idées qu'ils expriment sont dans l'esprit des interlocuteurs; l'énonciation des déterminants suffit à foire reconnaître la nature des déterminés.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. A. Darmesteter, Traité de la formation des mots composés dans la langue française, p. 12 et suiv. [et la Vie des Mots].

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce paralogisme est une variante du lameux paralogisme cum hoc, ergo propter hoc. Les gelées blanches et la lune rousse se produisent en même temps; donc le lune rousse est la cause des gelées blanches. La forme rectangulaire et l'indication des heures sont concomitantes dans le gnomon; donc le mot cadran, qui logiquement désigne et ne désigne que la forme rectangulaire, exprimera l'indication des heures.

<sup>3</sup> Nous essistons actuellement à une transformation du même genre dans un mot populaire de création récente. Un porte-bonheur est encore pour beaucoup de personnes un (bijou) de bon eugure : c'est-à-dire que le mot est encore adjectif. Avant peu certainement pour la plupart des gens, s'il ne l'est déjà maintenant pour une classe de gens (ceux qui en font le commerce), le porte-bonheur sera tout simplement un bracelet d'une certaine forme. Porte-bonheur n'exprimera plus une qualité, mois éveillers l'image complète d'un objet. L'adjectif aura disparu devant le substantif.

peu, par suite de l'habitude, l'esprit oublia la première signification, fit un second paralogisme et donna au mot cadran une nouvelle acception, pleine et entière. Aujourd'hui le mot n'éveille plus que l'idée du cadran d'une horloge, d'une pendule, si bien que pour lui faire exprimer celle du gnomon on est obligé d'ajouter l'épithète solaire, preuve évidente de la déviation qu'a suble la signification première du mot.

Maintenant, rien n'empêche que le mot n'ait une histoire ultérieure, qu'un nouveau déterminant (si l'on veut, l'émail blanc de la surface), commun au cadran de l'horloge et à un autre objet quelconque, fasse appliquer à ce dernier l'appellation du premier. L'usage avec ses hasards en décidera.

La marche que nous venons d'étudier peut être représentée par une formule mathématique <sup>1</sup>. Soit m, n, o, p, etc., une série d'objets ; soit a une quantité quelconque propre à m, b une qualité quelconque commune à la fois à m et à n; c une quantité quelconque commune à o et à p, etc.; soit enfin A un mot exprimant la qualité a. A servira à dénommer m, d'abord comme adjectif, tant qu'il rappellera la qualité a, puis comme substantif, quand, à la suite d'un paralogisme, il désignera m dans l'ensemble de ses qualités; puis à l'aide des déterminants b, c, d, etc., grâce à une double série de métaphores et de paralogismes, A deviendra le nom de n, de o, de p, etc.

Cette loi trouve son application dans un grand nombre de mots de notre langue, des autres langues romanes, et en général des idiomes indo-européens <sup>2</sup>. Le lecteur pourra en faire l'application sur plus d'un exemple.

Revenons aux mots que nous avions considérés au début de cette note. Le passage d'une signification à l'autre se fait partout de la même manière. D'où vient la contradiction entre le point de départ et le point d'arrivée ? C'est que les déterminants a, b, c, d, etc., pouvant être quelconques, il n'est pas plus extraordinaire qu'ils soient contradictoires entre eux qu'indifférents.

(Revue philosophique, vol. II, 1876, p. 519-522.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. A. Darmesteler, l. c., p. 249.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il semble que, dans les langues sémitiques, il n'en soit pas tout à fait de même. Les mots gardent plus volontiers leur signification métaphorique, et ne passent pas facilement par le paralogisme qui en fait une signification nouvelle. Cf. Renan, Histoire des langues sémitiques, 3° édition, p. 23.

# ÉTUDES FRANÇAISES

DEUXIÈME PARTIE

HISTOIRE DE LA LANGUE

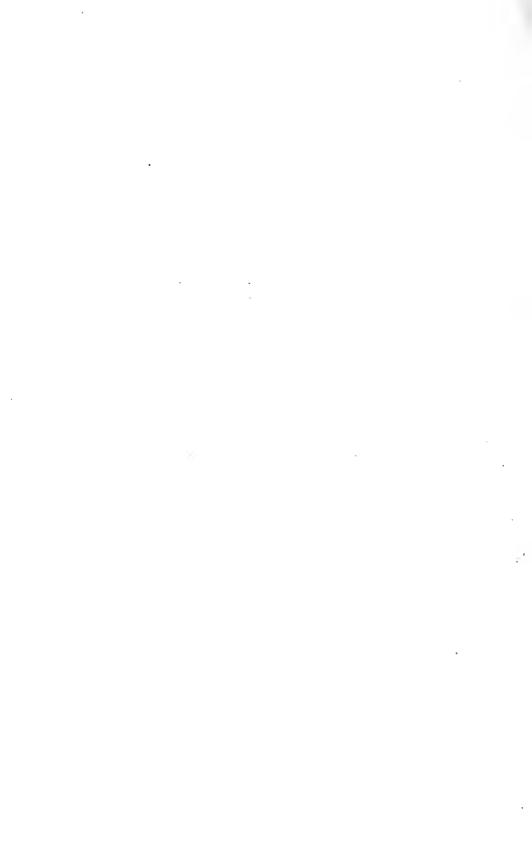

# VIII

# PHONÉTIQUE FRANÇAISE

## LA PROTONIQUE NON INITIALE, NON EN POSITION

Dans une étude qui fit faire un grand pas à la théorie des voyelles atones dans les langues romanes , parce qu'elle abordait pour la première fois le problème de la protonique, M. Brachet établit en 1866 les deux lois suivantes: 1º La protonique non initiale, non en position, tombe en français quand elle est brève; 2º elle se maintient quand elle est longue. Deux ans après, dans son Dictionnaire étymologique, l'auteur reprit et compléta son travail. Il dressa d'une part (à l'article accointer) une liste fort étendue de mots dans lesquels est tombée la protonique brève, ă, ĕ, ĭ, ŏ, ă, et de l'autre (à l'article aider) une courte liste des mots dans lesquels la protonique longue est tombée par exception 2. La première loi, appuyée sur un nombre considérable d'exemples, et la seconde, combattue seulement par quelques exceptions qui semblaient pouvoir être négligées, furent admises toutes deux sans discussion.

Toutefois, en 1872, M. J. Storm, dans un mémoire rempli d'obsertions fines et neuves sur les atones <sup>3</sup>, mit en doute la valeur de la seconde loi : « Ce n'est pas, dit-il, la longueur qui a sauvé les voyelles, e'est plutôt, dans la plupart des cas, le souvenir des primitifs où ces mêmes voyelles sont accentuées; en outre, la commodité de la pronon-

<sup>1</sup> Du rôle des voyelles latines atones dans les langues romanes, dans le Jahrbuch für romanische Literatur, VII, p. 301 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. également Préface, page LXXXI.

<sup>3</sup> Remarques sur les voyelles atones du latin, des dialectes italiques et de l'italien (Mémoires de la Société linguistique de Paris, II, p. 81 et suiv.).

ciation: sentiment fait penser à sentir et ne pouvait devenir sent'ment senment; de même avarice et non \* avrice, de avare, etc. Plusieurs mots dont l'origine n'est plus sentie en roman font exception à la règle de M. Brachet, comme il le reconnaît lui-même: ainsi veryogne de verecundia. » M. Storm était fondé dans son doute; il avait raison de soutenir que dans un certain nombre de cas les lois posées par M. Brachet ne peuvent rendre raison des faits; seulement l'explication qu'il proposait était elle-même insuffisante.

Il faut aller plus loin. En effet, la liste des exemples apportés à l'appui de la théorie doit être diminuée; celle des exceptions doit être considérablement augmentée. Dès lors, les lois établies ne peuvent plus être maintenues, et il faut en trouver d'autres qui rendent raison de tous les faits, et de ceux qui paraissent démontrer ces lois et de ceux qui les combattent. C'est ce que montre un rapide examen des deux listes. Voyons d'abord les exemples donnés pour prouver la chute de la protonique brève.

Pour l'à, aucun ne convient: albâtre au xviº siècle est alebastre 1; bouvreuil est un dérivé français de bouvier et vient d'une forme bouvereuil 2; denrée dérive de même de denier et est pour denerée 3. Le dernier exemple est serrer; or serrer vient, non de separare, mais de seperare 4. Bien plus, de nombreux exemples contredisent la règle. En voici quelques-uns: chalemel de calâmellum, d'où plus tard chalumel chalumeau; chenevis de canâbisium; chenevière de canâbaria; pareis de parâdisum (plus tard parevis parvis); etc., etc.

Pour l'ĕ, quelques exemples sont inexacts; ainsi bercail, non de vervecale, mais de vervecalium; berger, non de vervecarium, mais de vervecarium. De plus, pour l'ĕ comme pour l'ä, la règle est contredite par des mots comme souverain de supĕranum, (en)sevelir de sepèlire, etc. De même pour l'ĭ. Effaçons arracher et racine qui reposent, non sur eradĭ-care, radīcina, mais sur eradīcare, radīcina; dortoir qui vient de dormītorium et non de dormītorium; meunier qui a pour origine molīnarium et non molīnarium, comme son presque homonyme saunier vient, non de salīnarium, mais de salīnarium³. En revanche, opposons carrefour de quadrifareum, demoiselle de dominīcella, senefie de signīficat, etc., où la

<sup>1 ·</sup> Il me nomma le gif et l'alebastre · (Palissy, éd. Cap, p. 233). La contraction de alebastre en albastre était déjà commencée au siècle précédent. Le glossaire de Lille (éd. Scheler) donne albastre (p. 37a).

<sup>\*</sup> Bouvier donne les diminutifs \* bouvereuil, bouvereuil, bouveron ou bouveron, et bouveret qui ont la même signification, e le petit bouvier ». Cf. G. Paris, dans les Mémoires de la Société de linguistique de Paris, I, p. 264.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C'est une lei propre au vieux français de faire tember l'e entre n et r: donerai donrai dorrai, menerai menrai merrai.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cf. plus bas, p. 102.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> A l'article aider, M. Brachet cite plus exactement saunier parmi les mots qui font tember la protonique longue.

protonique brève est représentée par e, oi. Comment encore expliquer le maintien de i dans sainteé (sanctitatem), neteé, chasleé et les formes analogues?

Pour ŏ, parmi les exemples produits, il en est un qui est cité à tort, c'est pelròselinum, en vieux français peresil ou peresin ¹.

La liste de ŭ contient des mots où l'u est long : ceintrer de cinctūrare, pétrir de pistūrire 2.

Reportons-nous maintenant à l'article aider 3. La persistance de l'atone longue, dit M. Brachet, ne souffre qu'un très petit nombre d'exceptions, dont les unes s'expliquent par la date récente de la contraction; les autres par ce fait que dans le latin vulgaire l'atone longue était déjà tombée. M. Brachet cite comme appartenant au latin populaire des formes telles que cosinus, costuma, matinum, disnare, elmosna, vercundia. Mais ces formes, pourquoi et comment ont-elles été tirées des formes antérieures consobrinum, \* consuetuma, matutinum, decanare (?), eleemosyna, vercundia?

Ni dans l'article du Jahrbuch, ni dans le Dictionnaire, on ne trouve la liste des mots à protonique longue, ayant conservé cette voyelle. La seconde loi de M. Brachet est fondée, dans le Dictionnaire, sur le mot cimelière, de camēterium, lequel est d'origine savante, et sur ornement, de ornamentum; dans le Jahrbuch, sur le mot pelerin, de peregrinum, dont le second e est bref 4. Les exemples posant la loi sont douteux; ceux qui l'infirment, de l'aveu même de l'auteur, sont bien constatés et appartiennent à la langue populaire, et encore ils ne forment qu'une faible partie des exceptions réelles. Car, comme nous l'avons vu tout à l'heure, dans un certain nombre de mots la chute de la protonique longue est expliquée par la brièveté supposée de la voyelle, et d'un autre côté, beaucoup d'autres exceptions sont oubliées; par exemple: parçon, de partitionem; mangier, de mandūcare; maisnil, de mansionile; raisnier, de rationare; couture, de consutura,

¹ Pierresill (livre du bon Jehan, 230, dans Littré). Peresin dans le Glossaire de Douai (Remarques sur le patois, suivies du Vocabulaire latiu-français de Guillaume Briton, par E. A. E., Douai, 1851). On trouve dejà persil, persin, dans les glosses du dictionnaire de J. de Garlaude (Jahrbuch, 1863, p. 372).

<sup>2 \*</sup> Canütire également cité, étant tiré de canütus, doit avoir la protonique longue. D'ailleurs, comme me le fait remarquer M. Paris, ce mot ne pent donner chancir, qui vient sans donte de canus par l'addition du suffixe cir; cf. noir et noir-cir.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Nous ne parlons pas ici des dérivés français placés à tort parmi les mots du latin populaire. Toutes ces istes, comme aussi celles qui sont données dans le Jahrbuch, contiennent un certain nombre de ces faux exemples, qui sont sans valeur: dénombrer qui vient, non de dinumerare, mais de nombre; cerneau, non de \* circinetlum, mais de cerne; hemmage, non de \* hominaticum, mais de homme; principauté, non de \* principalitatem, mais de principal; évêché, non de episcopatum, mais de évêque; marbré, non de marmoratum, mais de marbre, etc., etc. Rapporter ces mots à des types latins, c'est méconnaître la force de création du français.

<sup>4</sup> Voir plus has, p. 102, n. 1.

etc., etc. Il faut conclure de ces observations que le maintien ou la chute de la voyelle ne dépend pas de sa longueur ou de sa brièveté. Car qu'est-ce qu'une loi qui vient se heurter contre tant d'exceptions formelles?

Nous allons essayer d'établir que le sort de la protonique en français repose, non sur la quantité, mais sur la qualité de la voyelle, non sur sa durée, mais sur son timbre , tout comme pour l'atone finale; que l'accent tonique divise le mot en deux moitiés, et que les voyelles finales de ces deux moitiés sont soumises à des lois de même nature.

L'atone finale est soumise aux trois lois suivantes 3:

1º a, brefou long, se maintient.

2º e, i, o, u, brefs ou longs, tombent.

3º Après un groupe de consonnes demandant une voyelle d'appui, les voyelles qui seraient tombées sont représentées par un e féminin, que cet e soit un affaiblissement de la voyelle, ou, ce qui est plus vraisemblable, qu'il en vienne prendre la place après sa chute. L'e se maintient même après la réduction du groupe qui a amené sa présence.

Ces trois lois régissent la protonique.

Notre démonstration sera faite si nous établissons : 1° que  $\check{\alpha}$  bref se maintient aussi bien que  $\bar{\alpha}$  long ; 2° que  $\check{e}$ ,  $\check{i}$ ,  $\check{o}$ ,  $\check{u}$  se maintiennent sous l'influence d'un groupe de consonnes ; 3° que  $\check{e}$ ,  $\bar{i}$ ,  $\bar{o}$ ,  $\bar{u}$  tombent, excepté quand ils sont protégés par un groupe de consonnes.

#### I. — A.

A bref ou long, non initial, non en position, reste généralement sous forme d'e.

a bref: adamántem — \* ademant \* aemant aïmant aimant 4.

- ¹ Nous ne nous occupons que de la protonique non initiale, non en position, telle qu'on la trouve dans sacraméntum; nous laissons de côté la protonique initiale labórem] et la protonique non initiale, mais en position (juvencéllum), qui sont soumises à d'autres lois. Voir p. 119.
- M. J. Storm (l. c., p. 99) posait déjà ce principe que les atones italiennes rencontrent un fond de résistance à l'accent qui varie suivant leur qualité. Toutefois il n'a pas poussé ce principe dans toutes ses conséquences et ne l'a pas appliqué au français.
  Voir Zupitza: Die nordwestromanischen Auslautgesetze, dans le Jahrbuch, 1871,

p. 187.

4 Par suite d'une confusion entre la première partie du grec ἀδαμάντα et de la préposition διά, le mot s'est altéré soit en diamantem, d'où diamante, diaman, diamant, etc., soit en adimantem, d'où le prov. adiman, aziman, ariman, et par la chute de ad, considéré à tort comme une préposition, l'espagnol et le portugais iman. Le fr. se rattache directement à adământem. La forme aiemant qui se rencoutro à côté de aïmant (par ex., God. de Bouillon, 14436) est une modification euphonique de aemant par intercalation d'un yod, comme aïmant est une modification d'un autre genre, par changement de e en i.

alabástrum — alebastre et plus tard albastre 1.

Alamanni — Aleman. Alamanni est plus usité que alemanni; c'est la forme officielle; elle se rencontre dans les écrivains latins aussi bien que dans les inscriptions et les médailles <sup>2</sup>.

ascalónia — eschelogne eschaloigne (Livre des Métiers, 334; glosses du dictionnaire de J. de Garlande, Jahrbuch, 1865, p. 372), escalone (Rom. d'Alexandre, 413; Jean de Garlande, ibid., p. 371), eschelongne (Glossaire de Lille, 42 a), escalongne (Pariser Glossar, ed. Hoffmann, 262, 384, 449); — échalotte est une altération postérieure de échalogne 3.

calaméllum — chalamel, chalemel, chalimel, chalumel, chalumeau; prov. caramel 4.

canabária 5 — chénevière, et, avec changement de suffixes, chénevis, chénevotte.

Cataláunis — Chadalons, Chaalons, Châlons.

inamicum, forme du latin populaire pour inimicum<sup>6</sup> — enemi, prov. enamic<sup>7</sup>.

orfaninum - orfenin 8.

paradisum — paredis, pareis, pareris, et plus tard parvis (on trouve aussi paraïs).

pergaminum, et latin populaire percaminum — parchemin.

primavera - primevoire 9.

Les autres exemples à nous connus de *ă* protonique sont scarabæus, compardre, et separare 10.

1 Voir plus haut, p. 96, n. I.

<sup>2</sup> Alamanni, Alamannia dans Claudieu, Cons. Stilich. III, 17; IV. Cons. Honor. 449; De landibus Stilich. I, 234; Aurélien Victor. Epitome, II, 47. Pour les médailles, voir Cohen, Médailles impériales, VI, p. 191, n° 29 et 30. Cf. la Notitia Dignitatum, index du tome I, Alamannus, Alamanni.

3 Dans échalone, réduction de eschalogne, one a été considéré comme le suffixe d'un radical échal et ensuite échangé contre un autre suffixe : échal-one = échal-otte.

- 4 Le v. fr. chalmel, chaumel, et le pr. calmelh dérivent de chalme, chaume, calme, dérivés de câlamus.
- <sup>5</sup> Et non eannabária, où l'a de ea, étant en position devant nn, aurait été conservé. Canabária est aussi usité que eannabária.

6 Cf. A. Darmesteter, Noms composés, p. 73 et suiv., et p. 321.

7 L'inimi de la Cantilène de Sainte-Eulalie est sans doute déjà un mot savant refait sur le latin. La Cantilène a d'autres mots savants : element, virginitet.

8 On pourrait dire qu'ici l'e est dû eu groupe rf qui précède.

9 Primevoire n'est pas un composé français, car ver n'a pas changé de forme dans la vieille langue et de plus a gardé le sens de printemps. Le sens de primevoire (première fleur du printemps) et la forme de ce mot nous reportent nécessairement à un composé du latin populaire primavera, - rae, latin classique primum ver, première fleur du printemps; cf. ver novum, nouvelle fleur du printemps.

Nous ne citons pas parăveredum palefroi parce que le second à n'est pas une protonique immédiate. D'ailleurs paraveredum est un composé qui a été décomposé en ses deux éléments: para devenu pare, pale, et veredum devenu vrédum (cf. beryllare, bryllare, briller), puis fredum, freid, froi. Le changement de v en f, qui n'existe que pour le v initial, montre bien que veredum a été considéré comme un mot séparé.

Scarabaeus n'est pas l'original d'escarbot, lequel dérive d'escharbe = scárabus = σκάραδος.

La conjugaison normale de comparer en v. fr. est, pour les formes accentuées sur le radical : compere, comperes, comvere, comperent, — que je compere, etc.; pour les formes accentuées sur la terminaison : comparons ou comperons, comparez ou comperez, comparer ou comperer, etc. ¹. Ces formes s'expliquent par le composé latin comparare, décomposé en ses deux éléments cóm et paráre. De là les formes ayant a : comparons, comparer, etc., et les formes ayant e : (je) comperc, (ils) comperent, etc. Ensuite, par une réaction de ces dernières sur le reste de la conjugaison, on voit naître les formes analogiques : comperer, comperons, comperrai, etc. A côté de ces formes on trouve plus rarement comprer qui dérive du latin populaire comperare, lequel est à comparare ce que imperare est à \*inparare et ce que \* seperare est à separare.

Seperare en effet, comme comperare, appartient au latin populaire <sup>2</sup>. Toutefois le v. fr. several, severalement, peut être rapporté à l'adjectif latin separ, separis, d'où \* separalis.

A long. Le maintien de a long ne fait pas l'ombre d'un doute. Les exemples sont inutiles. Signalons seulement les contractions de donerai, menerai, denerée, en donrai dorrai, menerai merrai, denrée, dont nous avons parlé plus haut.

La seule exception à la loi du maintien de l'ā est donnée par merveille, de mirābilia; merveille parait déjà dans l'Alexis. Il est à remarquer que la langue d'oil se sépare ici de toutes les autres langues romanes; aurait-elle dit mirībilia sous l'influence de mirīficus 3.

L'e issu de  $\tilde{a}$  ou  $\tilde{a}$  tombe généralement, à une époque postérieure, après une liquide ou une voyelle;  $\tilde{a}$ : albastre, parvis;  $\tilde{a}$ : serment, dernier, vraiment, etc.

' Jusqu'à quel point toutefois peut-on se fier aux leçons des éditions imprimées? Souvent les mss. représentent la syllabe *er* ou *ar* de ce mot par une sigle. Comment résoudre l'abréviation?

<sup>2</sup> Voir Schuchardt, Vokal. I, p. 195; Storm, l. c., p. 100.

3 Les noms propres présentent des singularités, L'a (quelle en est la quantité?) se maintient dens Aequilana, Yveline; Alamons, Alamont; Aravardum, Alevard; Limariacum, Limeray; Nugaretum (Nucăretum?), Nocroy (aujourd'hui Norroy); Satanacum, Satenay (aujourd'hui Stenay); Tricassinum, Troiesin, etc. Mais il tombe dans Camaracum. Cambray; Caraciacum, Charcé; Geverannum, Javron (on ne trouve jemais Charcet, Javeron); Glannativi, Glandève; Silvanectis, Senlis; Tarvanensis, Ternois. Cambray s'explique: au ixe siècle on écrivait Cameracum, et il y a là une influence évidente de camera, chambre; les antres noms sont pour moi jusqu'ici inexplicables: toutefois il est possible que la forme primitive de Silvanectis soit Silvanectis et qu'il y ait eu confusion avec Silva. La Notitia Dignitatum donne Silvanectes; la plus ancienne forme romane m'est signalée par M. Flammermont dans les Monuments historiques de Tardif (p. 55), c'est le dérivé Selnectinse qui se trouve dans une charte de 770. — Les noms qui précèdent sont antérieurs a l'an 850; j'en dois la liste à l'obligeauce de M. Longnon ainsi que d'autres listes que j'ai mises plus loin à profit.

## II. — E, I, O, U, brefs.

Nous ne donnons pas d'exemples de la chute de ces voyelles; nous renvoyons aux listes dressées par M. Brachet, listes qui présentent plusieurs exemples douteux ou faux 1, mais qui toutefois sont assez riches pour établir cette chute avec certitude 2. Nous voulons examiner les exceptions dont M. Brachet n'a pas rendu compte, et qui se ramènent en général à la troisième loi de la chute des finales. Toutefois, avant d'entreprendre cet examen, il est nécessaire de constater que les exigences de l'euphonie ne sont pas les mêmes dans l'intérieur et à la fin d'un mot, et que tel groupe de consonnes finales ne demande pas après lui d'e féminin comme voyelle d'appui, qui, placé avant la tonique, réclame absolument cet e féminin. Que l'on compare sanctum, saint à sanctitatem, sainteded, sainteé; il est évident que la présence de l'e féminin est due dans ce dernier mot, non seulement au groupe nct qui précède la protonique, mais encore au t qui la suit 3.

Voici maintenant des exemples de l'action des groupes : Protonique ě : integrinum — integrin, enterin.

peregrinum - pelegrin (it. pellegrino) pelerin.

Il faut d'abord retrancher de ces listes les mots qui sont de purs dérivés français, voir plus haut, p. 97, n. 3. Il faut ensuite supprimer les mots dont la quautité est donnée faussement: racine de radīcina et non radīcina, etc., et enfin ceux qui en vieux français avaient un e féminin, comme perresil. Nous retrouverons plus loin ces deux dernières catégories de mots.

<sup>2</sup> Ajoutons, toutefois, ici deux exemples: pitié et moitié. Piëtâtem, par réduction de l'hiatus au moyen d'un yod intercalé, est devenu piyëtâtem, d'où piytat pitié (je dois cette explication à M. Louis llavet), de même que medietatem denne mediyetâte, mediytat, meiytat, meitié, moitié. Toutefois ce dernier mot peut s'expliquer encore par la série mediëtâte, medyêtât, meydtat, meitié, moitié. — A côté de pitié on trouve les formes piteé et piée, pée. Piteé sera expliqué plus loin; quant à piée, pée. que l'oo rencontre dans le Miracle de saint Éloi (pages 59 a, 71 b et 77 b, voir le Jahrbuch, 1869, p. 262), cette forme est étrange; je ne puis guère y voir qu'un dérivé de l'adient facilité deux envers piet.

jectif pie (dans œuvres pies).

³ Un peu différents sont les faits que présentent les mots comme marberin, chamberiere, etc., où l'e ne peut représenter une protonique latine. Marberin est un adoucissement de marbrin, dérivé français du mot marbre. A la fin du mot, la langue, n'admettant pas de proparoxyton, est contrainte d'accepter le groupe rbr (manbae); à l'intérieur du mot c'était autre chose, et marbrin pouvait devenir marberin. De même le latin cameraria a dû passer par une forme camraria, chambrière (trisyllabique), d'où par adoucissement chamberière (et plus tard chambrière). Dans ces mots et les analogues, l'intercalation de l'e est un fait postérieur, propre au français; cette voyelle ne représente aucun élément étymologique. Il n'en est pas de même dans l'exemple de sainteé = sanctitatem. Toutefois ces deux ordres de faits présentent de grands rapporis et on ne peut guère les séparer; au foud ils reposent sur le même principe. Il n'est pas sûr que l'e de larrecin soit un affaiblissement de l'o de latrocinium; ce peut être un e euphonique, intercalé, dès l'époque romane, aussitôt après la chute de l'o, pour éviter le groupe tr-e; le fait serait tout à fait analogue alors à celui de marberin, la date scule différerait.

Dans ces deux mots les groupes nt-gr, r-gr ont sauvé la protonique.

1 M. Brachet dans le Jahrbuch cite peregrinus comme exemple du maintien de l'e long, à tort; car l'e, bref par nature, ne s'allonge pas devant gr. Le latin populaire ignorait la quantité ad libitum qui n'était qu'une liceoce à l'usage des poètes classiques. Ceux-ci scandaient pătr-em, allongeant la syllabe pat, mais non la voyelle ă; le peuple disait pă-trem. M. Havet m'assure que ni Plaute ni Térence ne scandent pat-rem (et les mots analogues), mais po-trem. D'ailleurs la position, si elle modifie la nature de la syllabe, laisse intacte la voyelle qui garde sa quantité et par suite son timbre spécial : sĕx (cf. le grec εξ) se prononçait sèx ; lēx (cf. lēgem) se prononçait léx; cf. despectum devenant despit et directum devenant droit. Si la voyelle conserve soa timbre devant deux muettes, à plus forte raison devant deux consonnes dont la seconde est r. En fait, on n'a pas d'exemple d'une voyelle brève par nature, allongée en roman devant une consonne suivie de r. M. G. Paris dans son Accent latin (p. 39', M. Scheler dans son Exposé des lois qui régissent la transformation française des mots latins (p. 38), citent : tonnerre, tonnoire de tonitru; mais le mot latin presque exclusivement employé par la Vulgate est touitruum; arbire de arbiter : il faut partir de arbitrium; tarière de térébrum, tarière vient de taratrum qui a donné l'espagnol taladro, le provençal taraire (cf. latro laire), le v. fr. tarère, encore existant dans les patois, desormé ensuite en tarière. Alăcrem, d'où alegre, s'est consondu avec acrem dont il a reçu l'accentuation. Entier vient bien de integrum; mais l'e n'a pas été allongé par le groupe gr ; il y a eu là simple déplacement d'accent de in sur te pour maintenir le suffixe. Même déplacement d'accent, même conservation de la voyelle brève dans paupière de palpèbra (conservé plus fidèlement dans le palpre du Ps. d'Oxf., x, 5) ou suivant M. Ascoli (Studj critici, parte II) de palpétra qu'indique Varron. On peut citer encore couleuvre, mais colubra présente tant d'anomalies qu'on ne peut rien conclure de ce mot. Colüber a l'ü bref, mais non colubra, -brum qui chez les poètes ont presque toujours l'û long, d'où l'on est en droit d'affirmer une prononciation générale colūbra, -brum, dont colŭbra, -brum est une licence due à l'analogie de colăber, D'un autre côté le vieux français culuevre, prov. colobre-bra - esp. culebra (de culuebra) indiquent un type colobra, -brum et même cuclobra-brum. Il semble qu'il faille admettre l'existence d'un colubra, brum qui, par une singulière métathèse de voyelles, scrait devenu, en conservant l'accent primitif, culobra-brum. Enfin citons encore tenèbre de tenèbra; mais tenebre est savant; il vient du latio de la liturgie, comme le prouve la forme tenebror qui dérive de l'office du soir ; primà, secundà tenebrarum (G. Paris, Accent latin, p. 42). Le Psautier du British Museum (Codex Cottonianus Nero, C, 1v, daos Fr. Michel, Ps. d'Oxford, p. 18), traduit cette ligne de la Vulgate (Ps. xvii, 13) . Et posuit tenebras latibulum suum . par . E posat tenebras sa repostaille .. Le mot latin est tout bonnement reproduit. C'est un exemple, comme beauconp d'autres, de mots dus aux clercs ou au latin de la liturgie, et entrés dès les premiers temps de la langue dans le parler populaire. Tels sont encore chapitre, titre, ordre, épître, diacre, etc.; si ces mots étaient populaires, c'est-à-dire remoutaient par tradition orale au latin parlé en Gaule au Ive siècle, ils seraient devenus chavit ou chevit (avec I mouillée), seil (cf. scille de situla), orne (orne d'ailleurs existe en v. français au sens de rang, ligne, et dans les patois au sens de silloo, de la ornière), evestre, diaigne (ou quelque chose d'analogue). Ces mots ont conservé l'accent latin parce qu'ils out pénétré dans la langue avant le xire siècle, époque où se perd le sentiment de l'accent latin et français. Dans capitulum, chapitre, ca devient cha parce qu'on sentait eocore la parenté de cha (prononcé sans doute tcha on peut-être encore kcha) avec ca; c'est ainsi que le mot savant candelabrum devient chandelabre dans l'Alexis. Il faut donc distinguer soigneusement des mots vraiment populaires, ceux qui sont entrés par le latin des cleres ou le latin liturgique dans la langue, et qui dès lors se soumettent aux lois phonétiques générales de la longue. Pour eu revenir à ténèbre, s'il venait directement du latin populaire, en admettant l'accentuation tenébra et même tenébra, il serait devenu tenievre (cf. fébrem, fievre) ou tenoivre (cf. hibere bib're [= beb're] boivre). L'espagnol tiniebla, au xive siècle tiniebra (Berceo, San Millan, 212, 2) rentre dens la série des mots comme chapitre.

Protonique ě: \* superánum — soverain à côté de sovrain '.

\* bibɛráticum — beverage à côté de bevrage ².

operáre — overer à côté de ovrer ³.

sepɛlire — sevelir ⁴.

\* pauperinum — poverin ³.

Ici nous trouvons l'action combinée des groupes v-r, v-l devant la voyelle accentuée. La forme primitive et normale est ovrer, bevrage, sovrain, sevlir, povrin; mais la langue a senti le besoin d'adoucir ces formes; ce n'a été qu'une tendance, et non une transformation absolue; voilà pourquoi l'intercalation de l'e féminin n'a lieu en somme que sporadiquement. De même les futurs en vrai (avrai, savrai, devrai) sont la règle; les formes postérieures en verai, l'exception  $^6$ .

Il faut encore citer comme exemplo du maintien de la protonique obéir, béneir, maleir, qui sont des mots de formation savante 7, alevain,

<sup>1</sup> Fille sui Dieu le sovrain pere (Rose, 5840).

Car pleust au souvrain roi (Bartsch, Rom. et Pastour., p. 49).

Mout amoit Dieu souvrainement [Tobler, Aniel, 81].

Liqueuls d'euls doux est lor sires souvrains (Amis, 3120).

He Dex, fait-il, bieus peres souverains (Id., 3080).

Dont est ferme par droit sus amour souveraine (Le Dit des Dames, 24). On sont-ils, Vierge souveraine? (Villon, Ballade des Dames de jadis).

- <sup>2</sup> Ains del beverage ne bui (Crestien de Troyes, dans Matzner, Altfr. Lieder, xxxvIII, 28, p. 64). La mesure demande de lire beverage et non bevrage; l'e de ve n'est donc pes orthographique. Le texte publié par Wackernagel daes ses Altfranzæsische Lieder porte (p. 44): Onkes del bovraige ue bui.
- <sup>3</sup> Tut ad oes uveret (Ph. de Thaun, Bestiaire, ed. Wright, 83). Vers de sept syllebes.

Por qui Deus a plus overé (Chronique des ducs de Norm., III, p. 505, vers 1307); vers de huit syllabes.

Ouveruigne dans Pelsgrave, 29.

4 La forme sevelir est la seule usitée; sevlir ne so rencontre pas.

<sup>5</sup> Si lui'n remeint, si l'rent es poverins (Alexis, 20, e).

Nos somes ci. III. conte poverin (Girbert de Metz, dens Bæhmer. Roman. Stud., I, 512). Poverin peut être un dérivé français de povre, comme marberin l'est de marbre.

<sup>6</sup> Et vos neveus tos quites raveres (Aliscans, 1330).

Vostre emour averai (Bartsch, Rom. et Pastour., p. 151).

Tenez, biaus fieus, vous l'averes (Tobler, Aniel, 143).

No[s]tre grant guerre averiens afinei (Girbert de Metz, ibid., I, p. 445, v. 46).

Vers tot le mont les deveries tenir (Id., ibid., p. 457, v. 26).

Faut-Il attribuer à l'action des groupes (tout comme dans chamberiere, marberin) ou bieu à l'action analogique du fatur de la première conjugaison, les formes telles que frainderat (P. d'Oxford, XXVIII, 5), beneïsterat (id., ibid., 10), prenderai [Huon de Bordeaux, 239), batera (Bartsch, Rom. et Pastour., 249), venderoient (Joinville, éd. de Wailly, LxII, 318), metterons (id., ibid., CXII, 580), etc., etc.,? Vraisemblablement il faut distinguer suivant les mots. Ces formes exceptionnelles se poursuivent jusqu'au xvi\* siècle, et Ronserd dens son Art poétique recommande de les éviter.

7 Obedire aurait donné ob-audire, ovoir; cf. le prov. abauzir; benedic're et maledic're, sous l'action du latin liturgique, ent conservé intact le premier terme bene. Les formes populaires d'ailleurs sont bendire et maldire. Ces trois mots ayant été introduits avant le x1° siècle, le d médial a pu ensuite disparaître. qui présente un fait particulier 1, oliphant de èlèphantem, mot bizarre qui ne semble pas être d'origine populaire, emperere qui est une véritable anomalie. On ne peut guère admettre dans ce dernier mot l'action d'un groupe mp-r, car temperare donne temprer et non temperer; il est vrai que la métathèse tremper semble indiquer une difficulté de prononciation qui rendrait compte de l'e de emp-e-rere; toutefois ce groupe mpr est normal en vieux français. Y aurait-il dans emperere une influence savante du titre imperator remis en honneur par Charlemagne et ses successeurs?

```
Protonique i : significat
                           - senefie,
              certificat
                            - (a)certefie,
              magnificat
                            - magnefie 2,
              multiplicat
                            - monteplie, mouteplie,
              quadrifurcum — carrefour,
              quadriliónem — careillon,
              matriculárium — marreglier 3,
              dominscélla, dom-
                nıcėlla
                            - dameiselle.
              Patricidcum — Perrecy,
                            - asperté, aspreté.
              asper1tåtem
                           - saintedė (Ps. d'Oxford, XCII, 7);
              sanctitátem
 et de même : castitatem
                            - chasteé.
              * mitiditátem — neteé,
              * putiditátem — puteé,
              * vidustátem — veveé,
              * quietitatem — quiteded (Roland, 907), etc.
```

De ces mots en eded, eé, les uns sont primitifs: sainteé, chasteé; les autres sont dus à l'analogie des premiers 4, et remontent certaine-

¹ Alcoain vient de allévamen, et appartient à la famille de allevare, v. fr. alever, composé dans lequel levare a été traité comme s'il était simple : a-lever (voir plus haut, p. 99, note 5). Le maiutien de l'e dans al-e-ver a déterminé celui de al-e-vain.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les composés en \*-ficare = fier, se décomposent en leurs deux éléments qui prennent chacun l'accent; voilà pourquoi \* ficare garde son f. Le traitement de -ficare comme \* ficare semble toutefois indiquer qu'on a affaire à des mots d'origine savante, et ce qui vient à l'appui de cette manière de voir, ce sont les formes certainement populaires aïgier, frotigier = ædificare, fructificare, dans lesquels la protonique immédiate de icare tombe régulièrement. Même doute pour mouteplier.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dans matricularium = matriclarium, marreglier, le maintien de l't est rendu nécessaire par le groupe précédent tr et c'est la seconde protonique u qui tombe.

<sup>•</sup> Quelle est l'origine de ducheé, conteé, piteé, mots qu'on rencontre à côté de duché, conte, piteé (ou pitié). par exemple dans : « Lors dona li empereres Baudoins au conte Looys de Blois la ducheé de Nique » (Villehard., cxxvi). « Quant vint à tere si en fist duceé » (Huon de Bord., 3109). « Et le meilleur castel de cheste conteé » (Doon de Mayence, v. 242) : « De la douleur qu'ele a et de la piteé » (Id., v. 222 ; cf. id.,

ment à l'époque primitivo, où les adjectifs nitidus, putidus, etc., ne s'étaient pas encore contractés en nel, pul, etc., et où le suffixe était encore vivant sous la forme itate (ou edude, edad). D'un autre eôté, des mots tels que bonitatem, sanitatem, puritatem, veritatem, etc., devait se dégager plus tard, dans la période française, un suffixe lé qui a développé des mots comme lascheté, lasté. Dans ees mots nouveaux, on voit tantôt paraître un e féminin, tantôt non; l'e se produit quand l'adjectif radical est terminé par un e (lasche, lascheté), ou par une ou plusieurs consonnes qui, combinées avec le t de té, produiraient un groupe peu harmonieux 'fals, mais falseté; chétif, mais chétiveté, etc.). Enfin, dans certains mots. L'e indique un commencement d'orthographe savante (pureté, seüreté, à côté de purté, seürté, et par analogie foleté, etc.).

Comment expliquer les mots preechier, empeechier, qu'on rapporte à prædicare, impedicare? Preechier a une autre forme prechier 1, qui est directement le lat. prædicare; ef. vendicare, venchier (à eôté de vengier). Quant à preechier, ne serait-il pas issu de \* praedictiare? Quoique le changement de cli en ch soit encore inexpliqué, il n'en paraît pas moins formel dans allécher, delécher, fléchir 2, etc. L'explication des diverses formes de empéchier: empaichier, empéechier, empeschier, empegier reste insuffisante: empaichier, empegier, remontent à \* empactiare, empedicare, mais empeechier?

Protonique ŏ et ŭ. Je ne vois à citer que petrosélinum — peresil ³ et

- v. 712, 749, etc.). Il faut voir dans ees mots, non des formes primitives, mais des formes analogiques de date relativement récente. Duc est un mot savant pris du latin dux; de ce mot, après le vue siècle, on tire à l'aide du suffixe atum, le dérivé duc-atum qui devient régulièrement duchié. et à l'aide du suffixe itatem (sons une torme telle que cdad, ou cded), le second dérivé duch-edéd, ducheé. En effet, après le vue siècle, le changement de ce ci en che chi est normal; ef. shina eschine, qvisquenum heshunum chascun, quercinum hermus chesne; de la même manière duc-issa fait duch-esse, franc-itia franch-ise. Ducheé est done un doublet à côté de duchié, doublet di à l'analogie des formes telles que quitedé, saintedé, netedé, etc. Même explication pour pitéé, conteé; ce dernier surtout était amené nécessairement par duchié, d'après le parallélisme duché, ducheé; conté, conteé.
- 1 Les vers suivants réunissent les deux formes : ja tant preeschier ne sauras Que tien en aies por preschier (Chev. au lyon, 5954-55). L's qu'on rencontre devant ch est purement orthographique.
- Nous supposons que cette forme aurait subi, postérieurement au changement de tiar en cier, un changement identique à celui qui a atteint la palatale. Ti + une voyelle, et  $c(e_i, c(i), devieunent en même temps dans les diverses langues romanes <math>\hat{c},$  is; à une seconde époque (voir p. 104, note 4), dans de nouveaux mots (pour la plupait d'origine germanique), le c palatal de ka, ki, ki se change en français en  $\hat{c}$  et le groupe (c,ti+une voyelle, reformé alors, subit également ce changement.
- <sup>3</sup> Voir plus hant, p. 97, n. 1. Cf. latrôcinium larrecin, latro lerre. Nous ne citons pas ici le mot leopardum parce que l'o n'y est pas réellement une protonique. Ce mot a revêtu des formes variées en français: liepart (Crest. de Troves, Chev. au lyon, 178; Doon do Mayence, 1657; Durmart le Galois, 1279; etc.); lieupart (Durmart, 7024); leupart (Roland, 733, 1111, 2542); lepart (Roland, 728); lupart (Huon

turtŭrella, qui donne tortrelle 1, d'où plus tard par adoucissement torterette 2.

Il convient maintenant de rappeler l'action exercée par les consonnes mouillées  $\tilde{n}$  t sur les protoniques qui les précèdent: humiliare, umelier; Avenionem, Avignon; \* campinionem, champignon; aculeónem, aguillon; papiliónem, pacillon (de là les suffixes illon, ignon, qu'on trouve dans chambrillon, cendrillon, échantillon, maquignon, lumignon  $^3$ , etc.

## III. - E, I, O, U longs.

La chute de la protonique longue est aussi réelle que celle de la brève; elle n'a pas été reconnue jusqu'ici parce que dans un grand nombre de mots elle est contrariée par diverses causes qui agissent spécialement sur les mots dérivés et sur les formes de la conjugaison. Dans cottocare, colchier, l'ò étant une protonique brève tombe comme il tombe dans cóllócat colche où il est atone finale. Bonum a l'accent sur o et devient bon; dans bonitatem, l'o, tout en perdant l'accent tonique, regoit un accent second : bóni-tátem, et l'i de bóni comme l'e de tátem tombe. Ici le jeu des lois phonétiques est simple. Il n'en est pas de même pour certains mots à protonique longue; la voyelle atone dans quelques formes, ou dans les radieaux de ces mots, peut recevoir l'accent; \* rationare, \*rationat; ajūtare, ajūtat; dolorosum, dolorem; amīcabilem, amicum. De là des actions diverses d'analogie qui viennent troubler l'harmonie de la loi phonétique. A cela s'ajoutent encore des changements de suffixes qui jusqu'iei n'ont pas été reconnus. Il résulte de ces diverses causes que dans beaucoup de mots la protonique longue parait s'être conservée; mais il ne faut pas être dupe de ces apparences, et quelque nombreuses qu'elles soient, donner comme des exceptions à une loi lesapplications d'autres lois.

1º La protonique longue tombe. 2º Préservée par un groupe de con-

de Bordeanx, 595; Chans. d'Antioche, VIII, 983). Lepart et lupart sont deux affaiblissements differents de leupart dout lieupart est une forme diphtonguée. On se trouve donc en présence de deux formes liepart et leupart, dans lesquelles la maintien du p ne peut s'expliquer que parce que pâr-dum est traité comme un mot à part. Leo étant traité comme simple a donné regulièrement soit lie, soit lieu, leu (d'où plus tard devenu atone lu, le), tout comme Deu(m) a donné Die on Dieu Deu.

Ore vivrai en guise de tortrele (Alexis, 30 d).
Si r'avoit aillors graus escoles
De roietiaus et torteroles (Rose, 651).
Plus simple...
Que torterele ne coulons. (Id., 8522).

<sup>3</sup> Voir sur ce mot Scheler, dans la Romania, IV, p. 460.

sonnes, elle reste sous la forme d'un e féminin. 3º Elle est conservée dans certains mots sous l'influence de mots de même forme lorsque la protonique des premiers se trouve être la voyelle accentuée des seconds. 4º Dans d'autres mots elle paraît conservée sous forme d'e féminin, quoique, en réalité, par suite d'une substitution de suffixes, cet e représente normalement un a étymologique. Tels sont les faits que nous allons maintenant établir.

## 1º E, I, O, U longs tombent.

(Audnay Aunay) Aulnay e long: Audenácum 1 Aurglideum Orlu Aureliánis Orliens blasmer 2 blasphemáre consvythdinem costume elemósuna almosne ermite 3 er**E**mitainquixtudinem enquitume Latyniácum Lagny anistáre quitier 4 Seurin Surin (vocab. Hagiot) severinumSeverideum Civray verschudia veryoyne vervycárium bergier vervvedlium bereailvervecile berzil riderabeo vedrai, verrai

et de même tous les futurs des verbes en ère :

ealkrábet chalra, ehaldra deberábeo devrai

¹ La plupart des noms géographiques que nous donuons dans ces listes nous ont été fournis par M. Longnon. Ils sont empruntés à des documents antérieurs à l'an 850. Quand la forme moderne s'écarte beaucoup de la forme primitive, nous donnons les intermédiaires entre parenthèses. La quantité de Audönacum est indiquée par celle de Audōna, nom de rivière dont on ne peut pas séparer Audenacum.

2 Oa peut hésiter toutesous pour blasmer qui peut dériver de blasme = blasphema = βλάστημον : cette dérivation expliquerait l'absence de formes blasfeimet = blas-

phēmat. Le Roland a dejà un subjonctif blasme = blasphēmet (vers 1546).

3 Il n'est pas évident que de érèmus (provençal erms) on doive conclure à erèmita : car érèmus doit sa quantité à l'accentuation du gree έρημος (= érèmus); ce fait ne se produit pas pour έρημίτης qui doit donner régulièrement erèmita. Erèmus est frequent dans les poètes chrétiens, spécialement dans Prudence (ive siècle); erèmita ne se trouve qu'une fois au vie siècle, dans Fortunat (Vita Sancti Martini, III, 628).

4 Quietare présente un développement phonétique analogue à celui de piétatem (cf. plus haut, p. 101, n. 2): quietare quijetare quijtare quitier. — Sur enquitume,

voir le Jahrbuch, 1869, p. 255, et 1870, p. 145.

\* cad grábeo chedrai, cherrai \* fall grábet, etc. falra, faldra ¹, etc.

i long: Camisiácum (7?) Chainsy (aujourd'hui Chanzy)

dormstórium dortoir

eradicare arachier et de même esrachier, esra-

gier, enragier

molinarium molnier, mounier, meunier 2

partstiónem parçon radscina racine

salinárium salnier, saunier et de même salinare,

sauner

Vicinónia (\* Venoine, Veloine), Velaine venirábeo venrai, vendrai, viendrai

et de même:

audtrábeo odrai, orrai

fugirabeo, etc. (fugrai, fúyrai) fuirai (dissyllabique), etc.

o long: auctoricat otreie

\* baronáticum barnage et de même barné

consobrinum cosobrinum \* cosrin, cosin 3 Cotonidrias Coignieres 4 \* grandiorare (en)graignier

masionáta maysnada, maisniée masioníte maysnile, maisnil Mediolánum Meillant, Metant, Milan

melioráre (a)mieldrer

\* minoríre (a)menrir

\* pejoráre (em)pirier

rationábilem raysnable, raisnable

rationáre a · raisnier <sup>5</sup> Solonacum Sonnay <sup>6</sup>

1 Plairai, tairai, recevrai, etc., peuvent venir de placărábeo, tacărábeo, recipărábeo, etc., parce qu'à côté des formes placăre (plaisir), tacăre (taisir), \* recipăre (recevoir), etc., on trouve les formes \* placăre (plaire), \* tacăre (taire), recipăre (reçeivre).

<sup>2</sup> Molinier, qu'on rencontre en v. fr. et qui existe encore comme nom propre, est un dérivé de molin.

3 Mots des idiomes du nord-ouest: cusdrin (ladin), cosin (fr. et prov.). Cosrin, réduction de coshrin, donne cusdrin ou cosin. comme miserunt, férerunt donnent mistrent, fistrent ou misent, fisent. Il ne serait pas étonnant qu'on rencontrât une forme corin (qui ne serait pas cosin rhotacisé) analogue à mirent, firent.

<sup>4</sup> Dérivé primitif du latin populaire cotônio, classique cydônium (italien cottogna).

Le mot est mérovingien.

<sup>5</sup> Latin classique ratiocinari; cf. sermonare pour sermocinari dans Aulu-Gelle, XVII, 2.

6 La quantité est donnée par le mot Solona, fréquent dans la géographie de la Gaulc.

| taisniere 1                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|
| * tenotéo, tenliu, tonliu, lonlieu                              |
| Vitry                                                           |
| aidier                                                          |
| ceintrer                                                        |
| costure, conture                                                |
| (a)coltrer, (ac)coutrer 2                                       |
| matin                                                           |
| (pastriare, paistrar), em; dé-paistrier,<br>pêtrer <sup>3</sup> |
| pestrir                                                         |
| (em)prunter 4                                                   |
| (Stadnése) Estenois                                             |
| (a)ventrer <sup>5</sup>                                         |
| Besné <sup>6</sup>                                              |
|                                                                 |

La loi de la chute de la protonique longue, suffisamment établie par les exemples précédents, trouve son application la plus intéressante et en même temps sa conformation la plus éclatante dans les formes de la conjugaison du vieux français. Soit le verbe ajuture; le présent, d'après la théerie, doit être

| ajúto  | aiú   | ajūtámus | aidóns     |
|--------|-------|----------|------------|
| ajutas | aiues | ajūtátis | aidiéz     |
| ajútat | aiúe  | ajútant  | $ai\'uent$ |

or la théorie est ici pleinement confirmée par les faits. On n'a qu'à jeter un coup d'œil sur les *index* réunissant les formes diverses de ce verbe <sup>7</sup> peur se convaincre que les personnes où le radical est accentué, c'est-à-

<sup>1</sup> Comparez \* taxonem, taisson.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si l'étymologie de ce mot est cousture  $(ad\text{-}cos(\bar{u})t(\bar{u})rare)$ , c'est un exemple également convenable de la chute de l' $\bar{u}$  protonique.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il faut partir de pastariare et non pasturare, comme le prouve également l'italien spastojare.

<sup>\*</sup> L'etymologie est mise hors de doute par les formes que cite Diez dans son Dictionnaire. Il faut toutelois admettre que dans le latin populaire l'u de -tuare était tombé, comme il était tombé dans battalia, quattor = battualia, quattuor.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tout aventra quanqu'il conta (Miracle de saint Eloi, 111 b). Voir le Jahrbuch, 1869, p. 247.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> La filière est Vidünéttum Vednet Benét Besné ou Vednet Vesnet Besné. — La quantité de la protonique dans ce mot et dans Stadünensis est donnée par ce fait que Stadünensis et Vidünetta sont des dérivés de \* Stadünum et \* Vidünum où l'on reconnaît sons hésitation le mot bien connu dünum.

<sup>&#</sup>x27;Voir par exemple l'index de Roland dans l'édit. de M. Gautier; l'index de Durmart le Gallois dans l'édit. de M. Stengel. A une page de distance, je lis dans Tobler, Aniel: aiuen (386), aidier (427). — Disons, en passant, que ce verbe présente des formes secondaires essez difficiles à expliquer, ate, alent, etc. qui correspondent à celles de aiue, aiuent.

dire les trois personnes du singulier et la troisième personne du pluriel de l'indicatif et du subjonctif, ainsi que la deuxième personne du singulier de l'impératif, gardent la voyelle longue, tandis que les personnes où la terminaison reçoit l'accent font tomber cette voyelle longue devenue protonique.

Dans une note récemment publiée, M. Cornu établissait dans la Romania la conjugaison de parler <sup>1</sup>, d'après le seul examen des faits Cette conjugaison s'explique maintenant régulièrement par la chute de la protonique longue o = au = av (paravláre). On voit en même temps que cette conjugaison n'est plus isolée et qu'il faut y rattacher aidier et les verbes que nous avons précédemment cités. Ainsi j'arraisone, nous araisnons <sup>2</sup>; je manjue, nous manjons <sup>3</sup>; j'empasture, nous empaistrons <sup>4</sup>; il aventra <sup>5</sup>. Quiètare a dù, à l'origine, donner je quei, tu queies, il queie, ils queient, comme con-rèdo a donné con-rei, -reies, -reie, -reient; mais en même temps quitons, quitiez, quiteir, etc. Et si les plus anciens textes ne nous offrent pas d'exemples réels de cette double conjugai-

<sup>1</sup> Romania, 1875, p. 457.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voir des exemples des formes au radical accentué et contenant l'o (j'arraisone) dans Roland, 3536; Benoît, 7614, 8451, 13430; Renard, 1, p. 230, etc., etc., et des formes contractées (araisnier) dans Benoît, 8451, 10530, 11683, 13594, etc.; Mort de Garin, p. 74; Raoul de Cambrai, p. 45; Gormant et Isambart, dans Ph. Mousket, II, xxx; Crestien de Troyes, Chetalier au lyon: 1782, etc.; Amis et Amiles, 2640, Jourdain de Blaires, 2619, etc.; Benoît de Sainte-More, R. de Troie, 4220, etc.; Holfmann, Pariser Glossar 314, etc., etc. Toutefois l'action analogiqua des formes pleines avec o sur les formes contractées sans o, et de celles-ci sur les premières, en même temps que l'influence du mot ruison duquel on tirait naturellement un dérivéraisonner ont amené la double conjugaison araisnier, j'araisne (Chev. au lyon, 6103; Tristan, 1333; Amis. 2171; Durmart, 1339, 2232, 5268; cf. 9240, 1842, 3778, etc.); et j'araisone, araisoner (Durmart, 3413, 10530, 12408, 13355, 14075; Amis, 324, Pariser Glossar, 125, etc., etc.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voici la conjugaison de mangier dans Joinville: manjue, mangiez, manjuent. manjoit, mangiens, mangeroit, mangie (impér.), mangiens (subj.), mangier, mangié (voir l'index de M. de Wailly). On s'attendrait toutefois à il mandue, nous manjons. Mais vraisemblablement il y a eu d'abord influence des formes avec j sur les autres: de là manjue manjons; plus tard manjons, mangier ont encore agi sur manjue pour le changer en mange.

<sup>4</sup> Depuis longtemps on avait reconnu l'existence des formes empasture = empêtre. Diez fait de empêtrer une contraction de empêturer (Et. W., l, pastoja); E. du Méril, dens son Dictionnaire Normand, rattache justement le normand empaturer au verbe empêtrer; Burguy (III, s. v. paistre) enregistre des formes comme empaisturer, empesturer, empesturer, empesturer, empesturer, empesturer, enquestrer v. Ces savants n'ont pas vu que les formes qui ont le radical accentué, senles ont l'u: v. ses cevaus empasture v. (Aiol. 5446); non les autres: v. Fussent il ossez empaistrié v. (Chr. des D. de N., 11, 2594). Des deux formes empasture, empaistrons la langue cummune a étendu la seconde à toute la conjugaison: j'empêtre; le dialecte normand la première: empaturer.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sur le présent il aventure et sur le substantif aventure, la langue refit la conjugaison de aventurer, si bien que la conjugaison primitive disperut sans laisser d'autres traces que l'exemple, jusqu'ici unique, du Miracle da Saint-Elvi. Mais cet exemple suffit pour reconstituer cette conjugaison primitive, qu'il n'est pas téméraire d'étendre à accourter, ceintrer, malgré l'abseuce d'exemples tels que accouture, ceinture.

son restaurée par induction, il faut admettro que l'analogie, s'exerçant de bonne heure sur ces formes si opposées, les a ramenées soit à je quite, tu quites, il quite, nous quitons, soit à je quei, nous queons, queer (ef. con-reer), formes dont nous trouvons la trace dans le composé aqueer:

Et quant chil l'ont oï, si se sont AQURÉ (Doon de Mayence, 4795).

La théorie nous amène également à admettre des formes comme il acouture, il empejore (impejorat), il araïe (eradicat), il empromue (impromúlual), etc. Peut-être les trouvera-t-on; peut-être faut-il admettre que des conjugaisons aussi complexes n'étaient pas à l'origine complètes. Si des verbes inchoatifs comme pestrir, il pestrit =  $pist[\bar{u}]$ rire, pist[ $\bar{u}$ ]riscit; amenrir, il amenrit = ad-min[ $\bar{o}$ ]rire, ad-min[ $\bar{o}$ ]riscit, sont devenus réguliers, parce que la longue  $\bar{u}$ ,  $\bar{v}$ , était toujours protonique, dans les verbes où ce fait ne se produisait pas, la langue a pu dès l'origine abandonner les formes pleines : il acouture, il empejore, il araïe, il empronue, etc., pour ne conserver que les formes contractées qui étaient dominantes : accoutrer, empeirier, arachier, emprunter, etc., quitte plus tard à refaire par voie d'analogie la eonjugaison entière sur ces formes 1. Un pareil procédé est conforme aux lois du langage. Quoi qu'il en soit, il ressort des observations qui précèdent que la théorie de la conjugaison dans notre vicille langue doit être reprise et étudiée au point de vue que nous venons d'indiquer.

 $2^{\circ}$  De même que la protonique brève, la longue sous l'action d'un groupe est représentée par un e féminin.

L'action des groupes est sensible dans latrocinium, larrecin<sup>2</sup>; nutritiura, nodredure (Raschi<sup>3</sup>); nutritionem, norreçon; suspicionem, sospeçon<sup>4</sup>. Dans ces trois mots le groupe précède la tonique; dans les suivants il la suit, et se montre sous la forme d'un n ou d'un 7, dont nous

<sup>1</sup> Ajoutons l'action analogique des substantifs sur les verbes dérivés.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voir plus haut, p. 105, n. 3. Quelle est la quantité de l'o dans Petrocóris, Piereguys, dans la langue d'oil, Perigueux dans la langue d'oc? L'o est long dans Petrònilla, Perrenelle.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nourriture est savant; de même pourriture. Entred ponneture en mes os, dit le traducteur de la prière d'Habacuc (dans le Ps. d'Oxford, éd. Michel) pour rendre la Vulgate: Ingrediatur putrepo in ossibus meis (Abac., III, 16). Il en est de même de tous les mots en iture; cf. d'ailleurs plus bas, p. 114.

<sup>4</sup> L'e de norreçon est dû évidemment au groupe précédent tr; mais n'y a-t-il pas à tenir compte du ti qui suit? Les terminaisons tionem, tiare présentent des obscurités difficiles à dissiper. Pourquoi \* ocütiare, \* minūtiare, etc.. donnent-ils aguisier, menuisier, etc., erīcionem, traditionem: heriçon, traïson? De même haim a un dérivé hameçon; mais clerc, ecu, enfant, etc., font clerçon, ecuçon, enfançon sans voyelle intercalée. Traïson est spécialement curieux; il semble que ce mot ait subil influence de trahir de tradere, comme aussi traïtre de traditor (lequel a de plus irrégulièrement conservé le t latin). Tont cela est peu clair. Les noms propres présentent les mêmes obscurités. Aguciacum donne Aiguisy; Locogiagum (Locodiacum), Ligugé; Domitiacum, Domesy; mais Codiciacum Coucy, Pondiciacum Poinsat, Vendiciacum Vansat (?).

avons étudié plus haut l'influence sur la protonique brève: caleniónem, chaegnon, chaignon, chignon; Sabīniácum, Savigny, Sévigné; Flavīniácum, Flavigny. Les noms propres de lieu fournissent un nombre
assez considérable de formes de ce genre. Les noms suivants, que me
communique M. Longnon et dans lesquels la quantité de la protonique
est inconnue, peuvent être ajoutés, soit aux noms qui précèdent, soit à
ceux que nous avons cités page 106, ils sont, sous leur forme latine,
antérieurs à l'an 1100.

Cipiliacum, Chevilly; Luziliacum, Luzillė; Ceviniacum, Chevignė; Romiliacum, Romilly; Buriniacum, Burigny; Juviniacum, Juvigny; Aculia-Curtis, Aguile-Court (aujourd'hui Aguilcourt).

3º Nous arrivons aux exceptions ², commençant par l'examen des futurs en irai = ire-hábeo. Nous avons vu plus haut comment debērd-beo, audīrábeo donnent régulièrement devrai, odrai, orrai. Pourquoi finīrábeo ne donne-t-il pas finrai, findrai? il faut considérer à part les inchoatifs.

Les inchoatifs doivent le maintien de l'i de l'infinitif, dans les formes du futur et du conditionnel, où il est atone, à l'action analogique de l'i qui parait à toutes les personnes de tous les autres temps. On disait floris, florisseie, floris, florisse, etc. On ne pouvait dire, sous peine de rompre l'harmonie de la conjugaison: florrai. Ceci est conforme aux principes qui ont dirigé le français dans sa refonte de la conjugaison latine.

Parmi les verbes non inchoatifs, les uns laissent tomber régulièrement l'i: oïr: odrai, orrai; venir: vendrai, viendrai, etc.; les autres le conservent: mentir, mentirai; sortir, sortirai, etc. Cette différence tient à la nature de la consonne ou des consonnes qui précèdent l'i: iei nous retrouvons la loi des groupes.

¹ Toutesois il y a des exceptions: Turiliaeum Tourly, Cruciniaeum Crugny, Boviniaeum Bogny. Latīniaeum Lagny, Nobiliaeum Neuilly, Ameliaeum Amblis, Camiliaeum Chambly (mais aussi Chemille dans l'Anjou). On peut saisir l'influence des groupes dans Andegavum Andgavum, opposé à Andelaeum Andelot, Andeligum Andely. Vindonessa Vendenesse, Vandalenum Vandelein: le groupe nd suivi d'une muette g se reduit à nj; le même groupe nd, suivi d'una liquide l ou n, n'admet pas cette réduction; preuve de plus du rôle que joue la consonue qui sépare la protonuue de la tonique. Voir plus haut, p. 401.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nous laissons de côté les formes savantes: candelabre (chandelabre daus Alexis, 416 a), chandeleur, cimetière, mouvement, servitude, importuner, argument, etc. Estrument vient de instrumentum par le latin populaire istrumentum, dans lequel l'i a été considéré comme l'i prosthétique de l's impurum, de sorte que la syllabe stru est initiale. Dans sospirer (sozpirer), envier (invitare) et quelques autres, le composé latin est décomposé et les particules in et sos (subtus) et les radicaux sont traités comme mots simples. Crier et toutes les autres formes romanes nons reportent non a quirêtére, mais à critare. Cheminié est uu dérivé primitif d'uu simple chemin que son homonyme chemin (via) a feit disparaître. Le heminada du glossaira de Cassel ne contredit pas cette affirmation.

Les verbes en ir, latin ire, qui font tomber l'i au futur, présentent des formes correspondantes à celles des verbes en oir, ir, latin ere, qui font tomber l'e au même temps:

1. dēre: sedēre, \* cadēre, vidēre, \* potēre, \* podēre; infinitif français -deir, futur -drai, rrai.

dīre: audīre, \* hatīre, hadīre; infinitif français -dir, futur -drai, rrai, (orrai, harrai).

2. lère : catère, valère, \* volère, dolère, solère, \* fallère ; infinitif -loir, -llir ; futur -lrai, -ldrai, -udrai.

līre: salīre (bullīre¹); infinitif -lir, -llir; futur -lrai, -ldrai, -udrai.

3. nere: manere 2, lenere; infinitif -noir, -nir; futur -nrai, -ndrai. nere: venere; infinitif -nir; futur -nrai, -ndrai.

4. rēre: parēre; infinitif -roir; futur -rrai.

rīre: ferīre, \* morīre, \* gwarīre; infinitif -rir; futur -rrai 3.

5. cere : jacere 4 ; infinitif -gesir ; futur \* jaisrai, gerrai.

cire, gire: exīre, \* escīre; infinitif -issir; futur -israi, islrai; fugīre, infinitif: fuïr; futur -- fuirai (= fuyrai) \*.

Il n'existe pas de verbes en *îre* correspondant aux verbes en *pêre*, bère, rère; \* sapère, debère, morère, pluvère, \* stuvère (estovoir).

Jusqu'ici la parité est complète; le traitement de  $\bar{\imath}$  est identique à celui de  $\bar{e}$ . La parité cesse dans les verbes mentir, sentir, partir, sortir, servir, dormir, vestir, offrir sonffrir (offerīre), ovrir covrir, mots dans lesquels la terminaison latine rire est précédée des groupes nt, rt, rv, rm, st, fr, vr. Mentrai, sentrai, partrai, sortrai, servrai, dormrai, offrrai, ovrrai, étaient trop durs; si nt-c se réduit à nc dans monticellum, monceau, rt-c à rc dans particella, parcelle, rm-t à rt dans dormitorium, dortoir, il n'en est pas de même pour les groupes nt-r, rt-r, rv-r, rm-r, st-r, fr-r, vr-r, où la troisième cousonne est une liquide, qui n'entraîne pas, comme le ferait une muette, la chute de la consonne précédente. L'euphonie a donc exigé le maintien d'une voyelle intermédiaire, tout comme dans suspicionem sospeçon, nutritionem norreçon, et cette voyelle, qui primitivement a dû être un e, est redevenue i sous l'influence de l'infinitif. La langue de nos jours a le sentiment très

<sup>1</sup> Je ne connais pas d'exemples en aucien français du futur de bouillir.

<sup>\*</sup> Manere a toutefois donné un infinitif maindre d'où peut être sorti le futur.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il se peut que pour la série rêre rire, la chute de l'e et de l'i au futur soit due à la présence des deux r: cf. comparer, comparerai comparrai, etc.

<sup>•</sup> Quoique les verbes rapprochés dans ce nº 5 ne traitent pas de la même manière les groupes de consonnes, ils s'accordent à faire tomber l'ē et l'ī, et cela suffit pour légitimer notre rapprochement.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Fugire donne régulièrement fu-īr; de leur côté, (je) füi (en une syllabe) de fugio, (je) füirai (en deux syllabes) de fug(i) rábeo sont tout aussi régulièrs.

net de la parenté du futur avec l'infinitif<sup>1</sup>; à plus forte raison la langue primitive. Voilà comment il se fait que de la foule des verbes en ire, un petit nombre sculement a pu se soumettre à la loi de la chute de la protonique longue i.

Les futurs en irai représentent la double influence des groupes et de l'analogie. Dans les diverses exceptions que nous allons examiner, l'analogie seule agit. Dans les substantifs ou adjectifs tels que amiable. felonie felenie felenesse, charbonnier, doloros, amoros, vertuos, langoros, etc., la protonique a dù sa conservation à l'action de la tonique de ami, felon, charbon, dolor, etc. Non pas que doloros par exemple doive être considéré comme un dérivé de création française; car il est invraisemblable de faire de ce mot, non la transformation du latin dolorosus, mais une forme nouvelle, originale, tirée de dolor. Les choses se sont passées autrement. A l'époque du latin populaire où la protonique brève ou longue, avant de tomber, s'était réduite au son de e féminin, à l'époque où l'on disait doleroso, pour dolorosum, les populations romanes, reconnaissant la parenté de ce mot avec dolôre (= dolórem), l'ont soustrait à l'action des lois phonétiques qui en devaient faire dolros, doldros. C'est ee qui explique pourquoi, dans les formes dérivées de eo genre, on voit le plus souvent un e feminin, doleros, ameros, langueros, felenie, etc. La langue pouvait à chaque instant rapprocher les dérivés des simples; elle les sentait et par suite les maintenait parents.

Même action dans les verbes dérivés de noms ou d'adjectifs: coroner, deviner, deviser, enchaener, honorer honerer<sup>2</sup>, jeuner juner<sup>3</sup>, marier, mendier<sup>4</sup>, moneer, oblier<sup>5</sup>, etc. La présence des simples comme corone, devin, devis, devise, chaeine, honor, jeun jun, mari, mendis, moneie, obli, elc., agissait, dès l'époque latine, et à tous les moments de l'existence de ces mots, pour protéger la tonique. A cette action

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ou entend souvent dans le peuple : je trouvérai, je changérai, par suite d'une action de l'infiniul en er sur le futur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le recueil des inscriptions de l'Algérie de M. L. Renier porte au n° 3974 le nom Honoratus, Honoratai. M. Louis Havet, qui a collationué le texte de cette inscription sur l'original déposé au Louvre, m'assure qu'il faut lire HONERATUS HONE-RATAI. C'est un exemple à ajouter aux trois exemples cités par Schuehardt (Vohatismus, II, 214) d'après des inscriptions italiennes. Si l'e de ces formes n'est pas long, on peut rattacher honos-oris à onus èris. en vieux latin honus-honëris (L. Havet). Cf. les deux significations du mot français charge. La forme honèrare rendrant compte des formes italiennes, espagnoles, provençales honrare, honrar, hondrar; toutefois elle ne peut valoir pour le français honorer ou honerer qui repose sur honôrâre.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> De jejunum ou a tiré, par chute de la première syllabe, jun; par chute du j médial, jun; de même pour juner, jeuner.

<sup>4</sup> Mendier n'est pas même un dérivé de mendicare, conservé sous l'influence de mendis, de mendicus. Mendier dérive de mendis par l'intermédiaire du suffixe icare.

• Ne nuz suiens eunduiz a mendelen , lit-ou dans le Roland (v. 46).

<sup>5</sup> Dans oblier a pu se faire sentir encore l'action du groupe bl.

s'ajoutait d'ailleurs eelle des formes verbales ayant l'accent sur le radical verbal, je corone, je devine, je devise, etc. 1. Que l'on compare memòria, mémoire et memòrdre, membrer à corona corone et coronare coroner, on reconnaîtra l'influence puissante de l'analogie qui maintient parents corone et son dérivé verbal, mais refuse d'agir sur memòria et memòrare parco que radical et dérivé sont déjà quelque peu éloignés l'un de l'autre, que mémoire ne rappelle pas directement memerer, qui peut dès lors devenir memrer, membrer 2.

4º M. Storm avait reconnu cette influence des mots simples sur leurs dérivés, comme aussi l'action des groupes; mais il l'a appuyée sur des exemples inexacts: avarice, mot savant, et sentiment (ou plutôt sentement) qui présente une autre particularité qu'il nous faut maintenant étudier.

La protonique latine  $\hat{e}$ ,  $\bar{i}$ , paraît se maintenir sous forme d'e féminin dans des mots tels que sentement, partement, tenement, etc., mots qui semblent appartenir à la première formation de la langue et remonter à des dérivés du latin vulgaire sentimentum, partimentum, tenêmentum, etc. Ici on est dupe des apparences, et l'on ne tient pas compte d'une action générale qui a modifié la dérivation française. Les suffixes mentum, torem, tura, ticius, bilis, se sont attachés dans la période française, dès l'époque primitive, au thème du gérondif ou du participe présent. Or, au participe présent et au gérondif, la première conjugaison a exercé une action si forte sur les autres conjugaisons qu'elle leur a donné ses formes propres : chan-tant de cant antem; de même florissant, part-ant, vend-ant. Il en a été de même pour les formes dérivées en ment, or, ure, iz, ble; c'est à dire que les suffixes amentum, atorem, atura, aticius, abilis, à l'époque sans doute où ils étaient affaiblis en ement, edor, ediz, edure, able (ou en quelque autre forme plus ou moins archaïque), se sont généralisés, et sont devenus les types de suffixes pouvant s'adapter à toutes les conjugaisons.

Suffixe ment: noisement (Raschi), esjoïssement (Psautier d'Oxford, p. 241), fremissement (id., p. 248), desfendement (Aliscans, 1238, 5737), rajonissement (id., 5709), conoissement (Amis, 1299), mescroiement (id., 1318), et tous les dérivés populaires en issement, nous reportent

¹ Pourquoi la langue se décide-t elle à conserver la protonique dans tels mots (coroner, honorer, etc.), alors qu'elle la fait tomber dans tels autres qui se présentent dans les mêmes conditious, ce semble (raisnier à côté de raison)? Cette question dans l'état actuel nous paraît insoluble; c'est un problème de psychologie du langage. Comment arriver à pénétrer dans les conceptions les plus délicates d'un idiome comme le latin populaire, que la science ne reconstruit qu'à force d'inductions?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D'ailleurs la différence de signification (memorare tendent à prendre un sens impersonnel) et les formes comme mémorat, qui ne peut donner que membre, ont aidé à la divergence des deux mots.

incontestablement à un type amentum. Pavimentum, vestimentum, et les analogues sont donc devenus dans le latin populaire quelque chose comme pavamentum, vestamentum, ou plutôt comme pavemento, vestemento. C'est ce que confirme encore la forme paver qui a été tirée du substantif. De la le suffixe ement qu'on retrouve dans 'garnement, marrement, hardement et autres mots d'origine non latine '.

Suffixe orem. Que l'on compare les mots lierres et ravissieres ou doneors et preneors dans les vers suivants :

Parfois si g'estoie ore *lierres* Ou traistres ou *ravissieres* (Rose, 1517-8). Dons donent loz as *doneors* Et empirent les *preneors* (Ibid., 8278-79),

l'on saisira sur-le-champ le vrai caractère des suffixes. Lierres est látro; ravissieres est \*rapisc-âtor, de \*rapisc-antem. Doneors et preneors supposent tous deux donedors et prenedors, c'est-à-dire donatores de donantem et \*prenatores (\*prendatores), de \*prenantem (\*prendantem) De même pour les formes comme conoissiere conoisseor, faisière (= \*faciátor) faiseor, et les dérivés populaires en isseur, qui s'appuient sur les formes en issant = isc-antem ².

Suffixe ura. Raschi dans ses glosses a les mots batedure, premedure qui ne peuvent s'expliquer que par le suffixe atura (battatura, prematura), étendu à ces verbes d'après l'analogie qu'on reconnaît dans batant = battantem pour batuentem, premant = premantem pour prementem. Le vieux français vesteüre (Amis, 1978) remonte également à vestedure vestatura et vient confirmer l'origine de vestement. Même origine encore pour les dérivés populaires en issure (isseure issadura) = isc-atura d'après isc-antem.

Suffixe icius. Les dérivés batediz (Raschi), abateïz, fereïz, etc., ne peuvent également être rapportés à des types battuticius, feriticius; il faut y voir une extension analogique du suffixe aticius que contiennent ptoreïz, soneïz, coleïz, leveïz, torneïz, etc.

Suffixe abilis. Même extension dans les exemples comme credable (Psautier d'Oxford, xcm, 7) d'ou croyable, qui tranche nettement avec le latin credibitis, metable (Ruteb., dans Littre) et les adjectifs populaires en issable: aparissable, de aparisc-antem.

Ces diverses formes montrent la puissante action exercée par la

Le que nous disons de or doit évidemment s'appliquer à oir = edoir, atorium.

¹ Peut-être est-ce là qu'il faut chercher l'explication de l'empedemenz (empedimentum, \* empedamentum) de la Cantilène de saiute Eulalie. Toutefois l'absence d'un mot roman impedier, impedantem rend cette explication douteuse. D'ailleurs on ne peut guère séparer ce mot des diverses formes, si obscures encore, de empechier (voir plus haut, p. 105).

dérivation de la première conjugaison sur celle des autres conjugaisons. A part un certain nombre de dérivés en ura, or, icius, etc., tirés de supins ou participes forts latins qui vivaient comme adjectifs ou comme substantifs dès le latin populaire, et qui ont pu prolonger leur existence à travers l'époque romane et même jusqu'à nos jours, sans recevoir l'atteinte de ces vastes actions analogiques  $^t$ , la plupart des verbes de la seconde et de la troisième conjugaison ont vu leurs dérivés se soumettre à ces formes de suffixes qu'a fournies la première conjugaison. De la sorte, pour en revenir à l'objet même de notre étude, l'e que renferme ces suffixes ne représente ni un e, ni un i bref ou long primitif, mais un  $\bar{a}^2$ .

Résumons ce chapitre III:  $\tilde{e}$ ,  $\tilde{i}$ ,  $\tilde{o}$ , tombent; protégés par un groupe, ils sont généralement représentés par un e féminin. Cette loi phonétique est contrariée par l'action analogique des mots simples sur les mots dérivés, et l'action analogique des dérivés de la première conjugaison sur ceux des deux autres.

#### IV. - DE LA PROTONIQUE FAISANT HIATUS AVEC LA TONIQUE.

On a pu voir par plusieurs des exemples cités dans cette étude que la protonique faisant hiatus avec la tonique n'est pas soumise aux lois précédemment établies; celles-ei n'atteignent en effet la protonique que quand elle est séparée de la tonique par quelque consonne. On n'a qu'à comparer cana-bária, boni-tátem, pere-grinum conso-brinum, etc., à Aveni-ónem, Aureli-ánis, papili-ónem, etc. Ce fait n'a rien d'étonnant; le contact des deux voyelles suffit à protéger la première, qui, quelque forme qu'elle prenne ensuite, laisse toujours des traces visibles de son existence.

Tantôt elle mouille l'n ou l'l qui la précède, et forme avec ces consonnes un groupe  $\tilde{n}$ ,  $\tilde{l}$ , devant lequel la voyelle précèdente — la seule vraic protonique — se maintient, généralement sous la forme d'i: Avenionem Avignon, papilionem pavillon, etc., où elle palatalise le c et le t pour les changer en c, is; \* ericionem hériçon, \* minutiare menuisier, etc. Tantôt elle paraît rester purement et simplement: Au-relianis, Orliens; christianum, crestien. Ce dernier cas mérite examen. Le vieux français dit Orliens, crestiien; Diez explique ces formes par

<sup>1</sup> Ainsi escriture, morsure, faitis, etc., et de même peinture (de \*pinctum = pictum d'après pingere), feintis (de \* fincticius, d'après fingere).

Les participes en edut, ett, ett, comme conett pareit où la protonique e est conservée, sont dus à l'analogie des nombreux participes dissyllabiques: bett, chett, crett, dett, ett, pett, pett,

intercalation du yod qui adoucit l'hiatus : Orli-ens = Orli-yens; cresli-en = cresti-yen. Cette explication nous parait juste; comparez en effet le vieux français obli-er, mari-er (plus anciennement oblider, marider), devenant dans la prononciation moderne oubli-yer, mari-yer. Toutefois l'explication de Diez doit être serrée de plus près. Il est difficile de ne pas admettre que le latin populaire disait cresteano, Aureleano, changeant l'i bref atone en c. De crestean, Aurelean, Aurlean sertent, par adoucissement de l'hiatus, cresteyan, Aurleyan. Dans cette terminaison evan, l'a suit son évolution naturelle : ae, ee; puis au lieu de se réduire à è comme dans les cas ordinaires (parem, pare, paer, peer, per), ee devient ie, sous l'influence du yod précédent : Orteiiens, cresteiien, d'où par réduction de ei à i : Orliiens, crestiien. Même explication pour anciien qui toutefois vient, non de l'adjectif \* anteanum qui aurait donné seulement anç-ien (cf. captiare, chaç-ier), mais, à l'aide du suffixe ianus, de l'adverbe \* anteis à l'épeque où il devenait antis, ainz. Cette explication rend compte également des cas d'hiatus où la protonique est initiale. Viaticum donne veadge-veiage. Dans ce mot on ne peut voir une influence de veie = via, car il se trouve déjà sous cette forme veiage, dans le Roland (660). L'influence de veie n'agit que plus tard pour maintenir au met sa forme et l'amener ensuite à voyage, au lieu de le réduire régulièrement à viage. C'est vraisemblablement par l'intermédiaire de la diphtongue ei que les mets comme leónem ont passé à lion. Comparez les formes populaires actuelles Leion (Léon), agreiable.

#### CONCLUSION.

Résumons notre étude.

La protonique, quand elle n'est ni en position ni en hiatus, est soumise aux lois suivantes: 1° a bref ou long reste, ou plus généralement s'affaiblit en e féminin.

 $2^{\circ}$  e, i, o, n, brefs ou longs tombent, à moins qu'ils ne soient protégés par un groupe do consonnes qui les précèdent ou les suivent.

3º Les leis phonétiques sont contrariées par deux sortes d'actions analogiques: l'influence exercée par la forme des mots simples sur celle des dérivés, l'influence exercée par la dérivation de la conjugaison la plus usuelle sur la dérivation des autres conjugaisons.

Si nous ne tenons pas compte des exceptions indiquées par la troisième loi, et qui sont dues à des causes tout à fait particulières, les lois de la protonique se ramènent à la suivante:

L'accent tonique divise le mot en deux moitiés et la finale de la

première moitié est soumise à des lois de même nature que celle de la seconde.

Or, la raison de cette lei est apparente: la presque tetalité des mots que neus venens d'examiner a deux syllabes avant la tenique: bonitâtem, cana bâria, conso-brinum, et la première de ces deux syllabes a un accent second: bôni, càna, cônso: tandis que la seconde est atone. Celle-ci, par rapport à l'accent second, se trouve dans une situation analogue à celle de l'atone finale par rapport à l'accent principal. De la l'identité des lois qui régissent la protonique immédiate et finale. De là encere, dans les trissyllabiques paroxytons comme venire, sapôrem, etc., le maintien de l'atone initiale qui ne dépend pas d'une syllabe antérieure portant l'accent second. De là aussi le maintien de la protonique en position, qui ne doit pas plus tember que l'atone finale en position: cântant donne chantent; de même júvencéllum donnera jouvençeau; côllòcant donne \* colchent; d'rbôriscèllum donnera arbreissel, arbroissel.

Les limites de cet article ne nous permettent pas d'appliquer aux langues romanes les lois que nous venens d'exposer. Elles doivent évidemment subir dans chacune d'elles certaines modifications spéciales. Puisque le sort de la protonique initiale est lié au sort de la finale correspondante, elle ne saurait être traitée d'une manière identique en français, en italien, en espagnel, par cela seul que les lois de la finale ne sont pas les mêmes dans ces langues. Mais il sera facile, croyons-nous, de retrouver sous cette diversité apparente l'unité du principe que neus avens essayé d'établir.

(Romania, vol. V, 1876, p. 140-164.)

An dermer moment, il nous vient un doute sur la valeur de l'exemple ascătónia, eschelone, cité page 99. Dans ascălónia devenu escalónia (comme dans a(u)scultăre devenu escaltăre), la voyelle initiale a été prise pour l'e prosthétique de l's impurum, et la syllabe sca est devenue initiale. Cf. p. 112, n. 2. — Il faut supprimer ce qui est dit p. 118 sur Orléans; l'ancienne langue dissit, non Orli-iens, mais Or-liens en deux syllabes (voy. Rev. Crit., 1872, t. I, art. 108); ce mot appelle donc une autre explication, qui sort du cadre de cette étude.

¹ Toutefois les mots, très peu nombreux d'ailleurs, dans lesquels l'accent tonique est précédé de trois syllabes : asperi-tâtem aspreté, œdificâre aïgier, fructificâre frotigier (voir plus haut, p. 104, n. 2), etc., présentent des obscurités; l'accent second est-il, comme on serait tenté de le croire, sur la syllabe initiale : áspēri, œdifi, friatifi ? ou, comme semblent l'indiquer les formes françaises, sur la seconde atono, d'après les principes de l'accentuation binaire : aspéri, œdifi, fructifi ?

Du C dans les langues romanes, par Ch. Joret, ancien élève de l'Ecole des Hautes-Etudes, professeur agrégé au lycée Charlemagne (seizième fascicule de la Bibliothèque de l'Ecole des Hautes-Etudes), Paris, Franck, 1874, 1 vol. in-8°, xx-314 pages.

La Bibliothèque de l'École des Hautes-Études vient de s'augmenter d'un important fascicule, dù à M. Charles Joret, ancien élève de la Conférence des langues romanes. C'est une étude consacrée tout entière à l'histoire d'une seule lettre latine; il est vrai qu'il s'agit du e, dont les transformations sont curieuses par leur variété et même, dans certains cas, par leur étrangeté. Et si, à première vue, on se demande comment une seule lettre a pu fournir à une monographie aussi étendue, on arrive à se convaincre que la matière est assez riche pour mériter même un gros volume. Le livre de M. Joret est le premier où l'on ait essayé d'embrasser dans leur ensemble les questions que soulève l'histoire de la gutturale romane. C'est une œuvre considérable qui mérite l'attention de la critique. L'auteur ne sera donc pas surpris de nous voir consacrer à son livre l'étude approfondie que méritent ses consciencieuses recherches.

Nous abordons sans plus de préambule l'examen de l'ouvrage, que nous suivrons livre par livre et chapitre par chapitre.

Il s'ouvre par une introduction qui donne d'abord, d'après les derniers travaux de Brücke, Helmholtz, R. v. Raumer, etc., la théorie physiologique des consonnes indo-européennes, théorie qui montre comment elles peuvent arriver à se substituer les unes aux autres; après quoi l'auteur retrace rapidement l'histoire des gutturales latines h, q, k, (c), g, ch. Ces résumés sont exacts en général; j'aurais cependant quelques observations de détail à faire. M. Joret établit avec raison deux sortes de f, produites, l'une par le contact des lèvres inférieures avec les incisives supérieures, l'autre par le rapprochement des

deux lèvres (ce dernier inconnu en français, quoi qu'il en dise); à ces deux sourdes f correspondent deux sonores v et  $\ddot{w}$ ; le  $\ddot{w}$ , dit M. Joret, est le son de l'u dans l'all. Quelle et le fr. écuelle; ceci est inexact : l'u de écuelle est différent de l'u de Quelle; voir L. Havet dans les Mémoires de la Société de Linguistique, II, 218. - Pour l'h, M. Joret dit qu'elle représente le plus sonvent l'aspirée gutturale primitive et qu'elle a pour équivalent z ou Z en grec. La règle ainsi exposée n'est pas absolument exacte. L'aspirée latine, quand elle dérive d'une gutturale primitive (et non d'une dentale ou d'une labiale aspirée), correspond toujours à un Z gree : les exceptions ne sont qu'apparentes ; par exemple, le mot cité κριθή est pour χριθή, l'aspiration du χ étant tombée normalement sous l'action de l'aspirée suivante  $\theta$ . — Pour le c affaibli en y, j'aurais voulu que l'auteur distinguât les cas où c est initial de ceux ou il est médial; cette distinction pour les mots latins a son importance. — Pour la prononciation du c, on peut ajouter comme exemples les transcriptions talmudiques du temps de l'empire, qui représentent le c palatal par le koph; ainsi cellarium devient kelar. - Ce que dit M. Joret sur le groupe qu est peu net; il cite bien des textes de grammairiens qui montrent l'incertitude où l'on était à Rome touchant la valeur de la notation qu; mais il semble d'après ses paroles que la question était purement orthographique et n'intéressait pas la prononciation, qu'en un mot qu était l'équivalent de k, que l'u était insensible et qu'on hésitait seulement sur la question de savoir dans quels mots l'usage voulait l'écriture qu, dans quels l'écriture c. Or la question est évidemment plus complexe, et les incertitudes devaient avoir leur cause dans la prononciation. Le q pur et simple sonnait-il qu, et quand Velius Longus proposait l'orthographe que, qia, entendait-il qu'on prononcât quae, quia? Ou bien, q valant c, et ne s'employant que devant usuivi d'une voyelle parce que dans la plupart des mots présentant ce groupe il remontait à un primitif kv, l'hésitation portait-elle sur la valeur de l'u? Cet u se prononçait-il? et dans quels mots? Que signifient ces corrections de l'Appendix Probi : equs non ecus, coqus non cocus, coquens non cocens, vacua non vaqua, vacui non vaqui? Voilà des questions obscures assurément, mais qui méritaient du moins d'être posées, et puisque M. Joret abordait ces points un peu étrangers à son sujet, il aurait pu, je crois, les serrer de plus près. - Je borne là ces observations, et j'arrive à l'ouvrage proprement dit.

Le plan en est simple: quatre grandes divisions correspondant aux divisions naturelles du sujet. l'o Du c vélaire ou c devant a, o, u; 2° du c palatal ou c devant e, i; 3° du c vélaire traité dans certains idiomes et dans certains cas comme c palatal; ce troisième livre, comme on le voit, ost une annexe des deux premiers; 4° enfin du c dans les groupes de consonnes. Mais si le plan est organique, on peut re-

gretter que l'auteur, dans les subdivisions du sujet, n'y soit pas resté fidèle.

Il prend en effet une à une les diverses transformations auxquelles aboutissent le c vélaire et le c palatal, et en fait le point de départ de ses recherches. Or qui ne voit que ces transformations sont amenées par des causes spéciales, auxquelles il faut remonter tout d'abord pour les suivre dans leurs actions diverses? Autrement on place l'effet avant la cause, ce qui est peu rigoureux. Ce reproche, exprimé sous une forme générale, a l'air d'une chicane; cependant si nous prenons des exemples, nous verrons qu'il répond à quelque chose de réel. Les divisions du premier livre sont les suivantes : Ier chapitre. Persistance du c vélaire - son changement en q, en /. - He chapitre. Son changement en y. - IIIe chapitre. Sa chute. Dans ces chapitres, l'auteur examine chacun de ces changements au commencement, au milieu, à la fin des mots. C'est la marche inverse qu'il fallait suivre. La chute du c médial ne peut pas être séparée de son affaiblissement en y ni celui-ci de l'affaiblissement en g, puisque ce sont des phénomènes dus à une même cause, et qui s'expliquent mutuellement. L'on voit rapprochés des changements en q de c initial et de c médial; mais malgré la similitude des résultats, les causes de ces changements sont différentes, et il faut les séparer l'un de l'autre.

Une seule division était conforme à la vérité, celle qui étudie d'abord et exclusivement la gutturale initiale dans les différentes langues romanes, puis la gutturale médiale entre deux voyelles ou devant une liquide, puis la gutturale finale, et enfin la gutturale dans les groupes, quels qu'ils soient. A chacune de ces positions correspondent des lois différentes, qu'il fallait suivre dans leurs actions diverses sur les diverses parties du domaine roman.

Tel est le défaut de composition que je reproche à M. Joret. La cause de ce défaut, il faut la demander à la nature même du livre, ce nous semble. C'est une monographie. Or, rien n'est périlleux comme une monographie. En s'absorbant dans l'étude d'un point déterminé, on s'expose à perdre de vue les rapports qui unissent le détail à l'ensemble dont il est détaché et la place qu'il doit occuper dans le système général auquel il appartient. C'est la un écueil qu'il est bien difficile d'éviter, et je crains que M. Joret n'y ait pas complètement réussi. Il ne semble pas avoir distingué avec assez de précision ce qui revient en propre au c, et ce qui dépend de la phonétique générale du roman, et il s'est laissé guider par les conséquences plutôt que par les causes mêmes des conséquences. Assurément il fait bien ces distinctions dans les détails, mais il les fait en second lieu, en sous-ordre, et cette manière de procéder donne une vue moins exacte des choses. Toutefois ne pressons pas trop sur ce point qui par sa généralité prête peu à une dis-

cussion précise, et acceptant le plan de M. Joret tel qu'il a été conçu, entrons dans l'étude de la consonne.

Le c vélaire — ainsi dit parce que pour le prononcer la langue s'appuie centre le palais en arrière beaucoup plus près du voile du palais que pour le c palatal — se maintient au commencement des mots à l'exception d'un petit nombre de mots qui l'affaiblissent en q 1. M. Joret aurait pu ajouter aux exemples cités l'italien gaglio à côté de quaglio, garacollare (caracollare), golpato (colpato) et peut-être garçon et ses dérivés (de carduus?). Au milieu des mots, en vertu de la loi de l'affaiblissement des médiales, le e se modifie dans les diverses langues romanes, suivant leur tendance plus ou moins marquée pour l'affaiblissement : il reste en valaque et en italien dans la moitié des cas, dans l'autre moitié devient g, traitement normal pour l'espagnol et le portugais; le provencal a g, ou poussant plus loin l'affaiblissement y. Pour le français, M. Joret cite un certain nombre d'exemples où le q médial est conserve: aigre, aiguille, aigu, alègre, cigogne, ciguë, dragon, figue (-quier), maigre, seigle, segond, segur, vergogne. Pour quelques-uns de ces mots. il donne une seconde forme (ceoine, ceue, fie, fier, seur), prouvant que les formes avec g sont des emprunts. Dans vergogne, on a un autre fait. Le latin verecundia s'affaiblit d'abord régulièrement en veregundia, puis par la chute de l'atone devient rergundia; dans le groupe rg, le g se trouvant après une liquide est traité comme initial et reste, en vertu d'une lei que je n'ai pas encore vue exposée et qu'on peut formuler ainsi: dans un groupe de deux consonnes dont la première est une liquide l, r, m, n, la seconde, muette ou spirante, subit le même traitement qu'au commencement du mot. Restent aigre, alègre, maigre, seigle, ou la consonne qui suit a maintenu la muette sonore (quoique celle-ci eùt pu tomber, comme dans sairement, lairme); segond et dragon sont demisavants. Les seules exceptions sont aiguille et aigu. Pour aigu, on trouve  $\dot{e}\ddot{u}$  dans certains dialectes, ainsi Monthe $\ddot{u}=montem$  acutum; et le wallon aweie, comme nous le verrons plus loin, a également perdu la gutturale médiale. M. Joret remarque bien que le maintien de la gutturale dans le groupe cr, cl, est dû à la présence de la liquide; toutefois il aurait pu mieux préciser ses conclusions et admettre qu'en dehors d'une ou deux exceptions, pour lesquelles on pourrait peut-être trouver des explications, le c médial tombe en français.

Le c final, c'est-à-dire devenu final par la chute des atones (car les exemples du c final latin sont trop peu nombreux pour qu'on puisse généraliser les faits), ne se rencontre que dans les langues faisant tomber les dernières atones, à savoir le provençal, le français, les dialectes

¹ Cet affaiblissement est évidemment antérieur pour le français à la transformation du c en ch dans le groupe ca.

latins ou de l'Italie du nord, et le roumain. Il persiste en roumain et en provençal; dans les dialectes italiens, il se change en g quand la terminaison persiste; en français, il devient g ou tombe, excepté quand il est appuyé (lisons: quand il est précédé d'une liquide, auquel cas il est traité comme initial); le ladin nous montre le traitement du roumain, des dialectes italiens, du provençal et du français.

M. Joret termine ce chapitre par l'examen du toscan qui change la vélaire en  $\chi$ , et du sarde qui change également en  $\chi$  les groupes sc (a), rc (a). Il ne fait que constater ces changements dont on voudrait avoir l'explication.

Au chapitre II, nous voyons la gutturale s'affaiblir en y. Des exemples sont apportés des langues germaniques, qui font y du g initial, médial, ou final; les exemples du q initial sont inutiles parce que le passage de c à y en roman n'est que la suite de son affaiblissement en g. Quant aux exemples romans, ils sont fournis par le ladin, les dialectes du nord de l'Italie, le portugais et le français. Ici la question devient complexe, et d'une analyse délicate, et M. Joret a eu le tort de séparer, pour en faire un chapitre à part, les exemples où la gutturale disparaît. Les deux choses sont connexes, et, ce qui augmente la complication, c'est l'apparition d'un i parasite développé dans certains mots sous l'influence de la gutturale (par exemple: aigre = acrem). Ici se montre bien le défaut des divisions de M. Joret, puisqu'elles le forcent à séparer des faits qui ne sont pas séparables. Foyer, noyer, payer, pleier (dans Eulalie), preier (id.), appartiennent à la série c = y; verrue, charrue, Saône, Yonne, à la série suivante, où c disparaît; aigre maigre à une troisième série c = ic. Mais qui nous dit que foyer, noyer, etc., n'ont pas d'i parasite, et pourquoi dans verrue, charrue, etc., n'en voit-on pas paraître? Pourquoi un yod dans pacare, payer et non pas dans \*raucare, enrouer? dans locarium, loyer et non dans locare, louer? Ces questions devaient être nettement posées, et l'on pouvait au moins rassembler les éléments d'une solution. Il faut tenir compte évidemment des voyelles qui précèdent et suivent la gutturale, comme d'ailleurs l'a vu M. Joret, quand dans son errata il dit que le c tombe en français presque uniquement devant o et u. La règle est la suivante : Des deux voyelles qui entourent la gutturale, si la seconde est vélaire (o, u), la gutturale tombe, quelle que soit la première (Saône, sûr, etc.); si c'est un a, comme cette voyelle est semi-vélaire, semi-palatale, il faut, pour que la gutturale tombe sans laisser de traces, que la voyelle précédente soit une vélaire pure (o, u; jouer, charrue, etc.); mais si c'est a ou à plus forte raison e, i, on a le yod (payer, doyen, ployer, etc.). Les seules

¹ Daus amie, vessie, (que je) die, etc., rien n'empêche d'admettre un i palatal dégagé de la gutturale et fondu avec l'i étymologique. Le ladin amic', amig', amih rapproché de laic lac), vient à l'appui de ce que nous disons. Cf. la page suiv., note 2.

exceptions que je connaisse à ces règles sont essuyer, noyau, voyelle. foyer, loyer, noyer (nucarius). Mais essuyer en vieux français, dans sa forme la plus ancienne, est essuer: essuyer est refait sur  $sui = s\bar{u}cus$ ; noyau est une forme rajeunie du primitif nual (Livre des Rois); voyelle est un mot savant qui date du xve siècle 1; quant à foyer, loyer, noyer, c'est l'i de arius qui, se combinant avec l'a, place la gutturale devant une palatale; et ces formes sont intéressantes en ce qu'elles montrent que le changement de arius en ier est postérieur au changement de c en q (sans quoi le c se serait assibilé; le q palatal ne s'assibile pas) et antérieur au changement de g (issu de c) en y. Maintenant, comment a lieu le changement? Le g s'est-il affaibli simplement en y: pacare, pagar, payar, payer? Ou n'y a-t-il pas développement d'un i parasite comme dans aigre, etc., puis chute de la muette médiale paygar, pagar, pagar, payer? Le miia de Boèce ne prouve rien, car il peut venir aussi bien de mica, miga, miiga, miia que de mica, miga, miga. Bien plus, la présence de l'i parasite dans aigre, maigre, etc., semble prouver qu'il y a eu chute pure et simple de la médiale g après dégagement de l'i dans preier. pleier, payer et les formes analogues. En effet comparons lairme à aigre : l'analogie force de conclure à une série lagr'me, laigr'me, lairme. Le Bestaire de Gervaise donne la forme aille = aquila (Romania, I. p. 437). Si l'on n'avait pas aigle, on admettrait la série ag'la, agla. ayle, al'e (l' = l mouillée), sans songer à l'i parasite; cet i qui s'est développé dans aigre, aigle, et suivant toute vraisemblance dans lairme, etc., a dû naître aussi dans payer, etc., la muette médiale disparaissant comme toutes les autres muettes et ne se transformant pas en y. Cependant ce n'est qu'une hypothèse que je donne là, hypothèse que j'aurais voulu voir en tout eas discutée par M. Joret, ainsi que cette autre question de la naissance de l'i parasite. Comment sort-il de la gutturale 2 ? et est-ce de la sourde ou de la sonore qu'il se dégage? Ces questions encore auraient pu être, sinon résolues, du moins. posées 3.

<sup>3</sup> M. Joret constate l'i parasite en provençal, en français, en espagnol, en portugais et mêma en italien. Pour l'espagnol, il montre bien comment e de leche, de hecho, etc., vient de a + i; comment explique-t-il le ei du portugais leixar (laxare), seixo (saxum), etc.?

¹ Le type latin vocella, d'où on pourrait vouloir tirer voyelle, aurait donné voiselle.
² A la page 188, M. Joret signale des formes ladines: amic', amig' et amih; dic', dig' (dico); lac, laic'. Cette dernière lorme est curieuse, et l'on y prend sur le fait la formation de l'i parasite. Il est évident que le c vélaire s'est palatisé et est devenu kj (lakj) et que ce son mouillé qui suit la gutturale, l'infectaut au commencement même de l'émission du son, donne lajkj (laic'). M. Joret dit que les autres idiomes romans n'offrent rien de comparable; de fait, il a raison; mais au fond le français fai (fac), par exemple, a dû passer par cetta première étape que nous conserve le ladin, et peut-être doit-ou conclure du ladin pour les formes comma pacare, payer où, dès lors, il y aurait chute pure et simple de la gutturale après le dégagement de l'i parasite.

Poursuivons l'analyse. M. Joret étudie la terminaison acum, iacum; il ne fait guère là que reproduire la théorie de M. J. Quicherat (Noms propres de lieux, p. 24 et 59), et il admet avec lui que les formes en y viennent par déplacement d'accent et par chute de la syllabe ac de i(uc)um; cette théorie est inadmissible pour diverses raisons; le changement de iacum en y est analogue à celui qui dans certains dialectes transforme le participe ié et l'infinitifier en i, ir.

Le livre I'r se termine par un chapitre consacré à la substitution du t et de l's au c vélaire. Déjà le latin populaire disait veclus, sicla, capiclum, staclaris, sclopus, etc., pour sitla (situla), etc. Le changement inverse est normal dans le Tyrol, comme le prouvent les curieux exemples donnés par M. Joret: tlame (clamare), tlines (crines), etc. Puisque l'auteur cite ici des exemples de la confusion de cl et cr avec tl et r, il aurait pu rappeler les formes catalanes et provençales payre, mayre (\* pacrem, \* macrem = patrem, matrem), et la forme curieuse grayea, dragée (portugais et espagnol) qui confirme, en même temps qu'elle en est confirmée, le français craindre = traindre, tremere.

Ces changements de c en t trouvent place au commencement et à la fin des mots. A la fin des mots, M. Joret signale la substitution de t à c final dans quelques noms provençaux et français et la substitution inverse du c au t final dans la conjugaison provençale. Les derniers exemples ne sont pas concluants: Cazec, correc, moc, parlec, etc., vienuent assurément de \* cadivit, \* currivit, movit, parabolavit, etc.; mais le c y représente le v ou l'u, comme le prouvent les formes aic (habui), line (tenui), tengues (tenuissem), etc.

Pour résumer le premier livre, on y trouve peu de recherches originales: l'on y remarque des exemples nouveaux, des faits peu connus empruntés aux patois; mais la théorie du c vélaire n'a pas reçu toute l'étude approfondie qu'elle méritait et c'est plutôt un exposé quelque peu artificiel des faits qu'une théorie que nous donne l'auteur.

Le livre II est supérieur au premier, et si la critique a encore ses réserves à faire sur divers points et des lacunes à signaler, elle doit reconnaître les faits nouveaux dont M. Joret a enrichi la philologie romane. Il démontre d'une manière explicite que vers la fin du v11° siècle ci et li suivis d'une voyelle sont devenus soit ls soit lsi, et de même ce, ci. Comment avaient eu lieu ces changements. Ti + voyelle et ci + voyelle tendaient déjà à se confondre à l'époque classique, par suite de la similitude de prononciation qui existe entre ces deux groupes et par une confusion analogue à celle que présentent amiquié amilié, quien lien, cintième cinquième: de là le son ty qui aboutit à tch. De même le c palatal pur et simple (c devant c et i) que je noterai avec l'auteur par c1, devient ky par suite d'une modification légère apportée dans la prononciation, la langue s'appuyant un peu plus en

avant vers la bouche; en avançant encore l'obstacle formé par la langue, on franchit le domaine du k pour entrer en celui du t et kj, passant par ty, aboutit à tch ( $\check{c}$ ), c'est-à-dire à  $t\check{s}$  ( $\check{s}=ch$ ). Toute cette discussion, appuyée d'un côté sur les exemples tirés des monuments du bas latin, et sur des transformations analogues dans les langues germaniques, de l'autre sur des conditions physiologiques, me paraît juste. La réfutation de la théorie de Schuchardt (Vokal, I, I) 150 ss.) est convaincante. M. Joret a raison en outre de faire de ts un succédané de tch et non de celui-ci un épaississement de ts, de sorte que la série régulière des transformations de c est  $\check{c}$  (tch),  $\check{s}$  (ch) ou  $\check{c}$ , ts, s.

Après avoir établi les conditions générales des transformations du r palatal l'auteur arrive aux exemples. Les premiers qu'il cite sont ceux qui montrent la persistance de la palatale.

La palatale latine, dit l'auteur, n'a persisté qu'assez rarement dans les langues romanes; généralement à la place de qu: querela quarere, qui, quem, quod, quietem, etc., tous mots écrits en roman avec qu, ch (ital.), k. Cette remarque est étrange; car dans tous ces mots, la gutturale est vélaire : qu. L'auteur entend-il par palatale, la palatale romane? Pourquoi alors l'appelle t-il palatale latine et pourquoi, en note sur ce passage, dit-il que le qu de quol est vélaire en latin (à cause de l'o)? Il semble que pour M. Jeret, l'u de qu ne se prononcat pas et que qu fut une notation adéquate à k, et cette présomption, qui parait ressortir de son langage trop obscur, est confirmée par ce que nous avons signalé plus haut dans l'introduction du livre. Tout ee paragraphe est peu net. Les formes provenant de qu ne peuvent être alléguées comme exemples du maintien de la palatale. - D'autres exceptions plus réelles, qu'on rencontre surtout en roumain, sont expliquées avec soin ; enfin M. Joret arrive à la fameuse exception du sarde logoudorien qui conserve souvent la palatale eomme sourde ou comme sonore.

Ce trait du sarde logoudorien semble une des plus solides preuves de la prononciation forte de la palatale latine, prononciation établie du reste d'une manière incontestable par d'autres arguments très sûrs. Toutefois, à l'époque où M. Joret imprimait cette page sur le sarde logoudorien, M. Ascoli émettait quelques doutes sur le caractère archaïque de cette prononciation. Dans son Archivio (II, 143, note sur ce, ge), après avoir rappelé qu'en sarde logoudorien le g initial se change en g et le g médial disparait, phénomène, dit-il, qui à lui seul

¹ Je précise ici un peu plus que ne le fait l'auteur le changement de k eu tch. M. Joret admet immédiatement après la forme k la forme c (= tch); le passage de l'une à l'autre n'a pas été aussi brusque et entre elles deux doit se placer la forme ty. Dans les faubeurgs de Mons *chien* se dit suivant les villages hi, tyi, tchi. La forme tyi est très caractérisée et a une existence bien marquée. Cet exemple, quoique portant sur le groupe ca, est valable ici, parce que le c y est considéré comme palatal.

suffirait à rendre bien douteuse l'antiquité de la prononciation logoudorienne che, ghe, il ajoute: « E altri argomenti, non meno poderosi, concorrono a togliere ogni prestigio di anzianità a codeste pronuncie, e a provare che d'altro non si tratti se non di una alterazione, relativamente moderna, di  $\check{c}$  e  $\acute{q}$  di fase anteriore, alterazione specifica del logudorese, che rifugge constantemente dalle esplosive palatine, come dalle fricative palato-linguali. Mi limiterò a qui aggiungere due soli di questi argomenti. Dato un \( \text{\gamma} \) antico (sardo o italiano) da \( \text{\gamma} \) latino. questo  $\dot{q}$ , che non a dunque alcun fondamento etimologico di suono gutturale, passa ugualmente in gutturale e quindi in labiale logudorese. come se si trattasse di g latino; p. e.: bemnarzu (merid. ģennarģu) jenuario-, jænuarius; bettare e-jectare (cf. merid. ghettar) gettare. E dato aucora uno sc = STS, ricadiamo a sk logudorese : posca \* poscia (postea), così come fasca fascia... Lo zz = CI anche può, come ogni altro zz di fase anteriore, degenerare in tt: atta = merid. azza acies (filo, taglio); erittu ericius; lazzu (tattu nel distr. di marghine) laccio. Ma pur qui l'estesissimo facca (l'ant. logud., dallo schietto facie-, e perciò non sentendo lo ci, ha faghe; ef calche calcio) ». Si de ces exemples le premier (j=b) n'est pas convaincant, des formes comme posca = postea pourraient peut-être inspirer le soupçon sur l'antiquité de la palatale logoudorienne, et les exemples tels que atta semblent montrer que la gutturale peut s'assibiler. On pourrait vouloir tirer un argument du patois poitevin, qui présente des formes telles que quiellé ceux-là, quielte celle, quielqui ceux-ci, quieu quio ce, ceci, cela, cet (Fabre gloss. du Poitou, p. Iviij; Lalanne, Gloss. du pat. poitev., p. xxviij-xxx, donne des formes un peu différentes, mais de même caractère, entre autres pour ce, cet: tchiou tiou quiou; pour celle: tchielle tielle quielle quale; pour celui-ci: quouquiqui quieuquiqui, etc.). M. Joret voit avec raison dans quelques-unes de ces formes (Errata, p. 339) des exemples de la substitution du t au k palatal: nous avons bien ici une palatale non assibilée. Mais cette palatale n'est pas primitive : elle dérive d'une vélaire latine ; car ces formes remontent à un type eccum ille etc., et non ecce ille 1. Il n'y a donc pas de comparaison à faire entre le poitevin et le sarde. Quant à la question si intéressante des gutturales dans le sarde logoudorien, elle est trop difficile et trop complexe pour être abordée en détail ici, et nous poursuivons l'examen du livre.

La gutturale palatale  $\check{c}$  (kj) passe à  $\check{c}$  (tch) en italien, dans le roumain du Nord, dans le roumanche (qui au milieu des mots réduit souvent  $\check{c}$  à  $\check{s}$ ), et quelquefois dans l'espagnol et le portugais (spéciale-

<sup>1</sup> Page 177, M. Joret rapporte à tort au latin ecce, illa, etc., les formes poitevines quielle, quiou, dont il fait dériver d'autres formes du même dialecte : tchelle, tchou. Ces dernières vienuent de ccce illa, ecce hoc, et nou de eccum illa, etc. Il y a une confusion dans ce passage.

ment suffixes en ceus). Quand la gutturale change de nature avec la voyelle de flexion dans la déclinaison et la eonjugaison, elle subit en roumain et en italien des traitements divers (soit k, soit  $\tilde{c}$ ), que l'auteur analyse avec soin. Dans quelques dialectes italiens, elle devient parfois q; la plupart des exemples cités (7 sur 12) ont le q médial, ce qui dès lors nous explique un peu ce changement. Dans le roumanche de l'Inn et la Suisse romande, elle devient š, et de même en roumain dans les suffixes aceus, iceus, uceus. On ne trouve pas de trace réelle du changement du e palatal en s dans le français; les exemples tels que chercher, chevêche, chicorée sont des exceptions récentes; pouliche, ranche, sont normands ou pieards; bretèche, gallesche, rerêche, etc., ont en réalité une vélaire, ca; bamboche, bravache, etc., sont italiens; chiche seul présente une difficulté réelle. Toute eette discussion est très bonne. Enfin c médial devient  $\check{z}$  (j français) dans le ladin de l'Engadine et du Tyrol, dans quelques dialectes du nord de l'Italie; soit, dit l'auteur, que c devienne g, puis  $\check{z}$ , soit qu'il devienne  $\check{c}$ ,  $\check{s}$ ,  $\check{z}$ ; soit, ajouterons-nous, qu'il donne js (comme dans ptaisir) puis js (plaisjir), et finalement plejir (pleji aux environs de Metz: ef. majon = maison, qui prouve que le développement du j dans pleji est postérieur).

Après les changements de c en c,  $\check{s}$ ,  $\check{g}$ ,  $\check{z}$ , viennent ceux en ts, dz. On les retrouve dans le roumain du sud, quelquefois dans celui du nord, et aussi dans le ladin du Tyrol et du Frioul, dans le sarde logoudorien (à côté des exemples de la conservation apparente de la gutturale latine), et çà et là dans quelques dialectes italiens. Le suffixe cius a été décidément traité par l'italien comme tius; il est devenu zzo. En effet, l'italien change régulièrement ti+voyelle en zz ou  $zzi^{-1}$  (M. Joret n'examine pas la question de la présence ou de l'absence de l'i)  $^2$ . L'assibilation de la gutturale est générale dans les idiomes de l'ouest. Dès le  $x^o$  siècle, le français a changé c en ts ou ts. Initial, il devient ts dans quelques rares exemples du xiiits, généralement au xvits, queique l'orthographe garde la lettre ts. Médial, il devient

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ti devient aussi gi dans f alagio, ragions, etc. Voir p 95, 95. Ces formes sontelles des affaiblissements de c, de telle sorte que ti en italien serait devenn zz(i) on c? Les mots magione, cagione semblent prouver le contraire; on a dans palagio un affaiblissement normal de ti médial en zi, puis le i se palatalise, zj d'on gi; de même dans masionem, occasionem, si=sj=j qui devient g comme dans jacere = giacere. En tout cas, quelque explication que l'on donne de l'origine de cg=ti, on est forcé d'admettre que le développement de ti a dû être ici different de celui de ci; c'est bien aussi l'avis de M. Joret; mais on serait currieux de savoir en quoi consistaient ces différences et quelles en étaient les causes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si l'on considère des formes telles que giustizia et giustezza, vizio et vezzo, on se persuadera que les mots qui ont i sont d'origine savante. Le caractère de formation savante est visible dans astuzia, pozione, dazione, dominazione, escalazione, abitazione, nazione, riformazione, pigrizia. Les mots en z ou zz sans i ont dans leur physionomie quelque chose de plus populaire: alzare, debolezza, marzo, piazza, etc. C'est du reste l'opinion de Diez, 11, 364.

s sourde (représentée par c, par s, ou par ss) dans un certain nombre de mots, tandis que dans d'autres il devient s sonore. Dans quels cas a-t-on la sourde ? dans quels cas la sonore ? et pourquoi l'une plutôt que l'autre? M. Joret ne pose pas la question, se contentant de donner des exemples des deux sortes de changements. Cette question cependant vaut la peine d'être examinée, car elle pénètre au cœur même de la théorie de la gutturale. Et d'abord comment naissent les formes comme plaisir, etc.? Faut-il admettre la série plagere, plagiere, plajajere, plajdjere, plajzir, plaisir, de sorte que la sifflante, dès l'origine, serait sonore? Alors il en serait de même de pacem = pais. Contre cette hypothèse on peut objecter que l's de pacem, vocem, a dû être au xIº siècle une sourde, témoin l'anglais pitch, partrich (arch.), peace, voice et les rares notations de l'ancien français par c 1; d'un autre côté, plagere aurait donné plair, tout comme regina a donné reine, magistrum, maistre. Faut-il admettre la série placere, placjere, plajcjere, plajcere, plaitzir, plaizir? pourquoi alors la sourde ne se serait-elle pas maintenue, comme elle se maintient dans ericionem herisson, aciarium acier? Voilà une première question à étudier. En second lieu, pourquoi rationem et les analogues sont-ils traités comme placere, tandis que platea, spatium, donnent place, espace, avec la sourde ç? Y a-t-il là une action de l'accent tonique? D'un autre côté, rationem, pour devenir raison, passe-t-il par des séries de même nature que placere (ratjone, rajtjon, rajtzon, raicon, raison, ou rationem, radionem, radjon, rajdjon, rajdzon, raizon, ce qui est bien plus invraisemblable, di devenant régulièrement j)? Une troisième question se pose encore: pourquoi la consonne médiale donnet-elle dans les noms la siffante sourde (hérisson, hamèçon, acier, souspeçon, etc.), tandis que dans la conjugaison nous avons la sourde et la sonore, que je fasse, que nous fassions, que je place (placeam), que nous plaisions, que je taise ou que je tace, que nous taisions? quelle est dans cette conjugaison la forme primitive, et jusqu'à quel point celle-ci a-t-elle été altérée par l'analogie ? Voilà autant de questions qu'il fallait élucider, et qui, traitées avec précision et méthode, auraient peutêtre amené à la découverte d'une chronologie relative dans les traitements divers de la gutturale. M. Joret les a négligées, se contentant d'établir cette diversité de traitement : c'est là une regrettable lacune dont les conséquences naturelles se font sentir dans tout ce chapitre.

¹ Voir les exemples dans l'ouvrage de M. Joret qui a pris soin de les réunir, sans chercher à en examiner la valeur exacte (p. 124). — Dans onze, douze, etc., la sonore est peut-être due à l'action assimilatrice du d (undéci; und'ci, ond'ze) qui devait plutôt attirer à lui le c que de se laisser changer en t à son contact, parce que la pensée populaire reconnaissait toujours, sous ses altérations successives, dans deci le simple decem.

puisque la théorie de la palatale médiale et finale, à part la présence de l'i parasite propre au français, est, à peu de chose près, la même dans les divers idiomes romans. — Pour le provençal, le changement de la palatale initiale en s sourde est régulier; et à l'encontre du français qui n'a remplacé le c par s que dans quelques rares exemples, il emploie indifféremment les deux lettres au commencement des mots. Le c mèdial devient s sourde ou sonore. M. Joret, après un examen attentif des textes et aide par la comparaison du français, dresse la liste des mots où le provençal maintient la sourde (notée souvent après une consonne par ss: balanssa, l's simple risquant d'être prise pour une sonore), de ceux où il maintient la sonore, de ceux enfin où la sonore et la sourde paraissent employées indifféremment. Même travail pour la médiale des dialectes italiens et ladins. Ce ne sont que des matériaux, recueillis du reste avec soin et patience, pour une théorie générale de la palatale médiale. Son double changement en sourde et en sonore dans les diverses langues romanes est désormais hors de doute. Mais quelle est la cause qui détermine, ici la présence de la sourde, là celle de la sonore? - Les chapitres suivants, consacrés au changement du c palatal en  $\mathcal{G}$   $\partial$ , sont les plus intéressants du livre; ils apportent à la philologie romane des faits nouveaux. L'espagnol ne connaît pas, en général, de sifflante sonore. Etait-il à ce point de vue un héritier direct du latin qui passe ponr avoir prononce l's toujours sourde? Un examen minutieux des anciens documents de la littérature espagnole a permis à M. Joret d'établir d'une manière indubitable que la langue distinguait autrefois les sourdes des sonores. Un examen semblable fait avec le même soin sur les textes portugais conduit à des résultats analogues. Mais tandis que le portugais jusqu'à ce jour est resté fidèle à cette division de la palatale assibilée en sourde et en sonore, l'espagnol moderne, comme M. Joret le prouve par le témoignage des grammairiens, après avoir changé vers le xvie siècle ç et z en  $\mathcal{G}$  (th anglais sourd) et en  $\mathcal{O}$  (th anglais sonore), réduisit bientôt le son d au son d, de telle sorte qu'en plein xvie siècle déjà les deux palatales assibilées ç et z se confondirent dans un son unique th. Les résultats auxquels est amene M. Joret ne sont pas infirmés par un texte espagnol que j'ai entre les mains et qui montre clairement que le

¹ Comment a eu lieu le passage de ç à  $\theta$ , et de z à  $\delta$ ? M. Joret ne dit pas clairement si ç sonnait comme s forte et si z sonnait comme s douce avant de devenir l'un  $\theta$ , l'antre  $\delta$ ; de telle sorte que la série des changements aurait été ts, s (forte),  $\theta$ ; ds, s (douce),  $\delta$ . A priori, une parcille série est inadmissible, car il n'y a pas de raison pour que l's étymologique ne fût pas devenue  $\theta$ , et que rosa n'eût pas donné roça. Le ts et le dz se sont donc maintenus intacts — contrairement à ce qui s'est passé dans l es autres langues romanes — jusqu'au xvi² siècle, épeque où ils sont devenus  $\theta$  et  $\delta$  et finalement  $\theta$ . Le témoignage des grammairiens espagnols cenfirme cette manière de voir.

c est encore différent du z et que le premier n'a ni le son ts ni le son s. C'est l'ouvrage de Mose Almosnino : Regimiento de la Vida, imprimé à Salonique en 1564 en caractères hébreux. Les différents signes employés pour représenter les sifflantes sont les suivants : le sin (s sourde) remplace toujours l's espagnole; le samech (autre sorte d's sourde, légèrement aspirée) désigne toujours le c; le zaïn enfin (sonore = dz ou z) est toujours pour z. On n'y voit nulle part le cadi (ts). Donc, pour l'auteur de cet ouvrage, ou pour celui qui l'a transcrit (car j'ignore si le livre a été écrit par l'auteur en caractères hébreux), le ç sonnait autrement que le z, que l's, et n'avait pas le son ts. M. Joret termine le chapitre en nous montrant une assibilation analogue à celle de l'espagnol dans les dialectes de la Suisse romande, du Tyrol, de la Vénétie et de l'Italie. On se demande si, poussant à l'extrême ces transformations, quelques-uns de ces dialectes n'aboutissent pas régulièrement à f ou à v? Plus loin M. Joret nous donne quelques exemples de ce changement pour le c vélaire (voir 212), et un ou deux pour le c palatal. Rien que de naturel dans cette dernière transformation de la gutturale. - Dans le chapitre VIII, l'auteur donne des exemples d'assibilation du c devant une atone e, i, qui tombe ensuite. Dans ce cas, chose curieuse et inexpliquée, la palatale devient partout, même en italien, s. L'on a de nombreux exemples de ce changement, qui prouve que la voyelle atone s'est maintenue - même en provencal et en français - après l'époque on la gutturale s'est transformée, ce qu'établissaient d'ailleurs les formes telles que pais, croix = pacem, crucem, etc. Après quelques exemples douteux de la chute du c palatal, l'auteur dit un mot du développement d'un i parasite dans le voisinage de la palatale. Quelques exemples, ce n'est vraiment pas assez sur une question aussi obscure et de telle importance. — Le dernier chapitre du livre II est consacré au changement de la palatale en labi de. Tantôt l'on voit un v qui suit la gutturale se transformer en consonne aux dépens de celle-ci et la supplanter; aqua devient en val. cape; antiquus, antif en fr., etc.; cela n'offre rien d'étrange. Tantôt on voit la gutturale simple se changer en labiale comme dans le sarde logoudorien: cattum = battu; colligere = boddire; cultetlum = bulteddu; cela est plus bizarre. Pour expliquer ce changement, M. Joret adopte la théorie de M. Ascoli, d'après laquelle la gutturale a le pouvoir de dégager un i ou un u parasite De la sorte cattum deviendrait kuattum, kvattu, gbattu, battu. Cette théorie nous paraît loin d'être démontrée, et vraie en ce qui concerne l'i palatal, elle est fausse pour l'u. Je ne veux ni ne

¹ J'ajouterai à la liste de M. Joret rezar (espagnol = recitare), cidre (sisdre = sicera), rance, coussin (culcitinus, \* culstin, \* cultsin), chevalst (subjonctif de chevalchier), commenst (subjonctif de commencier), beneistre (benedicere), flasque (flaccidus?), mote (mucidus?), onze, douze, etc.

pourrais discuter la théorie de M. Ascoli dans son ensemble, je ferai remarquer seulement que la preuve qu'il doit considérer comme la plus solide, celle qu'il tire du sarde logoudorien, lui échappe et se retourne contre son système. L'examen attentif des formes sardes le force à admettre (Leçons de Phonol., § 27), non la série g, gv, gb, b, mais la série q, qv, v, b, ear des formes comme urteddu et ula, doublets de burteddu, bula, ne pourraient, dans le système de l'illustre professeur de Milan, s'expliquer que par vurteddu, vula. Or il est clair que dans urteddu et ula il y a purement et simplement chute de la vélaire. Si l'on rapproche d'un côté les exemples analogues umpare = cumpare, umflare = cumflare, de l'autre les formes telles que bandu = ando, bessire = essire, etc., on se convaincra qu'on se trouve ici en présence de deux phénomènes distincts, et que le sarde, pas plus que les autres langues latines, n'échappe à cette loi de la phonétique romane, que la gutturale latine ne dégage jamais ancun u parasite, et qu'au contraire elle tend à supprimer les u étymologiques qui suivent le q latin ou le q d'origine germanique. Nons eroyons donc que M. Joret doit effacer tout ce qu'il a écrit touchant le changement de c ou y en b dans le sarde logoudorien 1.

M. Joret cite encore des formes wallonnes comme exemples du changement de la gutturale en labiale, aweie de acucula (acucla acuille acuei a(c)veie, aweie), awe de avica (avea, acva, ave, awe). Les transformations ainsi données sont purement hypothétiques. Pour auca en particulier, comment peut-on admettre qu'il soit devenu acra? Les mots comme aswagi = v. fr. asoager, bawi = bayer, bróweler = ébrouer, et même awous à côté de aous = \* aguslum (août), aweure = heur (\* agurium), où l'u latin s'est maintenu dans ou et eu, montrent que le w ne s'est pas dégagé au détriment de la gutturale : awe est au-c-a au-g-e au-e awe. Quant à aweie, le w peut bien représenter l'u de acuclam (et de même dans avion, aculeonem), mais le c est tombé régulièrement comme toute muette médiale, et ce n'est qu'après sa clute que l'u est devenu w.

Quant à la substitution de l'u au c vélaire et palatal, M. Joret aux exemples catalans déjà réunis par Diez ajoute un certain nombre d'autres exemples empruntés au portugais, à l'espagnol, au provençal, au français, et même aux langues germaniques. A ce sujet, M. Joret expose diverses hypothèses, dont aucune n'entraîne la conviction. L'auteur termine enfin son second livre par deux pages consacrées à la

¹ M. Joret ne donne qu'un exemple des formes intermédiaires par lesquelles averait passé la gutturale: c'est le mot gettare dont le sarde présenterait les formes ghettare, guettare, gvettare et bettare. Cet exemple est-il bien sûr? d'où est-il tiré? M. Joret ne donne aucune indication. Il serait cependant intéressant d'établir sans conteste l'existence d'une forme telle que gvettare.

substitution de h à la gutturale en catalan et en wallon (il établit avec raison que c'est de la gutturale assibilée qu'est sortie l'aspirée '); et de n à c dans quelques exemples espagnols, portugais, provençaux, français. Ce sont là des faits obscurs et saus doute complexes, où la nasale a pu se dégager de la gutturale, mais aussi, cemme le suppese d'ailleurs l'auteur, être une simple nasalisation de la veyelle i accentuée, ou peut-être encore être due à l'influence d'une nasale antérieure.

En résumé, le second livre centient une analyse approfondie du passage de la palatale latine au roman; un tableau minutieux des nombreuses modifications qu'elle a subies; l'histoire — entièrement nouvelle — de la palatale espagnole; des listes dressées avec soin des médiales sourdes et sonores; mais les rapports de ti à ci pourraient être étudiés plus à fond, et surtout la théorie de la palatale médiale et finale, si obscure et si importante, et la théorie capitale de l'i parasite n'ont pas été abordées.

Le livre troisième est consacré à la transformation de la vélaire en č. c.-à.-d. à son traitement comme palatale en français, en provençal et en ladin. En ladin le ca persiste ou devient ča suivant les dialectes; dans quelques mots la gutturale semble se palataliser devant o et u, mais ces voyelles étaient déjà devenues  $\ddot{o}$ , ie ou  $\ddot{u}$ , i, et c'est devant ces voyelles palatales que c est devenu c ou č. Mêmes phénomènes se produisent dans quelques dialectes français. Pour le provencal, M. Joret prétend que le limousin change le plus ordinairement ca en cha, qu'au XIIº siècle, dans les monuments littéraires - peut-être sous l'influence des troubadours limousins - cha se substitue généralement à ca, ct qu'à partir du XIIIº siècle, ca disparait. Pour établir ces assertions, M. Joret se fonde surtout sur l'étude de textes publiés par Bartsch dans sa chrestemathic provencale; mais une question se posait d'abord: l'orthographe donnée par Bartsch représente-t-elle l'orthographe des auteurs ou celle des copistes? Il est fâcheux que cette question capitale pour l'objet de la discussion n'ait pas été abordée 2. Pour le fran-

¹ Pourquoi dit-il en note que l'h se substitue aussi aux dentales dans le catalan pehar petiare, raho rationem? Il se substitue toujours à la palatale assibilée, qu'elle soit sortie du c palatal ou de ti. Quant au portugais cahir, l'h n'y a pas plus de valeur que dans le français envahir.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [Une telle question ne devait point être abordée parce qu'elle est d'avance résolue pour toute personne au courant des études provençales. Il est évident que M. Bartsch ne pouvoit chercher à restituer « l'orthographe des auteurs », cette orthographe nous étant dans la plupart des cas à peu près inconnue. Ensuite, à supposer que, le progrès des études aidant, il devienne possible de reconstituer avec quelque certitude la langue d'un troubadour, il y aurait une évidente pétition de principe à puiser des caractères de dialectes dans un texte constitué par la critique. C'est uniquement aux chartes, aux coutumes, aux registres cadastraux, enfin aux documents locaux, qu'il faut s'adresser quand on cherche des notions sur un dialecte. Ces documents sont extrêmement nombreux pour le midi de la France, et beaucoup ont été publiés; M. Joret, en les négligeant absolument, s'est condamué d'avance à

cais, l'auteur, partant du mot cose des Serments de Strasbourg, pense que le c au  $ix^{\circ}$  siècle pouvait avoir encore soit le son kj, soit peut-être même le son k, l'o provenant de l'au ayant pu conserver longtemps une valeur particulière, différente de l'o étymologique, de manière que le c ait pu se changer en č devant le premier, tandis qu'il a persisté dans le second. Cette argumentation ne nous convainc pas. Au, dès le VIIIe siècle, est déjà noté par o. Les glosses de Reichenau donnent sor, mot qui en provencal est saur. Si donc au s'est réduit à un son o. quelle qu'en soit la nature, qu'il soit l'équivalent de  $\bar{o}$ , de  $\check{o}$  ou de o en position, il est indubitable que dans son émission on ne faisait entendre aucun élément du son a et que par suite, ne contenant rien de palatal, il ne pouvait plus amener la gutturale à se transformer en č. Il faut donc admettre que non seulement au 1xº siècle, mais qu'au viiiº déjà, à l'époque des glosses de Cassel — si le son au s'est réduit à o à une même époque par tout le domaine de la langue d'oil — la gutturale a commencé à s'ébranler et est devenue tout au moins kj . Ce raisonnement, remarquons-le, est indépendant de la preuve qu'en peut tirer des Serments. La seule forme sor des glosses de Reichenau, rapprochée des mots tels que chose, choisir, Choisy, chose, etc., suffit à établir d'une manière générale, et quels que soient les témoignages ultérieurs, que — si à la fin du viiie siècle au est devenu par toute la langue d'oïl o — ca à la même époque était déjà devenu kja. Un autre argument permet d'établir les mêmes conclusions générales pour le xe siècle. A cette époque en effet qu dans nombre de mots s'était réduit à k, témoin les notations cal pour qual dans Boèce, chi pour qui dans Eulalie, le fragment de Valenciennes, etc., alcans pour alquans dans la Passion (123,3). Or, si la gutturale de vélaire (qua, qui) est devenue palatale (ka, ki), et si elle n'est pas devenue chuintante comme ca ou ke l'est devenu par exemple dans chanter (cantare), chef (caput), il faut que le changement de k en kj soit antérieur à la chute de l'udans le groupe qu, c'est-à-dire antérieur au moins au xº siècle 2. M. Joret hésite entre diverses hypothèses sur l'état du groupe ca

n'obtenir, dans les parties de son travail qui touchent au provençal, aucun résultat solide. — Note de M. Paul Meyer, directeur de la Romania.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les formes avec ca des glosses de Reichenau et de Cassel, entre autres la forme keminada, ne prouvent rien contre la non palatalisation du c, puisque le cose des Serments et d'Eulalie prouve que le kj pouvait être noté par c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vraisemblablement l'u n'est pas tombé à une même époque dans tous les mots présentant le groupe qu. Dans quinque il est tombé avant le vi° siècle, époque où le c palatal a commencé à s'assibiler. Dans quisquunus, querimus, il est tombé après le vii° siècle, époque où l'assibilation du c palatal était faite, et avant l'époque où le français palatalisait ca ou ke, kie et ce qu'il pouvait avoir de ki (seconde partie du viii° siècle?): de là chescun, chascun, chesne. Enfin dans qual, l'u tombe après que la gutturale a achevé ses transformations; voilà pourquoi elle reste sans changement : quel !== kel.

dans Eulalie, le Fragment de Valenciennes, la Passion et le S. Lèger. L'étude pure et simple des notations orthographiques de la gutturale dans ces textes ne permet pas en effet d'arriver à des conclusions précises. A l'aide de ces considérations générales, on peut, croyons-nous, aller plus loin, et l'orthographe cose d'Eulalie permet d'affirmer que causa était déjà devenu kjose, sinon encore tehose (car la gutturale ne devait pas être transformée en tch, pour être représentée encore par la consonne latine pure et simple c). D'où il suit que dans chielt, chief la gutturale était déjà palatalisée. Le jholt du fragment de Valenciennes, notation ingénieuse et très claire du son tchott, prouve que dans cheve, seche, cherté, acheter on a tont au moins un k'. Le causa du S. Lèger (35,4) montre que dans ce texte habillé à la provençale, il no faut pas tenir compte de la notation ca, et que certainement le c était palatal. M. G. Paris, frappé de l'orthographie evesquet, queu, admet que partout dans ce texte la gutturale est restée intacte, et change ainsi le mot pechietz de la strophe 38 (v. 3) en pequietz. M. Joret, peu porté à admettre l'opinion de M. Paris, hésite tentefois et n'ose rien affirmer. Ces scrupules, d'après ce qu'on vient de voir, ne sont pas motivés. D'ailleurs la forme evesquet est exacte : c'est un dérivé de evesque, dérivé où la gutturale s'est changée postérieurement en ch par suite de l'analogie de franc franche, duc duché, etc. Une forme primitive creschiet evesché de episcopalus est contraire aux lois de la phonétique. Quant à queu, l'orthographe de ce mot ne représente pas assurément l'orthographe de l'auteur, qui connaissait la diphthongaison de l'a après la gutturale (témoin la forme pechictz et les assonances queu piez, 39,1; queu talier, 27,1) et qui prononcait tout au moins kieu. Le scribe a donc de parti pris altère la forme de ce mot ; puisqu'il faut admettre une altération, il ne coûte pas plus de la supposer complète et de lire chieu. Je crois donc qu'on peut admettre que dès le xº siècle. ca était devenu partont kja et peut-être même tya, tcha, sinon dans tous les mots, du moins dans quelques-uns. Cette affection de la gutturalo a embrassó tous les degrés de la langue offrant le groupe ca; parmi les exceptions que cite M. Joret, je ne vois que care qui semble avoir réellement échappé à cette transformation, et le verbe archaïque chaver chever (cavare) prouve que cave, malgré l'antiquité des exemples on on le voit paraître, est de formation savante. - Au chapitre 11, l'auteur examine les autres traitements de la gutturale (q, ž; ls dz;  $s, z; g, g; \chi$ ). L'on a g, z dans quelques exemples ladins, trançais et provençaux; parmi ces exemples, on aurait pu retrancher ceux où le c n'est pas initial, ear la le traitement est accidentel et est une conséquence de l'affaiblissement antérieur de c en g (v. p. 40). Le changement en ts est plus général et caractérise certains dialectes provençaux; il a lieu dans tous les cas où le français a ch; dans quel-

ques mots la sourde le a fait place à la sonore dz, et quelques-uns de ces dialectes (Tarantaise, Suisse romande, etc.) ont réduit ts et dz à s et z. Lo savoyard, au lieu de ramener ls à s l'a changé en I, et dans les mots où paraît la sonore, en  $\vartheta$ ; et même ee son siftlant s'est réduit, chose curieuse, à f ou v dans le patois de la Maurienne. Entin dans les cas où le c et le g vélaires sont devenus  $\check{z}$  en portugais, ils ont pris en espagnol le son  $\chi$ , de même que le  $x (= \check{s})$ . Cette transformation correspond à celle du ts et du dz en  $\mathfrak{I}$ ; dans les deux eas, la senore s'est confondue avec la sourde. L'auteur établit, d'après les témoignages d'anciens grammairiens espagnols, que la jota ne date que de la fin du xviº siècle, et peut-être du milieu du xviiº. Comment ce son nouveau a-t-il pu se produire? On l'ignore. Evidemment j et q durent avoir le son  $\check{z}$  ou  $d\check{z}$  et x le son ch ou tch, puis, la sonore disparaissant au profit de la sourde, le son unique ch ou tch devint 7. Mais, chose curieuse, le é originaire de ct (noche et noctem, etc.) s'est maintenu intact, et eependant il devait être voisin de l'x, Dira-t-on que l'x sonnait ch et que le j et le g sonnaient  $\dot{z}$ ? Ce n'est pas vraisenblable; ces sons devaient être accompagnés d'une dentale. En effet dans l'ouvrage espagnol dont j'ai déjà parlé plus haut, le groupe ch est représenté par la même lettre que le g, le j et l'x. Partout dans le Regimiento la même lettre hébraïque, gh tildé (lettre à laquelle on donne, en la tildant, une valeur de convention), représente le j (par ex. dans jornada', le g (regimiento), l'x (bajo ou baxo) et le ch (mucho) 1. D'un autre côté, M. Joret eite le témoignage d'Engelmann rapportant que les sons arabes  $dsch^2$  (=dj) et sch étaient transcrits en 1517, par Pedro d'Alea'a, indifféremment par j et x.

Le ch. In est le plus nouveau et le plus intéressant de l'ouvrage; l'auteur y étudie les transformations du c vélaire et du c palatal en picard et en normand. Il commence d'abord par examiner les textes des poètes picards qui montrent tantôt ca et che chi, tantôt cha et ce ci, vraisemblablement suivant que les copistes avaient maintenu ou francisé l'orthographe picarde 3. Les chartes de S. Pierre d'Aire et de S. Silvain d'Auchy en Artois qu'examine ensuite M. Joret le con-

¹ Nulle part on na trouve le heth, qui a précisément la valeur de la jota actuelle, preuve que ce son n'existait pas encore. Les Juifs de la Turquie d'Europe, descendants des Juifs d'Espagne, parlent un patois qui représente dans sa plus grande parlie l'espagnol du xvi siècle : il ignore la jota.

<sup>2</sup> Grossière transcription usitée encore quelquefois chez les Allemands pour représenter le djim arabe ; c'est en français dj.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M. Joret cite ici un glossaire hébreu-français publié par M. Bochmer dans ses Romanische Studien. Il le croit d'origine anglo-normande (voir p. 291, 292 et n. 4), a tort : il est champenois ou hourguignon : la persistance de la vélaire ne prouve rien ; le tilde qui devait surmonter le koph a été oublié, chose qui n'est pas rare dans les textes de ce genre. [Voir sur ce glossaire, plus haut, vol. I, 159.]

duisent à des résultats analogues, mais plus précis. A peu près partout, à l'exception de trois mots qui présentent encore dans les patois actuels des anomalies (entre autres chevalier), la vélaire s'est maintenue et la palatale est devenue ch quand en français elle se change en  $\rho$ , mais elle s'est affaiblie en sonore dans les mêmes mots qu'en français : damoisielle, maisielle, etc.

Les caractères du picard étaient parfaitement déterminés avant le travail de M. Joret; il n'en est pas de même de ceux du normand. M. Paris dans sa restitution de l'Alexis avait admis que le traitement de la gutturale était celui du français. M. Ed. Mall, dans sa récente édition du Comput de Ph. de Thaon, déclarait que la phonétique de la gutturale normande n'offrait rien de particulier, et substituait au k des manuscrits le ch français. A M. Joret revient le mérite d'avoir le premier fixé le caractère de la gutturale normande et d'avoir montré que le traitement en est identique à celui de la gutturale picarde. Il poursuit sur les divers textes normands la minutieuse analyse commencée sur les textes picards et en tire des conclusions généralement justes, quoiqu'il lui arrive aussi de faire entrer en ligne de compte des textes normands transcrits par des scribes picards: ainsi le ms. fr. 375 de la Bibl. nat. contenant le Roman de Rou, qui sert spécialement à l'auteur pour établir sa théorie, et sur la nature duquel la seule notation de ei par oi — signalée par M. Joret lui-même (p. 243) — aurait pu suffire à l'édifier. Les mots anglais importés par la conquête normande - mots dont il faut distinguer les mots empruntés postérieurement au français - viennent également à l'appui de sa thèse; ils ont gardé la vélaire ca. Les noms propres des rôles de l'Echiquier de Normandie ont la vélaire, qu'ils ont gardée jusqu'à nos jours. Les Etudes sur la condition de la classe agricole en Normandie de M. L. Delisle et les Actes normands sous Philippe de Valois du même auteur permettent à M. Joret d'arriver à des conclusions analogues. Enfin nombre de noms de lieux encore existants et les noms communs présentent des caractères identiques à ceux du picard. M. Joret a mis hors de doute que la vélaire normande est traitée comme la vélaire picarde. — Quant à la palatale, les preuves de sa transformation en č sont moins nombreuses que pour la vélaire. Mais si les textes primitifs du normand, l'Alexis, le Roland, etc., notent la palatale forte par c et la sonore par s, z, il n'y a là rien de contraire à la théorie de l'auteur. L's et le z représentent la sonore, qui dans toute la langue d'oui a été traitée comme dans le dialecte français. Quant à c il peut avoir la valeur c, comme il l'a assurément dans les mots sacet (Alexis 50,2), reproce (Rol. 2263), etc.; car le e ici ne peut représenter qu'un pj, pch, ch. Ce n'est qu'à partir du x11° siècle que paraît, et d'une manière souvent peu régulière, la notation ch; mais ce n'est qu'une notalion nou-

velle. Toutefois les chartes, les actes publics présentent le ch avec d'autant plus de fréquence qu'ils sont plus populaires. M. Joret en donne de nombreux exemples pour le xvie et le xve siècles; au xviie, des auteurs de pièces normandes en patois emploient régulièrement le ch; enfin l'état actuel du normand montre que le traitement de la palatale est identique à celui de la palatale picarde. Les noms propres de lieux, quand ils désignaient des localités quelque peu considérables, ont été généralement francisés. Mais ceux de villages se sont généralement maintenus avec la palatale ch; de même pour les noms de personnes. Quant aux mots de la langue commune, les divers patois normands ne connaissent que le ch. Toute cette discussion est très bien conduite, et c'est assurément la partie la plus neuve du livre. M. Joret termine cet important chapitre par quelques remarques sur la palatale sonore en picard et en normand (voir plus haut, p. 139), sur la notation ce = kepour les mots où elle représente un ca étymologique (l'argument tiré du glossaire hébreu-français n'est pas sûr puisque l'origine normande de ce texte est contestée), enfin sur certaines rimes qu'on rencontre souvent dans des textes picards ou normands du XIIIe siècle où un c palatal rime avec un c vélaire (ex. force, roce; en picard et normand il faudrait forche, roke, en fr. force, roche): l'auteur ne songe pas à se demander s'il n'y aurait pas là un dialecte mixte, traitant la vélaire comme le français et la palatale comme le normand et le picard (forche, roche 1) ou ce qui est moins vraisemblable affaiblissant la vélaire tch en ts, s (force, roce). — Le livre se termine par des remarques générales sur le traitement de la gutturale en normand et en picard. D'où vient cette particularité du consonantisme normand et picard? Diez supposait une influence germanique dans le changement de ca en cha; M. Joret est porté avec plus de raison, ce semble, à admettre l'hypothèse inverse. En tout cas, quelle que soit la cause de la persistance de ea dans ces deux dialectes, il faut admettre qu'ils représentent une étape antérieure à celle du français : celui-ci change ca en cha et ce ci en se si; le picard et le normand, qui gardent ca, s'arrêtent à che chi dans la transformation de ce ci; de la sorte, le son ch se maintient dans les trois dialectes. — Enfin M. Joret, revenant sur l'histoire du normand, donne d'intéressants détails sur les vicissitudes qu'il a subies. L'avénement des Plantagenets au trône d'Angleterre en 1154 amena la prédominance du dialecte poitevin, dont le vocalisme est normand, mais dont le consonantisme est français. En 1203, la réunion de la Normandie à la France y introduisit le français. De la les efforts divers pour ramener la prononciation populaire à la prononciation officielle qu'on constate dans les textes normands, chartes aussi bien qu'écrits litté-

¹ Cf. les formes telles que chanchon (Roman de la Violette, 124), signalées par M. Joret.

raires. Un exemple entre autres: dans le compte 4 des Actes normands de I329 on lit: Nuef Castel et Arques; dans le compte 74 de l'an 1337: Noef Chastel et Arches. La tentative a réussi pour le premier nom devenu Neufchâtel, mais a échoué pour le second resté Arques. Quant au picard, son importance littéraire au xime siècle l'avait soustrait en grande partie durant le moyen âge à l'influence prépondérante du français.

Après l'intéressante étude qui fait l'objet du troisième livre, l'auteur arrive à l'examen des divers groupes latins ou romans. Il est nécessaire de s'arrêter sur te de atieus, dont le développement offre matière à discussion. Suivant M. Ascoli, le c d'aticus est tombé et c'est l'i qui s'est transformé en chuintante. A cette théorie M. Joret objecte que l'atone en français aurait du disparaitre; ce n'est pas absolument nécessaire : l'atone a pu vivre assez longtemps pour agir sur la consonne précédente, comme elle a agi dans \*amicitatem, pacem, etc. 1. La chute du c est-elle tout à fait exceptionnelle? non : elle est au contraire de règle devant o et u (voir plus haut, p. 124). Il ne tombe que final, et alors l'atone qui suit disparaît en même temps : ami, espi? mais l'atone a pu disparaitre dans ami, espi sans agir sur la voyelle précédente, tandis que dans la forme spéciale tico, digo, la présence d'un i palatal combiné avec une dentale a pu agir sur l'atone. D'ailleurs peut-on rapprocher un paroxyton tel que aticus d'un oxyton comme amicus? Enfin, dit M. Joret, la gutturale aurait dû se changer en yod? Non, puisque le yod n'apparait que devant des voyelles palatales. Aucune des objections présentées par M. Joret ne me paraît fondée, et la théorie de M. Ascoli me semble aussi solide et ingénieuse que nécessaire. En effet, M. Joret ne paraît pas avoir vu la difficulté que présente son explication de ago, aggio par le changement de atcus en adgo, aggio. Comment la vélaire est-elle devenue palatale? Les formes en ticare, dicare n'offrent pas de difficultés, puisque ca et ga deviennent régulièrement ché, gé en français, qu'ils peuvent devenir cha, ja en provençal et dans les autres langues restent ca, ga. L'it. giuggiare est emprunté au provençal. Escorchar (esp. et portug.) est aussi un emprunt fait au français. Quant à l'esp. meye et au pg. pejo de medicus et de \*pedicus (et non \*pedica, voir Diez, E. W. 5, II, b. s. v.), ils rentrent dans la série de uticus, ainsi que le fr. porche, prov. et lad. porge, de porticus, toutes formes inexplicables dans l'hypothèse du changement de e en g ou en ch. Or admettons que alicus soit devenu adigo adio, cet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'auteur pose le dilemme suivant: protouique, l'i atone doit tomber nécessairement; posttonique, il ne pouvait subsister qu'en venant diphthonguer la voyelle précédente comme dans testimonium, tesmoin. — Nous n'avons pas uu i protonique dans aticus; et cet i n'a pas besoin de diphthonguer la voyelle tonique: il peut devenir consuune comme dans carea, carja, caqe.

- adio devient aussi facilement dj, g que diurnus jour. On ne peut objecter que ti doit donner naissance à une siffante; car, comme d'ailleurs le remarque fort justement M. Joret, les transformations de tic dic étant plus récentes que celles du suffixe tius, tia, tium, ont pu donner un autre produit On a bien ragione de rationem, palagio de palatium. Toutes les formes s'expliquent des lors sans difficulté : aggio, age (fr., age (esp. de ajo, aje', agem, atge (prov., renforcement de adge; ef. jutge; medicus et \*pedicus deviennent de même miège, piège, et porticus donne portio portje, porche; quant à porge, c'est sans doute un affaiblissement dialectal et récent d'un primitif porche. Il n'est pas jusqu'aux formes savantes azgo, adego qui ne deviennent parfaitement lucides dans leur formation. Elles datent d'une époque où aticus était déjà devenu adjo, ajo, aje, mais où la langue était encore assez voisine du latin pour qu'en reprenant aticus, on lui donnât une forme adego plus rapprochée des formes populaires. C'est cet adego qui, conservé dans le portugais, subit en espagnol les transformations ultérieures de la phonétique de la langue et devient adyo, azyo. - Le groupe le est purement roman selon M. Joret: il se rencontre cependant dans le mot latin remulcum remorque et dans le nom propre Olca (Oulche). — Le groupe re existe aussi en latin : circare etc. Quant au groupe roman, comme l'atone est tombée généralement après l'affaiblissement de c en g (carricare, carrigare, car-gar), e'est le groupe rq qu'on a devant soi. D'ailleurs dans ce groupe ry la gutturale, suivant une liquide, est traitée comme initiale (cf. plus haut p. 123). De là les traitements qu'elle subit et qui varient avec la nature de la voyelle qui suit. Le fr. serge vient de serica et non de sericum. Narquer qui est irrégulier est sans doute provençal; ce mot est inconnu, ce me semble, à la vieille langue. - N'c et nd'e sont encore romans, selon M. Joret, qui oublie toutefois rincere. Il est vrai que p. 62, n 3 il indique la formation de ce mot vincere, vintre; ce qu'il en dit paraît trop insuffisant pour une formation au si obscure. M. Paris avait déjà, dans son édition du S. Léger (Romania, 1, 307), indique la succession venc're, rejn're, reintre; mais pourquoi l'intercalation d'un t et non celle d'un d, comme dans joindre (jung're, jojn're, joindre) et les analogues? La présence d'une dentale forte ou sonore est donc déterminée par la nature de la gutturale, ce qui ne peut s'expliquer que par la présence simultanée de la gutturale et de la dent le : vincere, venc're, venctre; jungere jung're, jungdre; ce qui ramône ces formes à celles de sanctus, punctum. Il nous paraît évident que dans cette position la gutturale se palatise, soit qu'elle devienne kj,  $\dot{g}$  avant la chute de l'e (renk'ere venktre ; jungere, jungere), soit qu'elle le devienne devant la dentale (venctre, venk'tre; jungdre, jungdre 1); puis la

<sup>1</sup> Comme dans sanctus, punctum, etc. Mais pourquoi la guttura e se palata ise-t-elle dens cette position?

gutturale kj, ý, dégageant devant elle un yod, comme elle en a dégagé un après elle, donne les formes vejnkjtre jojnjdre, d'où veintre, joindre. — Sur se initial et la prothèse d'un i (plus tard e), l'auteur fait observer que quelques exemples anciens n'ont pas cet i; il oublie d'ajouter que ces mots sont précédés d'une voyelle finale qui rend la prothèse inutile : ainsi ferma speranza en prov., une spede en v. fr. C'est ce qui explique la chute de l'i prothétique en italien, où tous les mots finissent par une voyelle, hormis quelques particules qui veulent l'i après elles (con istesso, à côté de lo stesso). Le c de sca (sco, scu) médial est traité comme initial 1; celui de sce, sci subit divers changements constatés par l'auteur, qui toutefois aurait pu remarquer que le fr. et le prov. traitent régulièrement sc comme cs. Mêmes observations pour sc final. - Pour cl initial dont les transformations sont diverses suivant les idiomes, M. Joret cite entre autres le pg. ch (quelquefois affaibli en j) et qu'il suppose dérivé de kj; je ne suis pas de son avis; car on ne peut séparer chamar de chão chama où ch représente pl et fl. Le sicilien de même dit sciuri = florem; napolitain sciore. Les diverses modifications de cl médial (groupe d'origine romane, le plus souvent) sont étudiées avec détail; elles donnent lieu à des remarques intéressantes. Dans le groupe cr., je signale l'explication très juste des formes telles que faire, formes dont M. Ascoli donne une théorie peu plausible. Les modifications de cs ou x devenu ss, s, / (esp.), is ou sc sont étudiées avec un soin qui ne laisse rien à désirer. Dans le dernier chapitre, l'auteur étudie le groupe ct. dont les transformations sont complexes, surtout quand il est suivi d'une seule voyelle ou d'une consonne. Alors il devient tantôt tt (ital.); tantôt it (fr.; comment le c arrive-t-il à se palataliser et à devenir c, jct, jt?; tantôt  $\check{c}$  (prov.; M. Joret admet les transformations jt, tj, tch: e'est peu vraisemblable; toutefois je ne saurais donner d'explication satisfaisante de formes comme fach); tantôt i, affaiblissement de c (lombard, milanais); tantôt ič (esp.; la filière serait jt, jtj, jtch); tantôt pt ou ft (roumain); tantôt ut (quelques exemples dans le pg. et l'esp.; peut-être simple substitution de voyelles); enfin il peut tomber, comme dans le groupe net (le fr. seul le conserve). Le groupe et se retrouve en roman dans placitum, que M. Joret a raison d'expliquer par plac'tum contre M. Ascoli qui y voit les transformations plagito, ptag(i)to, playto. — C'est la dernière des combinaisons de consonnes où entre la gutturale c, et l'étude qu'en fait l'auteur termine et

¹ C'est à cette formule que peuvent se ramener les explications données par M. Joret. Les groupes dont le premier élément est s sont traités eomme ceux dont le premier élément est l, r, m, n; la seconde consonae est considérée comme initiale. De la sorte, la loi que j'ai exposée précédemment peut se formuler aiasi : dans tout groupe de deux consonnes dont la première est une liquide ou la spirante s, la seconde est traitée comme initiale. Ajoutons que la liquide ou la spirante est traitée comme finale.

le quatrième livre et son travail sur la gutturale. Pour ce quatrième livre, s'il présente quelques lacunes et quelques théories inexaetes, reconnaissons qu'il est rempli de faits nombreux, scrupuleusement observés. S'il n'a pas l'intérêt de nouveauté du troisième livre, il contient beaucoup de détails curieux et intéressants.

Résumons maintenant notre jugement sur l'œuvre de M. Joret. Les pages qui précèdent montrent de quelle étendue est l'étude de la gutturale et quels problèmes divers elle soulève. C'était une vaste tâche, toute limitée qu'elle paraisse, que de l'embrasser tout entière, et c'est un mérite pour l'auteur d'avoir mené cette tâche à bonne fin. Dans une conclusion, il récapitule les faits neuveaux qu'il a mis en lumière. « Les transformations générales du c vélaire en j et en yot, dit-il, étaient assez bien connues; mais on avait à peine abordé ses changements successifs en la série  $c_1$ ,  $\check{c}$ ,  $\check{s}$ , ts, s, z,  $\mathcal{G}$ ,  $\partial$ , ou f et v, dont plusieurs même étaient complètement ignorés. Que de lacunes aussi présentait l'histoire des transformations du c palatal! Le point de départ en était controversé, sa double modification en spirantes sourdes et sonores à peine entrevue, et la naissance du son  $\theta$  et  $\delta$  considérée comme ancienne, alors qu'elle est essentiellement moderne. On n'avait pas non plus rattaché à une même cause les transformations du c vélaire et du c palatal en chuintantes et en spirantes dentales, ce qui permet d'en expliquer si facilement la filiation... On trouvera peut-être aussi que j'ai jeté quelques lumières sur la naissance tardive et si extraordinaire de la spirante gutturale en espagnol. Quant aux deux dialectes, le picard et le normand, dans lesquels j'ai cru devoir, comme complément naturel, sinon nécessaire, de ces recherches, étudier le traitement des gutturales, si les caractères du premier étaient connus, ceux du second avaient été à peine soupconnes. » Nous souscrivens entièrement à ces paroles, sauf en un point (la théorie du changement du c vélaire en yod).

Voilà les faits nouveaux dont M. Joret a enrichi la philologie romane, et si on peut reprocher à son livre dans la composition la division artificielle des chapitres, dans l'expression une certaine obscurité de langage qui ne permet pas toujours de voir nettement la pensée de l'auteur; si on peut y signaler des lacunes importantes, notamment sur la théorie de l'i parasite, de la médiale sonore, et des erreurs plus ou moins graves, nous nous empressons de le reconnaître, l'ouvrage est neuf en divers points. L'auteur n'a pas réselu tout le problème de la gutturale; il l'a du moins beaucoup avancé. Son livre fait honneur à l'École des Hautes-Études.

(Romania, vol. III, 1874, 379-398).

## DE LA

## PRONONCIATION DE LA LETTRE U

AU XVIº SIÈCLE

## BÉPONSE A M. TALBERT

En réponse à un article de la Revue critique 1, sur son étude du Dialecte blaisois, M. Talbert m'a fait l'honneur, dans une lettre d'une parfaite courtoisie, de reprendre la discussion : il l'a portée sur un point spécial, la prononciation de la voyelle u au xviº siècle. J'avais écrit les lignes suivantes : « M. Talbert démontre que l'u s'est jadis prononcé eu. Telle a été, en effet, dit-il, non pas la seule prononciation de la voyelle, mais une des plus communément employées depuis l'origine de la langue. Il fonde cette étonnante affirmation d'un côté sur des exemples établissant la prononciation eu pour des mots qui depuis ont eu un u, mais qui se prononçaient d'abord eu et plus anciennement  $e\ddot{u}$ , ce qui ne prouve rien; de l'autre sur le témoignage de Palsgrave qui note par eu notre u, ce qui n'est pas plus étrange que la notation allemande du même son par ue (ueber). » L'auteur n'accepte pas ce jugement, et il s'efforce d'établir que u sonnait eu, en s'autorisant à nouveau du témoignage de Palsgrave et en s'appuyant sur les rimes de quelques poètes du xyıe et même du xye et du xıye siècle.

J'ai lu avec soin la lettre de M. Talbert, et examiné attentivement ses preuves. Je ne me sens pas convaincu, et j'en reste à mon appré-

<sup>1</sup> Numéro du 16 janvier 1873; reproduit plus loin, article Du Dialecte blaisois et de sa conformité avec l'ancienne langue et l'ancienne prononciation française.

ciation première. Eu n'a certainement pas été la prononciation générale de la voyelle u au xvi° siècle et dans la vieille langue depuis ses origines. Toutefois la question est complexe; et pour la poser nettement, il faut établir diverses distinctions. La première est celle des dialectes. Quand en parle de la prononciation générale, il est bien entendu qu'il s'agit de celle du dialecte français de l'Ile-de-France, de celui qui est devenu la langue de la cour, la langue commune. Or, au moyen âge, jusqu'au xiv° siècle, et de nos jeurs depuis le commencement du xvii°, on peut affirmer que la prononciation de l'u a été la nôtre. Pour le moyen âge, il n'y a qu'à passer en revue les nombreuses assonances en u des chansons de geste; elles sont teutes sans exception d'une pureté parfaite, l'u y repose sur un  $\bar{u}$  du latin classique ou populaire et n'y assone qu'avec lui-même. Pour l'époque moderne, la question se complique, parce que les variations subies par des sons voisins de l'u en viennent troubler l'histoire. Posons d'abord les faits.

En thèse générale, dans le dialecte de l'Ile-de-France, c'est-à-dire dans la langue commune,  $\bar{o}$  et  $\breve{u}$  latins accentués, devenus  $\acute{o}$  fermé dans le latin populaire, ont conservé cette prononciation jusqu'à l'époque, encore mal précisée, à laquelle cet o fermé s'est scindé en deux sons différents, ou et eu: latin nos, vieux français nos, français moderne nous; latin lupum, vieux français lo, français moderne loup; latin dolorem, vieux français dolor, français moderne douleur; latin juvenem, vieux français jone, français moderne jeune. L'ö bref accentué est devenu successivement uo (xº siècle), ue (xI-XIIº), æ (XII-XIIIº), eu (XIV-XIXº). Ainsi ō ŭ en partie et ŏ régulièrement ont, par des chemins différents, abouti à eu et y sont restés, sauf dans deux ou trois mots tels que \* môra, au xviº siècle meure, de nos jours mûre; forum, au xviº siècle feur, de nos jours fur. Eu a une tendance à s'affaiblir en u, sous l'action de consonnes voisines; cette tendance, plus marquée au xviº siècle, a laissé des traces dans la prononciation et l'orthographe du temps, où l'on trouve june à côté de jeune, hurte à côté de heurte, et dans la prononciation actuelle, dans les mots cités plus haut mûre et fur.

U long du latin classique ou populaire (c'est-à-dire ou) est devenu notre u actuel, qui dès les premiers lemps de la langue s'est prononcé u ( $\ddot{u}$ ) et n'a pas changé jusqu'à nos jours. Il n'en faut excepter qu'un petit nombre de mots dont la prononciation, un moment, a hésité entre eu et u pour revenir à u. Nous allons les examiner tout à l'heure.

Enfin, la chute qui eut lieu, vers la fin du xi° siècle, des muettes médiales, donna naissance, dans les mots où la muette était suivie d'un  $\hat{u}$  long aecentué, à des dissyllabes qui furent d'abord  $e\hat{u}$ , puis eu, puis généralement u; tels sont malurum, medur, meür, meur, mûr; securum, segur, seür, seur, sûr; augurium, agurium, agur, aür, eür, eur, heur; les participes en edul, eüt, eü, eu, u; les parfaits indicatifs et impar-

faits subjonctifs en eüs, eus, us; eüsse, eusse, usse; les substantifs verbaux en edure, eüre, eure, ure.

Dans ces formes,  $e\ddot{u}$ , après avoir passé à un son eu qui se distinguait de l'eu issu de  $\bar{o}$ ,  $\ddot{u}$ ,  $\ddot{o}$ , est devenu dans la langue commune u, mais non sans subir des fluctuations diverses au xvi°, au xvii° et au xviii° siècle. On trouvera une histoire détaillée de ces hésitations entre eu et u dans l'étude de M. Talbert sur le dialecte blaisois ; j'y renvoie le lecteur. Il n'en est resté d'autres traces dans la langue usuelle que jeuner, au lieu de juner, et heur, heureux, au lieu de hur, hureux. Toutefois, si la prononciation de cet eu a été longtemps indécise, celle qui devait triompher dominait déjà au début du xvii° siècle et à la fin du xvi° siècle. C'est ce que nous allons établir.

Pour le premier quart du xviie siècle, nous avons un document important de la prononciation commune dans le Grand dictionnaire des rimes françoises (Genève 1823) 1. Nous allons passer en revue les indications qu'il donne sur la prononciation de l'u. Nous trouvons la prononciation actuelle pour les rimes en uc (page 10), ud (11), ude (35), uche, usche (56, 58), ule (74) distinct do eule (87), uble, uple (77, 85) séparés de euble, euple (78, 85), ure (98), upe, urpe (111), uque, ulque, urque, usque (116, 117), ubre (114), ucre, ulcre (115), ustre (140), uce, usse (27, 151), eusse (imparfait du subjonctif) (154). « Cette terminaison (en eusse), fait observer l'auteur, ne se prononce point comme ayant la diphthongue eu à la pénultième, mais comme si c'était un u simple, assavoir comme celle en usse. » Parmi les mots en ume (90), l'auteur cite rume, que l'on écrit aussi reume, dit-il, mais qui se prononce comme s'il n'y avait que l'u. A propos des rimes en ure (pages 122 et 123) on lit la note suivante : « Il y a une terminaison ci-après en eure, qui se prononce entièrement comme celle-ci avec un u simple, hormis qu'elle a la penultiesme longue, que ceste-ci a breve, à la page 143, colonne 2. Il se faut garder de les apparier car il y a mauvaise grâce de dire:

## L'homme de sa nature, Est tout plein de souillure

La quantité de mots rend la chose facile en l'une et l'autre. » l'lus loin (142-144), l'auteur donne en effet les rimes en eure, qu'il divise en trois séries; l'une comprend les substantifs féminins en eure = lat. atura; sur cette terminaison, l'auteur dit qu'elle « s'escrit improprement avec la diphthongue, veu qu'elle ne prend la prononciation que de l'u simple et se prononce comme si elle estoit escrite ure, puisqu'on le fait. Il est

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cet ouvrage est la seconde édition d'un *Dictionnaire des Rimes françoises* publié sans nom d'auteur à Genève (1596, in-8°), et attribué avec beaucoup de vraisemblance à La Noue, fils du célèbre *Bras-de-fer*.

ainsi aussi ici (c'est-à-dire, nous adoptons ici aussi l'orthographe eure) en attendant qu'on se résolve à en user autrement. » L'auteur ajoute qu'on ne peut rimer cette terminaison avec celle en ure de la page 122. parce qu'elle a la pénultième longue, tandis que celle en ure l'a brève. Toutefois des mots en urre (conclurre et autres composés de -clüdere et concurre) ayant l'u bref riment avec les mots en eure = atura. Une autre série comprend les mots en eure (ce sont nos mots actuels) qui ont l'eu long. La troisième comprend les mots asseure, meure (mora), meure (matura) et leurs composés qui ont une double prononciation. soit eu bref, soit u long, et qui peuvent rimer avec les mots en eure (prononce ure) = atura, mais qui riment difficilement avec les mots en ūre. Ici nous saisissons le passage de eu issu de eü à u. P. 165 nous trouvons les rimes ute auxquelles l'auteur adjoint (p. 181) le mot cheute et ses composés, et le mot meute et ses composés (toutefois meute, esmeute, etc. se prononcent également bien avec eu, dit l'auteur), mais dont il sépare (p. 177) les mots en uste avec u long, où s ne se prononce pas (fleuste, tabuste et leurs composés, ajuste où l's est muette ou sensible, ad libitum). P. 186-189, l'auteur donne les rimes en ue et eue. « Ces deux terminaisons, dit-il, sont appariées pour ce qu'elles n'ont qu'une mesme prononciation, qui est la première en ue, la diphthongue eu ne tenant rang en la seconde que d'un u simple. C'est pourque elles peuvent fort bien rimer ensemble. » De ces mots, il faut séparer ceux qui font entendre le son eu, tels que bleüe, queüe. P. 334, les mots mur, pur, dur, obscur, futur, azur et sur (aigre) « ne se peuvent apparier à la terminaison en eur en aucune facon ». Celle-ci comprend (337-340) les mots en eur = orem et de plus heur (augurium), meur (maturum), seur (securum), sur (super), ce qui ne contredit pas les renseignements de la page 122 sur ure, eure. P. 351-353, on indique les parfaits, première et deuxième personne du pluriel en usmes et eusmes, ustes et eustes, lesquels « n'ont qu'une prononciation, la dernière [terminaison] se prononçant comme si elle avait l'u simple à la pénultième ». P. 364, l'auteur distingue us reposant sur un latin  $\bar{u}s(um)$ , qui a l'u long, de us avec ŭ bref, lequel vient généralement d'un antérieur eu. Nous passons sur les rimes en ucs (365), uscs, uls (367), urs, euts (369), uss, eurs (379; meurs = maturos et seurs = securos peuvent rimer en eu et en u), uts (381), ustes (383), pour arriver aux rimes en eux (euse) et en ut, eut; u, eu (390, 396, 416, 451, 461). Il y a un eu bref (feus, jeus, etc., tu peus, tu meus, etc.) qui rime difficilement avec eus long (herbeus et les mots en eus = osum, deux, ceux, etc.) et qui ne peut pas rimer avec eus prononcé us, par ex. dans les participes passés (seeus, receus, deus, leuz, meus, etc. = sçus, etc.). Il y a un eut bref (pleut, au prés. indic., meut, etc.) qui rime difficilement avec eut long (deut de deult, dolet, reut de veult, volet) et ne rime pas avec eut prononcé ut

dans les parfaits (receut, leut, peut, etc.). Enfin, il y a des mots écrits en eu et qui doivent se prononcer en u, comme les participes beu, sceu, deceu, deu, cheu, leu, meu, conneu, peu, creu, seu, etc.

Il ressort de cette analyse sommaire que dès le commencement du xvII° siècle la prononciation générale de u et de eu était telle que nous la voyons aujourd'hui; les seules différences indiquées sont des distinctions entre eu, u brefs et eu, u longs, distinctions aujourd'hui disparues, et la double prononciation des adjectifs meur, seur, de meute, esmeute, la prononciation de meur et de feur qui ne sont pas encore mur, fur et eelle de sur (super), prononcé seur.

Vers la fin du xviº siècle, en 1583, Th. de Bèze, dans son opuscule de Francica Linguae recta pronuntiatione, donne des renseignements abondants sur la valeur de l'u et de l'eu dans la langue commune et dans les dialectes. La description de l'u (p. 181) prouve qu'il le prononçait comme nous. Quant à l'eu, il résulte des pages qu'il consacre à cette voyelle (p. 51, 53)<sup>2</sup>: 1° Que eu est un son simple où l'on n'entend plus l'e ni l'u, son inconnu des Grees et des Latins. 2º Que les Picards dans quelques-uns des mots en eu suppriment l'e; disant par exemple diu, ju pour dieu, jeu. 3º Que l'usage a prévalu chez ceux qui passent pour bien parler de réduire eu à u dans quelques noms et verbes comme seur (securus), seurté, asseurer, asseurance, meur, mureté, et qu'en général, les substantifs verbaux en eure, les participes passés en eu, les imparfaits du subjonctif en eusse ne doivent faire entendre qu'un u : ure, u, usse. 4º Qu'à Orléans et à Chartres, on prononce à tort eü en deux syllabes 3, et que les habitants de Chartres, de la Normandie et de la Gascogne prononcent en eu cette voyelle réduite à u dans la langue commune. 5º Enfin que les poètes gascons usent de fausses rimes comme heur et dur, engraveure et figure, heure et nature 4.

On voit donc qu'en 1588 la prononciation qui triomphera plus tard tend déjà à dominer. Th. de Bèze prononçait l'u et l'eu comme nous le faisons aujourd'hui. Il note des divergences pour certains mots et reconnaît implicitement qu'on prononçait meur et seur à côté de mur et de sur; prononciation admise expressément par l'auteur du Dictionnaire des rimes.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Je cite d'après l'excellente réimpression que M. A. Tobler a donnée de cet opuscule, Berlin et Paris, 1868.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dans son étude sur le dialecte blaisois, M. Talbert résume cette page, ce semble, d'après l'analyse donnée par M. Ch. Livet dans son livre de la grammaire française au xvi• siècle (p. 521). Cette analyse contient quelques inexactitudes que je retrouve dans le résumé de M. Talbert. Aussi je crois devoir la reprendre ici.

<sup>3</sup> Th. de Bèze blâme cette διάλοσις ; il ne pouvait y reconnaître un archaïsme, un reste de la prononciation du moyen âge.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nous croyons que les mots engraveure et figure sont cités à tort; la prononciation générale étant engravure et figure, ils forment des rimes correctes.

Pour l'u pur issu de l'u latin, Th. de Bèze n'indique aucune exception: l'auteur du Dictionnaire des rimes indique la prononciation seur pour sur, contredisant ici l'affirmation de Bèze, qui admet un u simple dans la préposition sur (super) comme dans l'adjectif  $s\bar{u}r$  (aigre). On voit par là que la prononciation de sur était douteuse; d'ailleurs si l'on songe à l'étymologie  $s\bar{u}per$  qui n'a pu donner régulièrement que sor, usuel en v. fr., d'où sour, seur, on est porté à voir dans sur un affaiblissement normal d'une forme antérieure régulière seur, issue du sor du moyen âge.

Jusqu'ici nous ne voyons que des mots en eu (remontant soit à  $\bar{o}$ ,  $\check{u}$ , soit à  $\check{o}$ , soit à a ou  $e+[\ldots]+u$ ) qui hésitent entre eu et u. Des exemples authentiques de l'altération inverse de l'u qui devient eu, nons n'en avons pas rencontré encore. Toutefois il en existe, c'est ce que nous apprend le Dictionnaire des rimes françoises de Jean Lefèvre, dont Etienne Tabourot, seigneur des Accords, a donné uno première édition incomplète en 1572 (Dijon, pet. in-8°) et une seconde édition bien préférable en 1588 (Paris). Pour le sujet qui nous concerne la seconde édition développe, sans la contredire, la première; c'est elle que nous examinons.

La valeur du témoignage de Jean Lefèvre ou de son éditeur Tabourot est en partie diminuée par le peu d'exactitude et de précision avec lequel sont classées les rimes. Toutefois, à l'interroger avec soin, on peut trouver des indications précieuses sur la prononciation qu'il reconnaît pour la lettre u. Nous allons passer en revue d'abord ses rimes masculines.

Fol. 10 b: rimes en urc, uc, tous ces mots ont aujourd'hui encore I'u; 14 b, ud: « næud, Bogud, crud, nud, pour le surplus tu le rimeras en u: Il ne fut recognu Parce qu'il estoit nud, » L'auteur prononcait done Bogud, crud, nud. Quant à nœud, il semble que ce mot ait affaibli l'eu en u et se soit prononcé nu; toutefois comme ailleurs (fol. 210 b) nœud est donné aux rimes en eu, il faut admettre que l'auteur a fait précéder les rimes en ud du seul mot en eud qu'il connaissait pour n'avoir pas à faire une catégorie spéciale pour ce mot unique. On a d'autres exemples de cette disposition dans Lefèvre. Fol. 99 a, rimes en euf: ne contient que des mots en eu prononcés aujourd'hui encore cu, hormis tuf qui vient de tophus et a dù passer par teuf. Fol. 166 a, ul: tontes les rimes données ont aujourd'hui encore u: ici même l'auteur distingue soigneusement ul de eul qu'il rattache à eil, euit. Fol. 209 b-212 sont donnés les mots en u, dans l'ordre des terminaisons bu, cu, du, eu, ieu, fu, chu, gu, lu, mu, nu, pu, ru, su, tu. Tous ces mots, hormis ceux de la série eu, ieu, ont aujourd'hui u et se prononçaient certainement en u : après la série eu ieu qui contient des mots prononcés aujourd'hui les uns eu, les autres u, l'auteur dit expressément que ces

mots en eu, « s'ils sont bien choisis, peuvent rimer avee u. Exemple: Encor l'argent m'estoit deu Du vin que j'avois vendu. Et si tu veux en escrivant deu, pour plus grand' grace tu osteras e, et escriras simplement du ». Preuve évidente que les mots en eu venant de  $e\ddot{u}$  jouissaient du privilège de rimer avec eu et avec u et que u distinct de eu avait notre son actuel. La liste des mots en us, eu, eus (fol. 176 b-179 a) présente les mêmes caractères, d'un côté les mots en u, mis à part, de l'autre les mots en eu dont les uns ont gardé l'eu, dont les autres sont devenus u. Ici seulement l'auteur s'est dispensé de dire que les mots en eu, s'ils sont bien choisis, peuvent rimer en u. Fol. 207 b, on trouve la liste des parfaits indicatifs et imparfaits subjonctifs, 3º personne en ut, ust, eut, eust, plus des substantifs en ut. Tous les mots cités font entendre aujourd'hui l'u à l'exception de peut = potest qui paraît égaré ici dans cette liste. Seules des rimes en ur urt présentent quelque chose de spécial. Fol. 207 b, sous la rubrique urt, on trouve les trois mots hurt, furt, meurt. Cette liste de trois mots dont le premier se prononçait au xvie siècle hurt ou heurt, et le 3° meurt, n'aurait pas d'autorité. si pour la série des mots en ur donnés fol. 151 a (dur, futur, obscur, pur, mur, sur, azur) l'auteur ne disait explicitement qu'ils riment aussi en eur. Et en effet ces mots sauf azur sont reproduits dans la liste des mots en eur (fol. 146 et sniv.): dur entre crevecœur et brocardeur (147 a, 2) et entre défendeur et grandeur (148 b, 2), mur à côté de rumeur (149 a, 2), pur à côté de peur (id. ibid.), obscur à côté de ranqueur (id. ibid.), sur à côté de amuseur (149 b, 2) 1, futur écrit futeur, entre froteur et gasteur (150 b, 1). On peut, semble-t-il, conclure de ces faits que l'u suivi d'un r pouvait se prononcer eur.

Nous arrivons aux rimes féminines. Aucune indication ne nous autorise à admettre une prononciation différente de la nôtre pour les rimes en urbe ube (22 a), ulce (26 a), uffe (41 b), urge ugue (43 b), uge uche (44 a), uscle (53 b), ule (59 a-b), ume (62 a), ugne (63 b), urne (68 a), urpe upe (69 b), ulque (71 a), urque usque (71 b), uque (72 a), ubre (72 b), uere ulere (73 a), upre (78 a), ustre (80 a), ulle (89 a), uste (93 a). Fol. 28 a et b, sont données d'abord les rimes en eusse, toutes terminaisons d'imparfait du subjonctif, que suivent les rimes en uce, usse. A la fin de la liste en eusse l'auteur écrit cette note : « Rime le surplus avec usse et uce comme, Que pleust à Dieu que converti en pulce Sur vos tetins à l'aise je repeusse. Auquel il est loisible d'oster l'e de peusse pour adoucir le son du vers. » Cette note prouve bien que le son de uce, usse était alors ce qu'il est maintenant. Fol. 32 b, à la rime en ude on trouve le mot Eude et toute une série de mots en ude correspondant pour la plu-

¹ N'oublions pas que le dictionnaire de Genève affirme la prononciation seur pour sur = super.

part au latin udo. On peut croire que l'auteur prononçait Ude; mais il est plus vraisemblable d'admettre que comme pour næud il n'a pas voulu faire une liste spéciale pour ce mot unique. Fol. 53 a, 55 a, 59 a, la distinction formelle de euble et de uble 1, celle de eugle et de ugle, de euple et de uple montrent que la prononciation de l'u était distincte de eelle de l'eu. Fol. 68 b, on lit: « Eune, jeune (et dispos), jeusne desjune (lire: desjeune). - Rime avec une retranchant l'e. - Une: aucune, brune, etc. » (suivent vingt mots en une correspondant au latin ūna). La encore on voit d'un côté nettement tranchée la différence de prononciation de eu et de u, et de l'autre l'hésitation de la prononciation pour les mots jeune (juvenis) et jeuner. Fol. 84 b, 85 a, l'auteur donne les rimes en euse et en use : celles-ci sont suivies d'une note ainsi coneue : « Aucuns (mots en use) riment avec euse, mais advise bien au son de l'aureille, et en use rarement, car je trouve ceste rime dure. Estant vers son amoureuse, Il lui joue d'une ruse. » Comme on le voit par l'exemple cité ces quelques mots en use qui peuvent rimer, mais difficilement, avec euse sont (la) ruse et (il) ruse, en vieux français reüse d'où plus tard reuse et finalement ruse. En condamnant cette prononciation reuse, l'auteur établit en même temps la différence qui sépare le son euse du son use. Fol. 93 b, on lit: « Euth, voyez ute: cheute, esmeute, rescheute, meute, fleute », puis à ute est donnée une série de mots prononcés encore aujourd'hui en ute et l'auteur ajoute ensuite: « Voyez les mots terminez en eute. » Faut-il conclure de ces faits que ute sonnait eule? Nullement, mais au contraire que les mots en eute pouvaient sonner ute: et en effet cheute s'est réduit à chute; recheute est un composé de cheute; on trouve ailleurs mute et esmute à côté de meute et esmeute, et fleute a abouti à flute. Fol. 95 a et 95 b, l'auteur donne deux listes, premièrement celle de eue, où au milieu d'une série de participes féminins en eüe prononcés aujourd'hui ue, on trouve lieue, banlieue et queue; ensuite celle de ue qui est formée de substantifs féminins en ue = latin ūva, ūta, de participes passés et d'adjectifs féminins en ue, et de quelques participes qui se trouvent dans la première liste avec l'orthographe en eüe: d'ailleurs tous ces mots se prononcent aujourd'hui et se pronongaient du temps de l'auteur en ue; il n'y a d'exception que pour le seul mot bleüe, dont la prononciation a hésité d'ailleurs entre bleue et blue 2.

Il ne nous reste pour épuiser les rimes féminines en u de notre dic-

<sup>&#</sup>x27; Affeuble (pour affuble), meuble, immeuble — rime avec uble : affuble, chasuble, indissoluble. On voit ici nettement tranchée la disserence de eu et de u; pour affuble l'auteur indique une double prononciation affeuble et affuble.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'adjectif masculin bleu est donné parmi les mots en eu, fol. 210 b, et non parmi les mots en u. Il y a contradictiou et peut-être erreur de la part de Jean Lefèvre pour bleue.

tionnaire qu'à examiner les mots féminins en eur + e, ur + e. Folio 78 b, on lit: « beurre, Seurre (ville de Bourgogne), feurre, leurre, susurre »; folio 92 a; heurte (à toute heurte), heurte (de heurter), meurte (arbre sacré à Vénus, pour myrthe). » Pour myrthe on sait par d'autres témoignages que la prononciation de ce mot hésitait entre mirte, murte et meurte. - Pour susurre, Jean Lefèvre semble dire que pour ce mot d'origine savante il y a eu une prononciation suseurre. Folio 81 a-82 b, on lit une série de cent quarante mots environ terminés en ure qui se prononcent tous aujourd'hui en ure. Cette liste est précédée de l'indication suivante: « Voyez eure cy-dessus, parce qu'ils peuvent rimer ensemble » et en effet la colonne précédente contient des mots en eure. Mais parmi ces mots les uns ont gardé le son eu, les autres dans lesquels eu repose sur un  $e\ddot{u} = atura$  antérieur ont aujourd'hui le son u: et c'est ce que déclare l'auteur par la note suivante : Voyez üre cy après en son ordre. Elle ploroit de sa blesseure ' Qui n'estoit qu'une esgratignure. Car mesmes on peut escrire blessure et oster l'e de devant u. »

On voit encore ici que Jean Lefèvre, fidèle à son habitude, sépare les mots écrits par u des mots écrits par eu et réunit dans une même série ceux des mots en eu qui se prononcent eu, et ceux qui se prononcent u, laissant au lecteur le soin de faire lui-même le départ.

Nous venons de passer en revue la liste complète des rimes en u eu du dictionnaire de Jean Lefèvre. Avons-nous constaté la moindre indication qui, je ne dis pas prouve, mais permette de supposer que eu et u se confondaient dans la prononciation générale? Nullement. De cet examen général il résulte que pour Jean Lefèvre sept mots en  $ur^2$  et susurre se prononçaient également en u et en eu, vraisemblablement sous l'influence de l'r voisine.

Résumons les renseignements que nous donnent les dictionnaires de rimes et le traité de Bèze : ils suffisent à nous édifier complètement sur la prononciation de l'u dans la seconde moitié du xvr° siècle. Eu issu de  $\bar{o}, \check{u}, \check{o}$ , reste eu, quoique dans quelques mots il tende à devenir u: jeune (jüvenis), tuf, sur (süper). Les Picards changent volontiers cet eu en u. Eu de  $e\ddot{u}$ , dans la bonne prononciation générale, est devenu u; sauf dans quelques mots où il y a encore hésitation: seur, meur, etc.; toutefois les Normands, les habitants du centre, ceux du sud-ouest prononcent

¹ Le texte porte blessure, mais c'est une faute évidente, comme le prouve la seconde orthographe blessure que propose J. Lesèvre. D'ailleurs blesseure est cité parmi les rimes en eure et esgratignure parmi les rimes en ure.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Remarquous que l'auteur du dictionnaire de Genève, qui suit de très près Jean Lesevre pour le développer et le corriger, a évidemment en vue de combattre la prononciation eur de mur, dur, etc., quand à la fin de sa liste de rimes en ur, il croit devoir ajouter la note spéciale que nous avons relevée plus haut, à savoir que ces mots ne se peuvent en aucune saçon apparier aux mots en eur.

eu. U de  $\bar{u}$  latin se prononce u comme dans la langue actuelle, eomme dans la vieille langue, e'est-à-dire que depuis les origines il est resté sans changement, sauf dans quelques mots où il est suivi d'un r, et où une prononciation populaire, ce semble, et non autorisée, fait entendre au  $xvr^{o}$  siècle un eu.

Tels sont les faits que donne l'étude des documents eontemporains. Y voit-on que la prononciation générale de l'u était eu, que l'on pronongait teu, verteu, teue, etc., pour tu, vertu, tue, etc.? M. Talbert s'appuie, il est vrai, sur quelques rimes de poètes de l'époque. Or les faits que nous venons d'établir rendent compte des arguments qu'il veut faire servir à la démonstration de sa thèse. Il s'autorise également du témoignage de Palsgrave; mais Palsgrave, bien interrogé, dira tout le contraire de ce qu'il lui fait dire.

Palsgrave transcrit eu et u français par eu. M. Talbert en conclut qu'il y a là une grave présomption que ces deux sons se confondaient de son temps. Mais il n'est pas absolument exact de dire que l'eu et l'u français sont identifiés par Palsgrave. Le grammairien anglais note notre eu par éu, notre u par eu, et cette différence de notation a, je pense, sa raison d'être. Qu'on voie page 60, jusques suffert, transcrits jeukes seuffert, mais possesseurs transcrit possesséurs. Page 61, successeurs est noté par seukcesséurs, eureux (prononcez ureux) par euréux, etc. Cet accent sur l'e paraît mis ou omis dans quelques mots irrégulièrement, et ce sont vraisemblablement des fautes de l'édition originale. Il n'y a pas de doute que page 57 il ne faille lire vaynkeurs, vaynkeus = vainqueurs, vaincus. Mais laissons même de côté cette notation dont l'irrégularité peut prêter à discussion. Palsgrave est explicite. Il distingue formellement eu de u : qu'on lise le passage suivant (pages 14 et 15): « Eu in the frenche tong hath two diverse soundynges, for sometyme they sounde hym like as we do in our tonge in these wordes: adewe, a shrewe, a fewe, » and sometyme like as we do in these wordes trewe, glew, rewe, a mewe. » Le premier son qui est le plus général est, dit Palsgrave, celui qui se trouve dans iréux, euréux, lieu, Dieu; c'est donc notre son eu. L'autre se fait entendre dans les participes deceu, receu, beu, deu, etc., dans les parfaits en eus, et dans quelques noms adjectifs tels que fourchu, barbu, etc., dans lesquels Jean Le Maire omet l'e comme cela devrait se faire en réalité (of whiche adjectives Jehan Le Maire leaveth the e unwritten, like as they shulde in dede be written). Ici, on le voit, on a affaire à notre u. Et, en effet, page 8, quand Palsgrave explique la prononciation de l'u, il la compare à celle de l'anglais ew dans les mots : a rewe an herbe, a mewe for a hauke, a clew of threde », précisément eeux qu'il cite pour noter le second son de eu, celui qui est aujourd'hui écrit u

Palsgrave distingue donc catégoriquement d'un côté eu qui est resté

eu, de l'autre eu (que l'on écrit aujourd'hui u) et u qui ont même prononciation. Il représente ces deux sortes de sons par un même équivalent ew, mais cet équivalent a une double valeur. Comme j'ignore quelle était au temps de Palsgrave la prononciation de dewe et celle de trewe, je ne puis dire jusqu'à quel point ces notations sont précises. Mais il n'en ressort pas moins que pour Palsgrave u n'est pas identique à eu.

Nous arrivons maintenant aux rimes citées par M. Talbert. La plupart des exemples sont empruntés au gascon Du Bartas et au provençal Lartigues; je relève dans les exemples de Du Bartas des rimes telles que froideur dur, heur dur, murs rumeurs, murs mœurs, demeure emmeure, bossus paresseux, touffu feu, heure nourriture, etc., ete.; dans Lartigues des rimes telles que feu battu, hideux descendus, pretendus deux, crasseux dessus. Muse fameuse, etc. Ces rimes, on en peut multiplier le nombre indéfiniment; les poètes méridionaux en usent et abusent. Nous avons vu que Th. de Bèze signalait déjà ce fait comme propre à la Gascogne; il appartient à tout le domaine de la langue d'oc. Les méridionaux, en effet, ne connaissent pas dans leur idiome le son eu, l' $\bar{o}$  et l' $\bar{u}$  bref ayant donné chez eux  $\dot{o}$  ou ou, et l' $\bar{o}$  bref ayant donné ó, oue, ue, etc. Il en résulte que quand les écrivains du midi se mirent à écrire ou à parler le français, ne pouvant prononcer ce son eu qui leur était étranger, ils l'assimilèrent au son qui en était le plus voisin, à l'u, ou par une de ces erreurs dont on voit journellement des exemples dans la bouche des personnes cherchant à parler une langue étrangère, identifièrent eu et u et donnèrent à tous deux soit le son u, soit le son eu.

Toutefois la réduction de eu à u est le cas le plus ordinaire; et ce n'est pas seulement chez les poètes qu'on la constate, mais chez les prosateurs: Montaigne écrit asture pour à cette heure, Monlue écrit une Cue d'honneur, c'est-à-dire une queue (Commentaires, t. II, p. 630, édition de Ruble). Il est inutile de multiplier ces exemples qui ne prouvent quelque chose que pour la prononciation du français dans la bouche des méridionaux 1. En dehors de Du Bartas et de Lartigues, M. Talbert cite encore des rimes de Ronsard: issu receu (p. 11), de Malherbe: ceux déceux (ibid.). Il n'y a pas à mettre en doute que Ronsard prononçait comme nous issu et reçu; et quant aux rimes de Malherbe, ce sont ces rimes normandes dont parle Th. de Bèze et que nous avons signalées plus haut. Malherbe, d'après la prononciation de son pays, disait déceu et non déçu. Lorsque Rabelais fait rimer minute avec meute, c'est qu'il donne à meute la prononciation de mute que nous avons également reconnue plus haut. Quand Guillaume Crétin dans ses

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Revue critique, 1876, II, p. 342.

rimes équivoquées oppose plantureuse à plante heureuse, il n'y a rien d'invraisemblable à admettre qu'il prononçait plante hureuse. M. Talbert s'appuie encore sur des rimes de mots latins en us, ur: Ennius rimant avec mieux dans Bonaventure des Périers. Je ne contesterai pas la prononciation Ennieus; Ennius, un mot latin et non français; or c'est la prononciation de l'u français qui seule est en discussion, et les exemples latins de Brantôme, Coquillart et Tabourot, que M. Talbert apporte, soit dans sa lettre, soit dans son Etude sur le dialecte blaisois, ne prouvent rien pour la prononciation de la voyelle française.

Après avoir examiné les poètes du xvie siècle, M. Talbert remonte au xyº pour établir que cette prononciation eu de u est un héritage d'une époque antérieure, et il interroge le Mystère du siège d'Orléans. Sur les vingt mille vers dont se compose cette composition indigeste, écrite et rimée avec une négligence qui lui enlève tonte autorité, il tronve une vingtaine de strophes dans lesquelles eu rime avec u. Admettons la valeur de ces rimes, M. Talbert cite par exemple Dieu perdu, voullu Dieu, lenu lieu, receu proveu, perdu lieu, esleu conclu, renue eue, lieue repeue, où rien ne nous défend de lire Diu, liu, lieue, prononciation dont on a d'autres exemples. Ailleurs trouvant la série venuz, nuls, menuz, retenuz, M. Talbert lit hardiment veneuz, neuls, meneuz, reteneuz, en s'autorisant du vers suivant : Neulz ne vous oseroit contredire (139), mais là neulz est dissyllabe, se prononce ne-ulz et vient, non de nullus qui a donne nul, mais de ne ullus « pas même un ». Les rimes murs (muros), heurs (heurts), seigneurs fureurs, seigneurs heurs sceurs (securos), voleurs, labeurs, diffamateurs, deceveurs, teurs (tures), honneurs, n'ont rien que de régulier et prouvent seulement que la prononciation meur de mur, seur à côté de sûr, signalée plus haut. remonte au xvº siècle, ce qui n'est pas étonnant. Quant à Turcs, prononcé Teurs, on peut y voir la même influence de l'r. Il cite enfin plusieurs strophes où l'on voit demeure, heure, labeure, meure, rekeure, rimer avec adventure, conclure, creature. deconfiture, dure, laidure, mesure, parjure, procure, sepulture. Faut-il admettre une prononciation demure hure, etc.? nous ne le pensons pas; des rimes par à peu près? c'est vraisemblable; mais on peut croire à une prononciation adventeure, etc., car on a ici précisément cette terminaison ure où nous avons déjà signalé l'action troublante de l'r 1.

¹ Dans le Dialecte blaisois (p. 49), M. Talbert dit qu'anjourd'hui à Blois et aux environs u sonne · généralement · eu; il cite des participes passés en u, et des substantifs en ur, ure. La prononciation des participes tels que vaineu = vainqueu peut être une extension analogique de la prononciation de beu = beü, etc.; la diphthongue eü, dont Th. de Bèze constate en 1584 la prononciation eu dans l'Orléanais, a aussi conservé jusqu'à nos jours cette prononciation. Quant aux substantifs en ur, ure où l'u repose sur un u latio, il faut voir dans la prononciation eur, eure qu'ils affectent l'influence de l'r voi in (nature nateure, morsure morseure, piqure piqueure).

Pour le xive siècle, M. Talbert cite un exemple d'Eustache Deschamps qui fait rimer feu (focum) (écrit fu) avec fu = fuit. Il en conclut qu'il faut lire et prononcer dans les deux mots feu; conclusion bien hardie quand on songe que fu = fuit se prononçait fu dans la vieille langue et a gardé cette prononciation dans la langue moderne; qu'au contraire, il n'est pas plus étrange que focum ait en passant par feu abouti dialectalement à fu qu'il ne l'est de voir forum en passant par feu aboutir à fur.

Enfin M. Talbert cite un dernier exemple pris au poème de Hugues Capet: a A Mons et à Mabeuge, à Vins et à Reus. » Il lit ce dernier mot Réeus. « Comment », me demande-t-il, « comment rendez-vous compte de Réus qui, sauf erreur, vient de Rodium? Il aurait dû, me semble-t-il, prendre la forme Rui et non Réus i, comme hui ou ui de hodie, enui de inodio, pui de podium, muid de modium... Je crains bien (pourquoi ne pas le dire franchement ?) que pour rendre compte de Réus, aujourd'hui Raulx (latin Rodium), vous ne soyez obligé d'avoir recours à une de ces formes ingénieusement hypothétiques dont l'école historique, sous une apparente rigueur, offre à mon avis de si nombreux exemples 2 ». M. Talbert s'alarme à tort : ŏdium, pŏdium, hŏdie, mödium ont donné ennui, pui, hui, mui, parce qu'ils ont l'o bref, mais Rodium pour donner Reux avait sans nul doute l'o long, comme vôtum qui a donné rœu, nódum qui a donné nœud et les mots en órem qui ont donné eur. On comprend maintenant comment le Reus de Hugues Capet se prononçait bien Reus comme il est écrit, et comme il se prononce encore aujourd'hui, et non Réus ou Réeus par un dissyllabe dont la méthode « d'observation, de comparaison et d'induction » que revendique pour lui l'auteur, aurait peine à rendre compte; qu'ainsi du XIVe siècle à nos jours la prononciation Reus n'a pas change. Mais, dira M. Talbert, le vers d'Hugues Capet est faux? oui, comme bien d'autres du poème édité par M. de La Grange. Qui ne voit qu'il faut le corriger tout bonnement en : A Mons et à Maubeuge et à Vins et à Reus?

Il est temps de clore cette discussion. Je crois avoir réduit à leur exacte valeur les arguments dont M. Talbert se sert et auxquels il donne une portée qu'ils ne sauraient avoir. Le témoignage de Palsgrave montre qu'il distinguait u de eu; les rimes des poètes qui sont alléguées ne prouvent que leur prononciation dialectale; et il reste établi que dans la langue commune l' $\bar{o}$   $\bar{u}$  et l' $\bar{o}$  ont abouti à un eu qui sauf deux ou trois mots est resté; que  $\bar{u}$  n'a pas subi de changement depuis les origines de la langue jusqu'à nos jours, sauf quelques mots

<sup>1</sup> Prononcez Réeus. Aujourd'hui Ræulæ prononcé Reu.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> P. 16 et 33.

où s'est fait sentir l'action d'un r voisin dans la prononciation populaire; et que eu a abouti à u dans la langue après quelques incertitudes et quelques fluctuations dont nous avons conservé encore une ou deux traces.

Un dernier mot pour finir. Dans les pages précédentes je n'ai cherché qu'à établir ou qu'à discuter des faits qui combattent ou paraissent prouver la théorie de M. Talbert. Cette théorie elle-même, malgré les développements qu'il lui donne, il ne la formule point d'une façon assez précise pour qu'il ne me reste aucun doute sur le fond de sa pensée. Admet-il que depuis les origines l'u avait deux sons, eu et u, qui vécurent l'un à côté de l'autre presque jusque vers la fin du xvr° siècle, époque où u aurait supplanté eu? Ou croit-il qu'à un moment donné de l'histoire de la langue, le xiv° siècle peut-être, des sons d'origine diverse, venant ainsi de l' $\bar{o}$ , de l' $\bar{u}$  et de l' $\bar{u}$  latin, se seraient fondus en un son unique eu qui, à la fin du xvr° siècle, aurait commencé à se scinder en eu et en u?

Je crois que M. Talbert est forcé d'admettre l'une ou l'autre de ces deux manières de voir. Or non seulement elles ne reposent sur aueune preuve sincère, mais en elles-mêmes elles sont insoutenables. A-t-on un seul exemple d'une langue qui aurait deux sons différents pour une même voyelle, et cela non pas dans quelques mots isolés à prononciation incertaine, mais dans tous les mots présentant cette voyelle? Ce serait un miracle, ou plutôt une monstruosité dans l'histoire du langage. Et pour prendre la seconde manière de voir, ne serait-il pas également merveilleux que quand deux sons différents ó et u seraient venus se fondre dans un son unique eu, celui-ci, se seindant à son tour en eu et en u, la répartition se fût faite si exactement que précisément l'eu serait revenu aux mots ayant l'é primitif et l'u aux mots ayant l'u? Là encore on aurait un fait unique dans l'histoire des langues. Et c'est pourtant entre ces deux impossibilités que M. Talbert devra choisir s'il persiste à soutenir une théorie dont je pense avoir détruit les appuis même apparents.

(Romania, 1876, tome V, 394-404.)

Phonologie de la langue française, par C. AYER, directeur de l'Académie de Neuchâtel. Paris, Neuchâtel et Bruxelles, 1875. Un vol. in-12, VIIJ-136 p.

Exposé des lois qui régissent la transformation française des mots latins, par A. Scheler. Paris et Bruxelles, 1875. Un vol. in-16, VIIJ-259 p.

Voiei deux petits traités de phonétique française que nous envoient la Suisse et la Belgique, preuve des progrès que fait au delà de nos frontières l'étude scientifique de notre langue. Traitant le même sujet, il convient de les réunir ensemble et de les étudier dans un même article.

La Phonologie de M. Ayer est composée de trois parties. La première (Nature et formation des sons, p. 1-34) étudie les sons en général, les voyelles, les consonnes et donne la théorie de l'accent tonique. Cette étude, moitié physiologique, moitié philologique, est en général exacte; elle pèche toutefois par le manque de précision; l'analyse des sons n'est pas aussi approfondie qu'elle pourrait l'être dans l'état actuel de la science. Le ch. Iv de cette première partie (De l'Euphonie en francais) contient un singulier mélange de remarques justes et neuves et d'assertions fausses. D'où l'auteur a-t-il tiré ce principe « général dans l'ancien français » que la syllabe finale ne peut être terminée phonétiquement que par une voyelle (e muet ou voyelle sonore) et que par suite les consonnes finales étaient muettes (p. 25-26)? De même au chapitre suivant (Quantité et accent, l'auteur établit que l'accent porte sur la dernière syllabe, à moins qu'elle ne soit muette; or, ajoute-t-il, comme cet e muet ne sonne pas et comme d'un autre côté l'accent ne peul reposer que sur une syllabe terminée phonéliquement par une voyelle, il suit de là que la consonne qui vient après la voyelle accentuée ne se fait pas entendre (salu[t] parle[r]) ou commence une nouvelle syllabe

(vi-de, gro-sse; hau-t intèrêt, etc.) et que dans les mots dont on fait sonner la consonne finale sans qu'il y ait liaison, par exemple dans sec, mer, il y a en réalité deux syllabes et non une (p. 31). Bizarre théorie qui repose sur une fausse analyse des sons et l'ignorance de l'histoire de l'e féminin en vieux français.

La deuxième partie a pour objet l'histoire des lettres latines. C'est de beaucoup la plus importante, et elle embrasse plus de la moitié de l'ouvrage (p. 34-123). Elle commence par des considérations remarquables sur la formation populaire et la formation savante et sur les principes généraux des medifications euphoniques (permutation, assimilation, contraction, métathèse, élision, addition de lettres, etc.). La loi d'équilibre que l'auteur croit treuver entre l'action de la syllabe initiale où domine la consonne et la syllabe accentuée où domine la voyelle et à laquelle il attribue principalement la syncope des voyelles et des consonnes (p. 42), n'est pas aussi apparente qu'il le pense. Il ne la fonde guère que sur l'exemple de délié (delicatus) et comlé (comitatus) (p. 51): dans l'un, la cliute de la consonne c aurait pour résultat le maintien de la voyelle atone i, et dans l'autre, la chute de la voyelle atone i, celui de la consonne m. Or l'exemple de délié est faux, parce que la seule forme connue du vieux français est delgié qui dérive régulièrement de delicatus par la chute de la protonique brève i 1. Cette loi d'équilibre dent on ne saisit pas d'ailleurs nettement l'action et qui en outre serait en contradiction avec la loi de la chute de la protonique, ne nous paraît pas fondée.

Quand M. Ayer arrive à l'étude des voyelles (p. 58), il reproduit fidèlement Diez : or l'on sait que la phonétique romane, et spécialement la phonétique française, créée par l'illustre auteur de la Grammaire comparée des langues romanes, est restée, même dans la troisième édition de ce livre classique, en arrière des découvertes nouvelles; d'ailleurs, depuis la publication de la troisième édition (1870) la science a marché à grands pas; aussi la théorie des voyelles, malgré le soin qu'y a apporté l'auteur, est insuffisante. Trop souvent M. Ayer, suivant en cela les errements du maître, fait une large part aux mots de formation savante ou aux mots populaires dont l'orthographe a été rajeunie, et qu'il cite comme des anomalies : par exemple il faut effacer (p. 62) clair, aile (vieux français cler, éle), chandelle (v. fr. chandoile), pèse (v. fr. poise); (p. 63) lac, grave; (p. 64) mode, école, rude, etc., etc. La façon dont sont cités les exemples où entre le groupe oi (ui), montre que l'auteur n'est pas au courant de la question compliquée que soulève ce groupe. Le résumé que M. Ayer donne (p. 69) du traitement des voyelles accentuées est en partie inexact : ō par exemple ne se con-

<sup>1</sup> Délié date du xve siècle et semble dû à une confusion avec le participe deslié.

fond pas avec ŏ quoique tous deux aboutissent généralement à eu. Pour les voyelles dites en position, l'auteur ne paraît pas se douter de l'action de la quantité sur l'altération phonétique. Des faits d'ordre divers sont groupés confusément sans explication. Ainsi pour e en position latine ou romane, l'auteur dit qu'il se maintient. « Quelquefois cepen» dant, ajoute-t-il (p. 66), il devient ie : neptia, nièce; — ei ou oi : » sec[a]te, seigle; stella, étoile; — et même i ou a : despectus, dépit; » lucerna, lucarne. » Quelle confiance dans la sureté des lois phonétiques peuvent inspirer au lecteur ces prétendues exceptions dont il ne se rend pas compte ? En somme, l'auteur, avec tout son talent d'exposition, n'a pas su donner à cette théorie du vocalisme l'exactitude et la précision voulues.

La théorie des consonnes est plus approfondie, et l'auteur ajoute quelque peu à Diez. La modification la plus importante consiste à séparer les groupes de consonnes des consonnes simples, que Diez avait confondus. Cette division éclaire d'un jour nouveau les lois qui régissent la phonétique des consonnes; toutefois là encore l'auteur aurait pu aller plus loin qu'il n'a fait, et au lieu de se contenter de constater les faits et de citer les exemples en détail, il aurait pu formuler des lois générales qui ressortaient elles-mêmes des exemples mieux groupés. Ainsi en considérant d'abord dans les consonnes simples toutes les consonnes initiales; puis toutes les médiales; puis toutes les finales; il serait arrivé à des formules plus nettes, plus propres à s'imprimer dans l'esprit du lecteur, et qui offraient en outre cet avantage de reparaître dans la théorie des groupes 1. Reconnaissons toutefois que si dans la théorie des groupes, M. Ayer n'a pas su arriver à des lois plus générales, et si souvent ses explications sont contestables<sup>2</sup>, cette partie offre l'avantage de réunir en quelques pages un ensemble d'exemples dont on peut tirer bon parti.

La troisième partie (les Lettres françaises) ne contient que quelques pages (123-136). C'est un court et très rapide exposé des principales règles établies par Diez dans sa Grammaire (1, 336-433 de la traduction française). Nous y trouvons quelques remarques nouvelles, entre autres cette observation très juste qu'il n'y a plus en français de diphthongues réelles et que dans ia de diable par exemple l'i est consonne.

<sup>1</sup> Voir plus loin, page 162.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'u de coude (cubitus) ne vient pas du b (p. 116); c'est l'u de cubitus qui donne régulièrement ou. El donne cau et non au (p. 112); dauphin vient de \*dalphinus, aumône de \*alimosina; cau lui-même vient, non pas du changement de èl en al avec maintien d'un c étymologique nou prononcé, mais du changement de èl en èal, eûl, cal, cau, avec c féminiu jadis prononcé (cf. plus loiu, p. 267). La théorie de la gutturale (p. 103 et suiv.) est en grande partie inexacte. Caisse (p. 120) est provençal; capsa a donné en fr. châsse, etc., etc.

En somme ce petit livre a le grave inconvénient d'être en retard sur les dernières découvertes. Il est par trop insuffisant; c'est dommage, car il est fait avec soin et travail; et l'auteur y fait preuve d'un talent réel d'exposition, surtout dans les considérations générales. L'intérêt de ce livre, outre les vues d'ensemble, est de présenter réunis commodément pour le lecteur les traits les plus importants de la phonétique française qu'il faudrait aller chercher dans tout le premier volume de Diez. Signalons-y encore des rapprochements avec les dialectes de la Suisse romande qui ont leur prix.

Le jugement que nous venons de porter sur le livre de M. Ayer peut s'appliquer dans ses traits généraux, et sauf quelques restrictions, à celui de M. Scheler. Quoique superieur en bien des points à la Phonologie, l'Exposé non plus ne satisfait pas les exigences d'une science devenue aujourd'hui sévère et rigoureuse. Et avec M. Scheler la critique a d'autant plus le droit de se plaindre que l'auteur porte un nom bien connu dans la philologie française. Noblesse oblige. L'auteur du Dictionnaire d'étymologie et de ces éditions de nos vieux textes si appréciées par le public compétent, se devait à lui-même de mettre son œuvre au courant des derniers travaux. Aux faits réunis par Diez, l'auteur se contente d'ajouter généralement le résultat de ses propres recherches consignées pour la plupart dans son Dictionnaire. Mais celles de MM. Paris, Meyer, Schuchardt, Mussafia, Ascoli, etc., qui ont dans ces dernières années transformé la phonétique romane, quoi qu'il en dise dans sa préface, M. Scheler semble les avoir laissées de côté.

L'ouvrage de M. Scheler est plus développé que celui de M. Ayer. Tandis que celui-ci consacre une soixantaine de pages (assez compactes, il est vrai) à la théorie des sons latins (p. 56-123), M. Scheler étend son exposition sur plus de deux cent cinquante pages, et, malgré cela, il ne se permet aucune considération générale. A peine quelques lignes sur l'accent tonique, et il entre immédiatement en matière, commençant par exposer la chute des voyelles atones (p. 355) pour arriver eu traitement des toniques et des atones qui se maintiennent (75-141) et terminer par l'étude des consonnes gutturales (148), labiales (187), dentales (210). Cet ouvrage est donc une collection de faits et d'exemples groupés suivant certains principes que l'auteur expose d'un style parfois algébrique et avec la sévérité d'un formulaire de chimie. A cela je ne vois pas de mal et la science ne perd rien à être présentée dans son austère nudité.

Mais si M. Scheler, grâce à ce plan et à cette méthode, entre dans plus de détails que M. Ayer; s'il donne plus de développement aux questions, multiplie les exemples anciens et modernes, signale parfois

des difficultés spéciales, et essaie des solutions; si en un mot il aspire à la rigueur et à la précision, il faut le reconnaître avec regret, il est loin d'arriver au but qu'il se propose. Un rapide aperçu du livre suffira pour s'en convaincre.

L'auteur étudie d'abord les atones finales, lesquelles tombent ou sont remplacées par un e muet quand la dernière atone est a ou quand cette atone est précédée de consonnances composées. « On trouve d'ailleurs, » ajoute M. Scheler, de nombreux vocables sous les deux formes avec » ou sans e muet; avarus -avare et aver e, casa -case et chez; firmus » -ferme et ferm\*; rigidus -roide et roit; tormentum -tourmente et tour-» ment; granum -graine et grain; legumen -légume et léun\* 1. » Pourquoi rapprocher et donner comme des anomalies des formes qui doivent leur explication à des causes diverses? Avare, case, légume sont des mots savants ou étrangers; ferme, roide sont ferm, roit refaits, comme d'autres adjectifs, sur les féminins; tourmente, graine sont tormenta, grana. — Dans les proparoxytons, M. Scheler montre comment la première atone tombe, et comment les deux consonnes tantôt restent avec un e muet final (ordinem, ordre), tantôt se réduisent à une consonne avec un e muet (domina, dame), tantôt sont représentées par une consonne simple (nitidus, net) (p. 6-8). Ces trois lois sont établies par des exemples abondants et en général exacts; mais qu'est-ce qui détermine pour chacun de ces exemples l'application de l'une ou de l'autre de ces lois? Quelle est l'action de la voyelle finale? des groupes de consonnes? Sans doute la plus grande partie de ces explications doit être réservée, pour la théorie des consonnes, mais pourquoi M. Scheler entreprend-il dès le début, dans le chapitre des atones, la théorie des groupes? Car il a cru utile d'étudier en détail les proparoxytons et après avoir exposé les trois lois dont nous venons de parler, il prend un à un les divers suffixes icus, icem 2, ilis, ulus, etc., et montre ce qu'ils ont donné dans la formation populaire et dans la formation savante. On ne peut qu'approuver ces développements qui, par le nombre considérable d'exemples mis sous les yeux du lecteur, font toucher du doigt la différence radicale qui sépare les deux systèmes de formation de mots; toutefois il suffit que l'auteur montre la chute des voyelles atones dans les mots vulgaires et l'oppose au maintien des mêmes voyelles dans les mots savants sans avoir besoin de s'occuper du sort des consonnes et d'empiéter, comme il le fait durant vingt-einq ou trente pages, sur

<sup>1</sup> L'auteur ajoute en note : « C'est peut-être sous l'influence de leur pluriel en a , que beaucoup de substantifs neutres ont revêtu la forme féminine. » Pourquoi peut-être?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Citons en passant le singulier lapsus ou la singulière faute d'impression qui, dans la note 1 de la page 13, fait écrire trem dans perdicem, radicem, junicem, cornicem.

la théorie des consonnes. Mais ceei n'est qu'un défaut de composition. Ce qui est plus grave, ce sont les exemples mal choisis, mal groupés ou mal expliqués, comme dans la page 35 où l'auteur étudie le groupe eus, ius dans des mots dans lesquels « l'élément e, i disparait sans trace, si » ce n'est qu'il sauvegarde au t ou au c qui précède leur carac- » tère sifflant qu'ils avaient déjà en latin (!) ». Et l'auteur, à l'appui de cette règle, cite sans distinguer des mots savants et des mots populaires, des mots où l'i agit sur la voyelle accentuée, et des mots où il agit sur la consonne, etc. ¹.

La théorie des voyelles accentuées laisse aussi à désirer. Tout ce qui concerne  $a = i\acute{e}$  (p. 62 et 69-73) est inexact et confus. Sur les rapports de  $\dot{e}$  et  $\ddot{i}$ , de  $\ddot{o}$  et  $\ddot{u}$  on ne trouve rien de satisfaisant. M. Scheler n'a pas fait remarquer que le latin populaire avait ramené ĕ et ŏ à è, ò ouverts ; è et ĭ à é fermé ; ō et ŭ à ó fermé ; que les voyelles en position devant deux consonnes ont conservé la valeur qu'elles avaient en latin; que par exemple sex, tex se prononçaient sex, lex; que viridem se prononçait vérede ou vér'de ; que de la sorte e et o devaient donner et ont en effet donné, suivant leur nature, un è ou un é, un ò ou un ó; que  $\tilde{t}$  en position n'a pu donner que  $\dot{e}$ , tandis que  $\bar{t}$  en position persistait, etc.<sup>2</sup>. De là des assertions comme la suivante (p. 89) : « Devant les » nasales complexes e est conservé et produit, avec l'm ou l'n qui suit, » le son spécial qui caractérise notre prononciation de in : ce son s'or-» thographie tantôt par in ou im comme dans cing (quinque), mince » (principem), simple (simplicem), quint (quintus), lynx v. fr. lins (lynx), » quinze (quindecim); tantôt, et c'est le cas surtout quand n est suivi » d'une gutturale, par ein ou son équivalent ain : ainsi dans cinque, n fingere, pingere, tingere, stringere, exstinguere, fr. eeindre, feindre, » peindre, teindre, estreindre, esteindre. » In est dissérent de ein ; l'un s'est prononce à l'origine i-n', l'autre  $\ell yn'$ ; le premier vient de i long en position (quinque, quintus, quindecim, cf. quinus; principem de primus-eaput; simple et lynx sont à discuter); le second de & bref (cingere, fingere, etc.). Mêmes explications à donner aux divers traitements de  $\check{e}$ ,  $\check{e}$ ,  $\check{t}$  en position devant la gutturale ;  $\check{e}$ , c'est-à-dire  $\grave{e}$  + la gutturale

¹ Abstème, audace, factice, \*omecide, justice, sanguin, superbe sent de formatlen savante; postiche est italien; aŭr est \*agŭrium, agŭirum, agŭirum (ū = ŭi), agur, aŭr; eil, fiis, lis ont l'l meuillé en vieux français: cilz, filz, lilz; joie est gáudia, jauia, joie; etc., etc.

² A cet égard les assenances et les rimes des vieux poètes français et le dictionnaire de rimes provençales de Hugues Faidit sont singulièrement instructifs. Ainsi on voit nettement distinguer les mots à ê ouvert venant d'un ö bref latin en position des mots à é fermé venant d'un ö long ou d'un i bref latin en position. Lettre de littera rimera avec mettre de mittere, mais non avec prèstre de présbyter ; regrette de \*grēttare [grētan] rimera ou assonera avec sacte de sagitta ou avec le suffixe cite (\*ètlus ou plus vraisemblablement ittus), mais non avec tèste de tësta. Vérd (viridem) ne rimera jamais avec pèrd (përdit). Je ne puis ici qu'indiquer ces observations.

aboutit à i par  $i \nmid i$ ;  $\bar{e}$  et  $\bar{i}$ , c'est-à-dire  $\dot{e}$ , aboutissent à  $\dot{e}i$ , oi. — P. 78, M. Scheler explique, comme Diez, le changement de el ( $\dot{e}llus$ ) en eau par l'intermédiaire de iel, ial, iau, eau; depuis longtemps M. G. Paris a démontré que cette série est inexacte, que la diphthongaison de el en iel n'est pas admissible en français, que le changement direct de e en a dans iel, ial est anormal, et que le passage de iau en eau est sans exemple; qu'au contraire la phonétique et les textes anciens s'accordent à indiquer la série  $\dot{e}l$ ,  $\dot{e}al$ ,  $\dot{e}al$ ,  $\dot{e}au$ , eau ( $e\bar{o}$ ), d'où soit iau ( $i\bar{o}$ , picard, etc.), soit au ( $\bar{o}$ , français). — L'auteur résume comme il suit les transformations de u (p. 108). « u bref se retrouve sous les formes diverses u suivantes: u (u), u), u0, u1, u2, u3, u4, u4, u6, u7, u7, u8, u9, u9,

Dans la théorie des consonnes, l'auteur suit l'exposition de Diez et so contente en général d'ajouter des exemples nouveaux à ceux que donne la Grammaire. Après l'examen de chaque consonne qu'il considère séparément comme initiale, comme médiale et comme finale, il étudie les groupes divers dans lesquels elle peut entrer. Il eût été plus utile de considérer d'ensemble les consonnes initiales, puis les médiales, puis les finales; de faire un chapitre à part pour les groupes latins et pour les groupes romans et d'examiner ces groupes d'après la nature de la consonne initiale. L'auteur serait arrivé à formuler quelques lois générales comme les suivantes : quand la première consonne est une liquide ou une spirante, elle est traitée comme finale, et la seconde comme initiale (à moins que ce ne soit une liquide); quand la première est une muette, elle s'assimile et tombe et la seconde est traitée comme initiale (à moins que ce ne soit une liquide); la gutturale dans tous les cas présente un traitement particulier. Faute d'avoir suivi cette voie, M. Scheler, à l'exemple de Diez, accumule les règles de détail ; chaque groupe présente sa règle et souvent ses règles particulières, et le lecteur se perd dans un dénombrement pénible de faits qui ne semblent avoir aucun lien entre eux. Cette exposition, qui était inévitable à l'époque où Diez créait de toutes pièces le système de la phonétique romane, doit être remplacée par celle de lois générales embrassaut la multiplicité des faits. Plus la phonétique deviendra rigoureuse et précise, plus elle pénétrera dans l'organisme physiologique des sons, mieux elle saisira le mouvement de ces lois qui régissent dans leur action directe ou dans leur entre-croisement multiple le système du vocalisme et du consonnantisme roman.

Pour entrer dans le détail de cette troisième partie, il serait facile de relever de nombreuses inexactitudes. — P. 187. « gn est transposé en » ng: pugnus, pungus, poing; signum, singum, seing; cognitus,

» congtus, cointe; vig(i)nti, vingti, vingt. » Dans poing, seing, cointe, l'i représente le q latin qui a été ajouté à poinq et à scinq par des clercs désireux de rappeler l'étymologie latine. Viginti a donné vi-inti, vint, écrit postérieurement vingl. — P. 208. Dans le groupe mn « en espagnol n devient r; » c'est n dans le groupe roman m'n et non dans le groupe latin mn. - P. 211. « Le maintien du t ne caractérise pas » toujours un mot comme appartenant à la couche savante ; l'ancienne » langue offre un grand nombre de cas contraires à la règlo de la » syncope (du t médial), ainsi : risiter, nature, quatorze, citer, quite » (quitte), noter, toute, beton, malière, poele. Parfois le t primitif est » redouble: beta, belle; bletum, blelle; carota, carolle. » M. Scheler paraît ici, comme aussi en d'autres passages de son livre, porté à croire que la formation savante ne date que de l'époque moderne, tandis qu'elle remonte jusqu'à la Cantilène de sainte Eulalie (virginited). Dans la liste citée, visiter, nature, citer, noter, matière, poète sont dus aux cleres; toute est le latin populaire tutta; il est douteux que beton vienne de bitumen; quatorze est qualvordecim où le t est maintenu par le v qui le suit ; la seule inspection des mots bette, blette, carotte (où le t a été redoublé par suite d'une confusion avec les suffixes elle, otle), montre qu'ils ne dérivent pas par voie populaire de bêta, blita, carola; car sans parler du maintien du t, il faudrait boie, bloie, charoue, ou cheroue. Quitte seul présente des difficultés, et le passage de quielus à quille, comparé à coi, reste obscur. - P. 213. « ordière d'où ornière »; ornière vient de orne, en vieux français et encore dans les patois, ligne, sillon, de ordinem. — P. 217. « Le groupe st, devenant final, perd le t: » repastus, repas; conquis'tus, conquis; postea, puis; ostium, huis; » v. fr. tos pour tost (tôt); os pour ost du latin hostis. » Ces deux lignes rapprochent des exemples qui jurent entre eux. Conquis ne vient pas de conquistus (ou plus exactement con-quaëstus qui a donné conquèst, conquèste); mais c'est, comme mis, une forme du participe passe refaite en vertu de l'analogie: puis et huis viennent de postea, ostium, par posk'u, oskium, de sorte que le t est représenté dans ces deux mots par i. Os est un affaiblissement de oz, forme régulière pour osts ; tos (si cette forme est authentique) sera de même tost plus l's adverbiale, d'où tosts, toz, tos. — P. 231. L'auteur est trop porté à exagérer la durée de la prononciation de l's devant une consonne, et il voit une anomalie dans l'accentuation du mot côle (coste), comparé à coteau (au lieu de côleau, de costeau); l'auteur ne voit pas que l'accent circonflexe en principe n'existe que sur les syllabes portant l'accent tonique; cf. crête et écrire; dans le nôtre, o a l'accent tonique: dans notre (enfant), notre est enclitique. - Il est inutile de multiplier ces citations ; elles suffisent à montrer que l'ouvrage de M. Scheler est loin de répondre aux légitimes exigences de la science.

On était en droit d'attendre une œuvre d'un caractère plus sévère de la part de l'auteur du Dictionnaire d'étymologie française. Reconnaissons toutefois que ce traité a, comme celui, plus que celui de M. Ayer, le mérite de réunir nombre de faits intéressants; on y trouve quelques explications neuves ¹ ou que l'auteur avait indiquées pour la première fois, sans les développer, dans son dictionnaire. Tel qu'il est, et malgré son insuffisance et ses erreurs, il sera utile cependant aux commençants qui pourront s'y initier aux premiers principes de la philologie française.

(Revue critique, 1875, nº 43.)

¹ Comme celle de de-struire (de \*strucere), p. 41, n. 2. Les exemples en général sont plus abondants que dans Diez, et l'auteur cite assez souvent des formes intéressantes du vieux français.

# LE DÉMONSTRATIF ILLE

## ET LE RELATIF QUI

#### EN ROMAN

Dans les études remanes, quand on se treuve en présence de formes obscures, susceptibles d'explications diverses, il y a une tendance à faire prédominer la dérivation phonétique sur la dérivation analogique, tendance du reste fort légitime et qui prouve en faveur des méthodes rigoureuses que les romanistes mettent en usage. Si d'une formo donnée, on n'a à présenter que des explications simplement vraisemblables, l'hypothèse qui la rattachera à un type antérieur d'après les lois inflexibles de la phonétique aura certainement un caractère de sûreté qu'on ne pourrait recennaître à celle qui fait appel aux actions, toujours un peu flottantes et libres, de l'analogie.

Voici un cas où il faut décidément abandonner l'étymologie phonétique. Les efforts des romanistes ent porté, — et en vain, — sur cet énigmatique lui, illui qui jusqu'ici a échappé à toute dérivation directe d'un type latin. M. Tobler, avec la sûreté habituelle de son coup d'œil, a vu que c'était une erreur de méthode que de ramener à une étymologie quelconque cette forme irréductible, et a affirmé que lui est dû à l'action analogique de eui.

Après avoir vigoureusement réfuté les étymologies de Schuchardt qui ramène illui à illius, et d'autres qui le ramènent à illum-hic, illi-huic, etc., il déclare que dans les formes pronominales en -ui, il faut voir uniquement un transport de forme « du pronom interrogatif cui aux » pronoms qui y répondent. Il était certainement facile d'arriver à » faire convenir à la forme du mot interrogatif la forme de la réponse

» qui, d'après l'idée générale, repose dans le radical du pronom per» sonnel (M. Tobler désigne ici illui) ou démonstratif (il s'agit ici de
» ceslui, celui, etc.), sous la tendance naturelle à rendre évidente par
» l'identité de la terminaison l'identité des fonctions syntactiques du
» terme de la question et du terme de la réponse. Scules, les langues
» ont des pronoms de réponse en -ui qui ont ou qui ont eu l'interrogatif
» cui. C'est ainsi encore que le sarde répond à quando par un mot de
» sa création tando . »

Nous nous proposons, dans ce petit travail, d'établir que l'explication de M. Tobler est la vraie et que c'est le pronom ille tout entier qui a subi l'action de son corrélatif qui. A cet effet, nous essayons de déterminer quelle était en latin vulgaire la déclinaison du relatif qui et eelle du personnel ou démonstratif ille et, par le simple rapprochement de ces deux déclinaisons, de rendre évidente l'action analogique exercée par la première sur la seconde.

### I. - LE RELATIF QUI.

1º L'ancien français a pour le pronom latin qui trois formes qui, cui et que, qui se distribuent comme il suit :

| FORMES ACCENTU  | ÉES. | FORMES ATONES. |
|-----------------|------|----------------|
| Sujet           | qui  | qui et que     |
| Régime indirect | cui  | _              |
| Régime direct   | cui  | que            |

Le sujet qui était à l'origine accentué; comme les pronoms personnels sujets, il est devenu atone dans le cours du temps, du xiie au xvie siècle, et s'est par suite affaibli en que. On trouve en moyen français des exemples assez nombreux de que sujet, à côté de qui. A partir du xvie siècle, la langue est revenue à qui, lequel tantôt porte l'accent (spécialement dans l'emploi absolu du substantif et dans l'emploi interrogatif), tantôt est atone et proclitique.

Le régime indirect cui s'est confondu au XIII° siècle, dans la prononciation d'abord, puis dans l'écriture, avec le sujet qui. C'est ce régime qu'il faut reconnaître dans notre régime prépositionnel : à qui, de qui, pour qui, etc.

Le régime direct se présente sous une forme accentuée cui et sous une forme atone que, celle-ci du latin que(m) atone. La forme accentuée de quem, qui aurait du être quien (comparez rem = rien) n'est pas

<sup>1</sup> Zeitschrift für romanische Philologie, III, p. 159.

arrivée au français. Or, comme la langue ne pouvait se passer d'un pronom accentué, régime direct, soit pour l'emploi emphatique, soit pour l'emploi substantif, soit pour l'interrogation, elle l'emprunta au datif cui. Déjà dans les Serments de Strasbourg, on lit: ne neuls cui eo relurnar int pois, en latin cui et non quem. Ce datif cui, à fonction d'accusatif, se fondit naturellement dès le XIIIº siècle avec le nominatif qui: Sainte Marie qui maint pecchierres apele, lit-on, Aliscans, v. 759, dans le manuscrit de l'Arsenal (Belles-Lettres, franç. 185) qui est sans doute du commencement du XIIIº siècle. Le ms. antérieur que copiait le scribe portait certainement Sainte Marie cui mainz pechiere apele. De là, cette forme unique de notre relatif moderne, quand il est employé absolument ou interrogativement: Qui m'aime me suive; Aimez qui vous aime; Jouer à qui perd gagne. — Qui êtes-vous? Qui voyez-vous? A qui le dites-vous?

Ces faits nous font remonter à une déclinaison du latin vulgaire qui avait trois cas, mais où l'accusatif, n'étant plus usité que comme proclitique, se faisait remplacer par le datif dans l'emploi emphatique, absolu ou interrogatif.

2' L'ancien provençal donne les mêmes faits : un sujet accentué qui, chi, qui atone peut s'affaiblir en que; un régime indirect cui et un régime direct atone que, accentué cui : Boecis... cui lant amet Torquator Mullios, Boèce 29; Cella cui mos cors dezira, Cercalmon<sup>4</sup>. Ce cui remplace un quem accentué disparu.

3º Faits analogues en italien. Les paradigmes sont, au cas sujet, chi et che; au régime indirect cui; au régime direct cui accentué et che atone. Le sujet che est atone; est-ce un affaiblissement de chi ou l'accusatif che = quem? peu importe pour la question qui nous occupe; il nous suffit de savoir que l'accusatif latin quem est représenté par un atone che, et que, pour la forme accentuée, l'usage a été prendre un autre cas, le datif cui: la donna che vedo; il prato cui il ruscello irriga. O felice colui cu' ivi elegge, Dante, Inferno, 129.

A travers les formes complexes du roumain ce, cine, cui, on démèle également, quoique moins clairement, des faits analogues à ceux do l'italien.

Ainsi, dans la plus grande partie du domaine roman, l'idiome vulgaire déclinait au nominatif qui, au régime indirect eui, formes accentuées; au régime direct, d'abord, forme uniquement atone quem que (pourquoi uniquement atone? sans doute parce que la chute de la finale m avait enlevé à que la possibilité de recevoir l'accent); puis, comme substitut accentué de cet accusatif, le datif cui.

Meyer, Recueil d'anciens textes, I (provençal), nº 8, vers 7.

Dans la péninsule ibérique, les choses se passaient autrement. L'usage d'un adjectif cuius cuia cuium, conservé uniquement dans cette province, oublié dans tout le reste du domaine roman, avait rendu inutile le datif cui¹, lequel naturellement disparut. Le relatif fut donc représenté uniquement par deux cas, le sujet accentué qui et le régime direct quem, qui, accentué, devint en espagnol quien, en portugais quem, et atone, devint que dans les deux langues. De la le relatif archaïque de l'espagnol et du portugais. Les textes anciens en effet connaissent un pronom sujet accentué qui, employé absolument ou interrogativement. Qui buen mandadero enbia, tal deve sperar, Poema del Cid, v. 1458. — Demas qui lo cobris non auria pavor, Alex., str. 92. — Todos los sus miraglos, qui los podia contar, S. Dom. de Sil., str. 384. — Qui sacarlos quisiesse busque escrividores, id. 386. — Como qui su negocio a lan bien recabdado, id. 396. — Qui la vida quisiere de San Millan saber..., S. Mill., str. 1. — Demandólis qui eran..., S. Oria, str. 31.

Ce pronom qui a disparu dans la langue moderne, et c'est quien, quem, et que, les deux formes, accentuée et atone, de l'accusatif, qui en ont pris la place.

Ainsi le latin populaire d'Espagne avait réduit sa déclinaison aux deux cas suivants :

FORMES ACCENTUÉES. FORME ATONE.

Sujet qui —

Régime quěm que(m)

Arrivons au pronom ille. Ici aussi nous avons une double division : d'un côté, en Espagne, deux cas ; de l'autre, dans le reste du domaine roman, trois cas, avec un accusatif accentué emprunté d'un datif tonique.

#### II. - LE DÉMONSTRATIF ILLE.

1º Le démonstratif ille, devenu en roman pronom personnel de la troisième personne, affecte en ancien espagnol et en ancien portugais les formes suivantes <sup>2</sup>:

¹ Avec l'idée de génitif de possession, essentielle à l'adjectif cuius, pouvait facilement se confondre l'idée d'attribution, propre au datif. Voilà pourquoi cui disparut ici devant cuius. Dans les autres langues romanes, inversement, la disparition de cuius adjectif ayant entraîné celle du génitif cuius, le datif cui cumula, pour la même raison, avec sa fonction propre de datif, celle de génitif.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voir Diez, Gremm., 11, p. 82 et 85 de l'édition française ; cf. Morel-Patio, dans Romania, IV, p. 33.

#### FORMES ACCENTUÉES.

#### FORMES ATONES.

Sujet, esp. elli elle, pg. ell elle elle

Rég. indir. — — esp. li, pg. lhi.
Rég. dir. esp. elle (elli); pg. elle ele (eli) esp. et pg. lo,

Point de régime indirect accentué; nous expliquerons plus loin le régime indirect atone.

La vieille langue a confondu les formes du nominatif elli eli avec celles de l'accusatif elle, ele qui sont devenues d'un emploi habituel aussi bien comme sujet que comme régime accentué. Aussi s'emploientelles précédées des prépositions à, de, por, etc., avec la valeur du régime indirect.

Donc à l'origine accord entre la déclinaison de ille et celle de qui.

 $2^{\circ}$  Dans le reste du domaine roman, les faits sont autres, mais concordent là aussi avec ceux que présente qui.

Et d'abord à l'accusatif.

La forme accentuée de *illum* est inconnue au français. En français, alors que l'accusatif pluriel *illos* est représenté par els, eux, l'accusatif singulier \*el y est remplacé par le datif lui: Que lui a grant torment ocist, Léger, 12. — Qui lui portat, Alexis, 76. S'il veil que jo lui serve, id., 99 e. — Il a els et il lui baisié et acolé, Thomas le Martyr, v. 5095, etc.

L'italien a à peine connu ello = illum accentué<sup>2</sup>, et lui aussi le remplace par lui accentué: io guardò lui, ed egli guarda me. Mais il possède lo, et archaïque elo (dans glielo, etc.) = illum atone.

Le provençal présente des formes plus embrouillées par suite d'une série d'actions et de réactions analogiques. On trouve à l'accusatif elh, mais aussi lui (ainsi dans Boèce, 139 : Molt fort blasmava Boecis sos amigs qui lui laudaven), à côté de la forme atone lo (Molt lo laudaven e amic e parent, ibid., v. 142). Ce lui est la forme primitive combattue par la forme elh qui du nominatif a passé aux autres cas. C'est ainsi que le nominatif singulier ieu du pronom de la première personne s'est parfois employé comme régime prépositionnel, et qu'inversement au pluriel la forme du régime elhs a passé au sujet et a pris place à côté de ilh, de illi.

Ainsi, sauf dans la péninsule ibérique, le roman ne possédait pas de *illum* tenique, ou, s'il l'a possédé, a tendu à le sacrifier au datif *lui*, et à le laisser perdre.

Voir quelques exemples dans Blanc, Voc. Dant, s. v.

<sup>1</sup> L'usage moderne, en portugais, a gardé elle et en espagnol, a réduit elle à ele, el. Les formes atones de l'esp. li, lo se sont affaiblies en le le, et celles du portugais lhi, lo en lhe, o.

Venons au datif. Il est établi aujourd'hui que le latin vulgaire possédait (sauf dans la péninsule ibérique) un régime indirect illui¹; l'étymelogie en a été vainement cherchée jusqu'ici. Toutes les hypothèses qui tendent à le rattacher phonétiquement à un type antérieur illi-huic, illum-hic, illuic, illumc, illuc, illius, ont échoué. M. Tobler en a fait justice, et après lui M. Thomas qui, cependant, non satisfait de l'explication de M. Tobler, fait une dernière tentative, et va encore demander à la phonétique une étymologie nouvelle, fort ingénieuse, mais teut aussi insoutenable que les précèdentes². Toutes ces tentatives échouant, seule reste debout l'explication de M. Tobler. Pour le moment, contentons-nous de recennaître l'identité de formes et d'établir la similitude de illui cui.

Pour le nominatif, il est également acquis que le latin vulgaire a dit partout, dans le territoire reman, illi et nen ille 3. Or, l'étymologie de cet illi a, elle aussi résisté à toute explication tirée de la phonétique. On a veulu y voir une combinaison de ille hic, l'archaïque illic des poètes comiques 4, l'adverbe illic, etc., hypothèses invraisemblables qu'emportent les objections dirigées contre illi-huic, illum-hic, etc.

Récemment, il est vrai, dans une étude sur la phonétique syntactique en français, étude curieuse, riche en vues neuves et eriginales, et qui

<sup>1</sup> Voir, e tre autres, les inscriptions de Muratori 2088, 6, Mommsen, I. R. N. 3196. Lui est très fréquent dans les formules mérovingiennes.

\* Romania, XII, p. 332-333. -- Il y voit une combinaisen d'un datif archaïque illo avec le datif ei du pronom is. Francisque Meunier avait démontré que les pronoms latins à génitif en -ius ont tiré ce génitif d'une contraction d'un génit f archaïque régulier en -i avec le génitif -ius du même pronum is. C'est cette combinaison que M. Thomas veut retrouver au datif; ainsi eui vient de euo + ei, haie de hoi + ei + e.

L'étymologie pèche par un point, mais ce point est capital. Illo+ei a hien existé, a bien donné un datif latin qui a passé au ruman, mais ce datif est le classique illi: illi est précisément à illo+ei ce que illius est à illi+ius. Quant à eui et huic, le groupe ui représente lout autre chose que la combinaison o+ei, o+i, oi; c'est l'i final qui seul représente cette combinaison (comme il le fait dans illi); l'u appartient au radical. Les génitifs archaïques eui+ius, hui+ius aboutissent à euilus, e

Ainsi tombe l'étymologie de M. Thomas. Nous verrons plus loin que fausse pour le masculin, elle devient juste pour le féminin qui est ille+ei.

a Le vieux français a il, l'espagnol et le portugais ont eu e'li; l'italien a dit e'li avant de dire egli qui en est un doublet syntactique. Voir la note 2, page 173. Le provençal seul semble avoir hésité; il a les deux formes, elh qui indique illi et el qui indique ille. Son article masculin au nominatif est lo (et non comme en vieux français li=illi), ce qui indique soit ille, soit illum. Ces hésitations viendraient-elles d'une action analogique incomplète exercée par qui? on serait-ce que les diverses formes des cas obliques auraient réagi les unes sur les autres ? Au féminin, elha vient évidemment du masculin elh; l'oblique leis s'emploie également comme sujet, etc. Cf. ce que nous venons de dire sur l'accusatif illum.

4 Nous-même nous avions admis cette dernière étymologie.

ouvre à la linguistique romane des voies nouvelles, mais, nous en avons bien peur, aussi périlleuses qu'attrayantes, M. F. Neumann a proposé du français il une explication qu'il demande aux combinaisons syntactiques où se serait trouvé engagé le latin ille. Mais cette hypothèse ne peut tenir. Pour ne pas interrompre le cours de notre démonstration nous en rejetons en note la discussion<sup>2</sup>, retenant ici la conclu-

<sup>1</sup> Voir la Zeitschrift f. roman. Philol., 1884, p. 243 et suiv. et spécialement p. 260-262.

<sup>2</sup> Ille, d'après M. Neumann, était suivi dans la phrese tantôt d'un mot commençant par une consonne (admettous par exemple ille renit), tantôt d'un mot commençant par une voyelle (par exemple ille habet). Le gallo-roman ille-renit devait devenir le français elvient; le gallo-roman ille habet devait donner successivement illeabet, elliabet, elljat, d'où par réaction de l mouillée sur l'e, le retour (nullement démontré, disons-le en passant) de l'e initial à i; ef. eilium celjo eil (rapprochement sans valeur); le monillement disparaissant, on a il a. Ce développement phonétique suppose que ille e'j est accentué, cer il n'y a pas réaction du yod final sur la voyelle précédente quand elle est atone. M. Neumann explique de la même façon les faits analogues que présentent le provençal, l'italien, etc.

Assurément M. Neumann a raison de voir dans ille un pronom accentué; ear les pronoms personnels sujets ne connaissent tous à l'origine qu'une forme, la forme accentuée, alors que les mêmes pronoms régimes sont tentôt toniques, tantôt atones. Ce n'est qu'à partir du x11° siècle que ces pronoms sujets ont pu devenir atones. Et c'est même ce qui explique que nos ros, sujets d'abord toniques, devenus atoues à l'époque où 6 fermé aboutissait, tonique à cu, atone à ou, sont devenus nous rous et non neus reus.

D'un autre côté, j'accordersis volontiers à M. Neumann que l'i du nominatif pluriel il soit du à l'action régressive de l'i fiual atone suivi d'une voyelle dans illi: tlli habent, ellihabent, ellipabent, el aunt, it ont, il ont. Mais qu'il y ait eu un ille habet) et qu'il ait suivi la même murche, c'est ce que je ne saurais admettre. Sans parler des objections de détail que je viens d'indiquer entre parenthèses, je lui ferai la suivante qui me parait fondamentale.

Comme les laits français sont ici connexes avec ceux que présentent les autres langues romanes, en particulier l'italien, M. Neumann s'appuie sur une remarquable étude de M. Grœber qui, dans sa Zeitschrift (II, 594-600), montre que les diverses formes de l'article et du pronom italien de la 3º personne sunt dues à l'action differente qu'exerce le son initial du mot suivant, selon que c'est une voyelle on une consonne. M. Græber a parfaitement bien démontré que le pluriel sujet egli vient d'un illi elli suivi d'une voyelle et que l'i final, mis en hiatus, s'est consonnifié et a agi sur les ll qui précèdent. Mais egli n'est que la forme que prend devant une voyelle lu pronom elli suivi d'une consonne. C'est cet elli = illi qui est le primitif.

Or, pareils faits se produisent au singulier. Le nominatif singulier egli est bien elli modifié par un hiatus suivant; mais c'est elli, usité très longtemps devant des consonnes, qui est la forme primitive et qu'il faut expliquer. M. Græber y voit un affaiblissement de ille elle, et il compare ce changement à celui que présente la deuxième personne du singulier de l'impératif de eredo; crede = credi: explication donnée en passant et à laquelle M. Græber lui-même, j'en suis convaincu, n'attache pas grande valeur; car ect affaiblissement de crede en credi est un fait d'analogie de la conjugaison italienne, où l'i caractérise absolument la seconde personne du singulier (cf. le subjonctif dicas = dica dichi).

Or, cette forme primitive elli=illi, M. Neumann, avec sa théorie d'un histus syntactique, n'en peut ren l're compte, puisque cette théorie n'explique que le mouillement de l'l, et par ce mouillement en français, croît rendre compte de cet i de il, qui répond, en apparence irrégulièrement, à un  $\ell$  bref, un  $\ell$  fermé latiu.

Nous voilà donc ramenés à un singulier illi elli qui, comme le pluriel illi elli, devient

sion, à savoir que le latin vulgaire a eu un nominatif *illi*, et que l'étymologie phonétique de cet *illi* a été vainement cherchée jusqu'ici. Cet *illi*, irréductible à tout autre type antérieur, rapprochons-le encore de qui; puis reprenons les faits dans leur ensemble.

Ainsi, en Italie, en Gaule, en Espagne, le relatif a un nominatif qui, et ille s'y présente sous la forme illi. Dans l'espagnol et le portugais, quand qui disparait pour faire place à quien quem, illi disparait pour faire place à elle el.

En Espagne, le datif *cui* est inconnu, et de même le datif *lui*. Au contraire, usité en Italie et en Gaule, il a pour corrélatif dans les mêmes pays le datif *illui lui*.

L'accusatif quem est usité, accentué et atone, en Espagne; illum y est usité, accentué et atone. Quem n'est employé que comme atone dans les autres régions; illum n'y a guère été et n'est plus connu que comme atone. Enfin quem, dans l'emploi emphatique, est remplacé dans ces régions par le datif cui; illum accentué y est remplacé également dès l'origine par le datif lui, ou disparait graduellement devant lui.

La concordance des faits est absoluo: l'une des deux séries a agi sur l'autre; laquelle? qui est latin, illi ne l'est pas; cui est latin, illui ne l'est pas. Il faut donc conclure que c'est qui qui a transformé, par voie d'analogie, son corrélatif ille. Comment? Evidemment par l'action naturelle du terme exprimant la question sur le terme de la réponse. Du même coup sont résolues les étymologies des nominatif et datif illi illui et est confirmée et généralisée l'hypothèse de M. Tobler.

Cette refonte analogique de ille sous l'action de qui trouve encore un appui dans d'autres considérations secondaires et entraîne à son tour de nouvelles conséquences.

le Pourquoi le datif atone illi s'est-il maintenu intact dans tout le domaine roman, ibérique comme le reste: français et provençal li, italien gli, espagnol et portugais li (le), lhi (lhe)? Parce que cui était accentué et ne pouvait agir que sur un illi tonique.

2º Pourquoi le féminin singulier illa a-t-il suivi son développement naturel dans les diverses langues romanes? Parce que qui avait perdu en latin vulgaire sa flexion de féminin; que, d'un autre côté, les interrogations par qui et cui impliquent ordinairement, puisqu'elles sont indéterminées, une idée indéterminée de sexe, et par suite, grammatica-

sous une influence syntactique ici egli, là ilh il. Mais d'où vient ce singulier illi elli? Evidemment du latin populaire illi = ille modifié par qui.

Il y aurait encore des objections secondaires à faire valoir contre la théorie générale de M. Neumann, qui n'est juste que dans certaines limites, mais il est inutile de nous y arrêter, devant cette difficulté capitale, qui nous paraît insurmontable.

lèment, une idée de masculin. Qui n'a donc pu agir que sur le masculin. De là la déclinaison romane de illa. L'italo-gallo-roman a un cas nominatif-accusatif illa et un cas indirect illaius ou illai, pour les formes accentuées, un datif (il)li et un accusatif (il)la(m) pour les formes atones. De là l'italien ella et lei, le provençal elha et lieis, le français elle et lie lei li pour les formes accentuées i, et l'italien li gli la, le provençal li illi ill, la, le français li, la pour les formes atones. L'espagnol et le portugais, qui n'avaient point de datif accentué dans la déclinaison masculine ille (parce qu'ils n'en avaient pas non plus dans celle de qui), n'en ont pas eu dans la déclinaison féminine illa, et la forme ella a servi au sujet comme au régime direct et au régime prépositionnel. Seules les formes atones illi et illa ont dû se maintenir et en effet se sont maintenues: li (le) la; lhi (lhe) a.

3º Observations analogues pour le pluriel. L'italo-gallo-roman, sans plus s'inquièter de qui, qui avait perdu son pluriel, disait illi, illorum, illos, sous l'accent, et atones illorum, illos. Pourquoi illorum et non illis? Parce que, ayant depuis longtemps perdu l'usage syntactique de possessif de la pluralité que possedait suus, sua, suum, il avait remplacé ici son adjectif possessif par le génitif du démonstratif illorum; il était dès lors inutile de garder illis à côté de illorum, et celui-ci en prit la place. De là le français il, lor, els eux, le provençal ilh, lor, elhs. Quant à l'italien qui dit egli(no), loro, a loro, il n'a pas de forme correspondante à illos parce que illos eût donné egli qui se serait confondu avec le sujet egli². Hors l'accent, illorum et illos se maintiennent partout: français et provençal lor, los les, italien loro, gli li. — Au fémi-

— Le maintien du datif atone masculin et féminin illi, dans le français masculin et féminin li atone, et la réduction de lei tonique à un li féminin tonique, dounent donc une seule et même forme li qui, masculine, est toujours atoue, et féminine est tantôt atone, tantôt accentuée. Ainsi ce n'est pas le même li qu'on trouve dans les deux phrases: li parle (= à elle) et je parle à li (= à elle). Daos tous les vers du vieux français qui ont un li à l'accent rythmique (fin du premier hémistiche ou du vers), ce li est invariablement un féminin, et réprésente par suite illèi illae + ei.

<sup>2</sup> Le proveuçal offre un moyen terme entre le fr. et l'ital., car il dit aussi bien lor, de lor, a lor que elhs, de cihs, à elhs: il y a eu confusion entre les deux formes et assimilation comme au singulier (voir plus haut). En vieux français, dans des textes

Nous adoptons ici l'étymologie de M. Thomas illae + ei pour l'ital. et le fr., illæ + ius pour le prov. Il est à remarquer en effet que le génitif latiu illius = illi + ius et le datif latin illi = illo + ei ne sont étymologiquement que des masculius. Le latin classique, ayant, dans cette combinaison, perdu le sens d'un masculin primitif, a étendu cette forme au féminia, alors que la langue vulgaire, plus logique et plus conservatrice, aura dit régulièrement illæ + ius ellèius (conservé par le provençal) et illæ + ei illei (retenu par l'italien et le français). M. Thomas cite le ipseius du C. I. L., III, 287. On peut y ajouter le illae d'une inscription de Pompéie, C. I. L., IV, 182, qui mootre le maintien du datif lémioin primitif correspondant à l'archaïque masculin illo, et le illei et le ipsei du Corpus, I, 1194 et 201, qui, ce semble, confirment le illei déjà signalé par M. Paul Meyer (Romania, Xl, 163) dans une inscription du premier siècle conservée à Poitiers (v. Bullet. des Antiq. de France, 1873, p. 82 et suiv.).

nin illas (sujet et régime) et illorum, substitut de illarum, donnent de même à l'accent elle(no), loro; elles, leur; elhas, lor, et atones, le, loro; les, lor; las, lor¹.

Dans la péninsule ibérique, le maintien de suus sua suum comme possessif de la pluralité rendit inutile illorum qui disparut sans laisser de trace. Dans les formes toniques, par suite, le nominatif se confondant avec l'accusatif, on n'eut plus que illos illas comme pronom unique qui rendit à lui seul les fonctions diverses que le français exprime par il, leur, eux ou elles, leur et que l'italien rend par egli, elle et loro. Dans les formes atones, illis reparut naturellement, comme au singulier, à côté de illos, illas : lis les, lhis lhes, los las.

Ainsi s'expliquent, par le jeu libre d'un développement que ne gênait pas l'action de qui, les formes diverses, et en apparence irrégulières, du pluriel illi et illas.

4º Il va sans dire que qui a agi soit directement, soit par l'intermédiaire de ille illi, sur eccille eccilli = icil et sur isle et son composé eccisle eccisli = icist, d'où le datif masculin en -ui (et féminin en -ei, co qui semble indiquer l'action indirecte de illa). Pour l'accusatif, le départ des formes accentuées et atones offre trop de complications pour affirmer dès l'abord qu'elles suivent le sort de quem cui et de illum illui.

5° L'article dans le vieux français indique un primitif illi: on avait proposé pour rendre compte de cet illi un type illic, et M. Færster a signalé è les impossibilités phonétiques de cette forme. Lui-même n'a pas eru pouvoir rendre compte de ce li autrement qu'en admettant une réaction du nominatif pluriel sur le nominatif singulier. Toutes ces difficultés seront désormais écartées; et il résulte en même temps du fait la preuve matérielle que la formation de l'article est postérieure à l'action analogique exercée par qui sur ille; ce qui n'a rien de surprenant du reste, car le changement de ille est latin et l'article est de formation romane.

(Mélanges Renier, 1887, 145-157.)

bourguignons, on trouve des traces de cette confusion : contre lor, in illos ; en cont. e lour, in eis (Romania, VII, 226).

¹ Si en français illorum atone est représenté par leur et non lour, il faut y voir une influence de illorum au sens possessif qui était habituellement accentué (la leur chosé) et l'est encore comme pronom possessif : le leur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zeitschrift für romanische Philologie, III, p. 493.

#### XIII

# LES PRÉPOSITIONS FRANÇAISES EN, ENZ, DEDANS, DANS

Cet opuscule a été offert en Per Nozze à M. Gaston Paris, avec la dédicace qui suit :

#### A MONSIEUR

## GASTON PARIS,

MEMBRE DE L'INSTITUT,

PROFESSEUR AU COLLÈGE DE FRANCE,

PRÉSIDENT

DE LA SECTION D'HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE

A L'ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES,

A L'OCCASION DE SON MARIAGE AVEC

MADAME DELAROCHE-VERNET NÉE TALBOT, (LE 20 JUILLET 1885),

ET SUIVANT UN USAGE PAR LUI-MÊME INTRODUIT D'ITALIE EN FRANCE,

CETTE PETITE ÉTUDE EST OFFERTE
EN TÉMOIGNAGE D'AFFECTION ET DE RECONNAISSANCE
PAR UN AMI HEUREUX D'ÈTRE SON DISCIPLE,
PAR UN DISCIPLE FIER D'ÈTRE SON AMI.

## NOTE

## SUR L'HISTOIRE DES PRÉPOSITIONS FRANÇAISES

## EN, ENZ, DEDANS, DANS

La préposition latine in s'est continuée en français sons la forme en; mais, dans la suite des temps, le domaine primitif de in s'est graduellement restreint au profit d'autres prépositions d'origine latine ou romane. L'étude qui suit met en lumière certains points de cette évolution de sens et d'emplois 1.

I

En latin, in exprimait un double rapport de situation à l'inlérieur et à l'extérieur des objets. J'examine d'abord ce dernier sens.

1º Situation à l'extérieur: sedere in equo (sur un cheval); in eo flumine pons erat, Cæsar, B. g. 2, 5; in digitis (sur la pointe des pieds) Val. Flace., IV, 207; Deus mortuus est in cruce. Le vieux français continue la tradition: Li quens Gerins siet en cheval sorel, Et sis compainz Geriers en Passe Cerf. Rol. 1379-80. En saintes flors il les facet gesir,

Voir eucore des exemples nombreux dans le dictionnaire de Godefroy, aux articles en, enz, dedans et deenz.

¹ Sur in et intus et les adverbes et prépositions dérivés de intus, voyez la dissertation de Raithel, Die alt/ranzæsischen Præpositionen, I : od, par, en, enz, denz, dedenz, parmi. Gættingen, 1875, in-8°. Raithel donne, pour les prépositions qui nous occupeut, des listes abondantes d'exemples qui établissent, en partie, l'ancien usage de la langue. Quant à la succession historique des sens et des emplois, il n'y a rien compris.

id., 1856. Deus morut en la croix, Joinville, 292. Des souliers en ses pieds. Marguer. Nouv., XI; etc.

Cette signification tendit de bonne heure à disparaître; elle présentait des différences trop sensibles avec la signification générale de en pour que la langue la conservat; et celle-ci confia à super supra = sore, sor, seur, sur l'expression des rapports qu'elle enlevait ainsi à in. Comme toutefois il est rare qu'une fonction générale disparaisse sans laisser quelques traces d'elle-même dans l'évolution ultérieure de la langue, on ne sera pas surpris de retrouver encore aujourd'hui des emplois de en qui nous reportent à l'usage du moyen âge, et, par delà le moyen age, au latin : portrait en pied, Jésus est mort en croix, casque en tête. Il serait facile de suivre à travers les siècles, dans le cours de la langue, la permanence de ces emplois spéciaux; ainsi, par exemple, pour en pied: En piez se drecet, Rol., 195. Lanval qui mult fu enseigniez, Cuntre elez s'est levez en piez, Marie de France, Lanval, 67-68. Se leva en piez Coenes de Béthune, Villeli, 144, Wailly (dans Godefroy). Incontinent ressaillist en piez, et Troylus relourna sur luy, Istoire de Troye la grant (dans Godefroy).

2º Situation à l'intérieur. C'est la signification la plus habituelle de en. In, en latin, marquait avant tout, soit une situation à l'intérieur d'un objet, dans les limites d'un espace, soit un mouvement vers cette situation; dans le premier cas, la langue faisait suivre in de l'ablatif, dans le second de l'accusatif. La disparition de l'ablatif devant l'accusatif en roman sit disparaître cette distinction syntactique et (millere) in campum, et (sedere) in campo donnèrent également en champ.

La situation ou le mouvement dans l'espace conduisent immédiatement à la situation ou au mouvement dans le temps, et ces deux rapports à une série très étendue de rapports abstraits et figurés qu'amène une analogie naturelle. Cette triple division embrasse la variété des emplois latins, et l'usage de la langue mère se conserve dans le vieux français avec une fidélité en somme remarquable, si l'on excepte quelques menues divergences où l'usage nouveau retranche ou ajoute quelques traits à l'usage primitif.

a) Espace: esse in cælo, stare in umbra, tenere in manu; alii in corde, alii in cerebro dixerunt animi esse sedem et locum, Cic., Tusc., I, 9, 19; — in urbem venire, in Orientem versus, etc. — (Dicu) chi maent sus en ciel, Eulalie. Set anz toz ptein ad estet en Espaigne, Rol., 2. — Soz une olive est descenduz en l'ombre, Rol., 2571; Li reis Marsilie... alez en est en un vergier soz l'ombre, id., 11. Entret en sa veie, id., 365, etc.

Emploi spécial: in devant des noms propres de villes et de lieux: In Epheso, Plaute, Mil. Glor., 3, 1, 182; in Caieta, Cie. Att., 8, 36; et (avec mouvement) in Aelidem, Plaute, Capt., 2, 3, 19; veni de Susis in

Alexandriam, Quintil., I, 5, 38 (qui condamne cet emploi comme un barbarisme et, par conséquent, comme un usage vulgaire). De là, la construction courante en vieux français (en Rome, Alexis, 60 b; en Alsis, id., 32 e, etc.), qui s'est maintenue jusqu'en plein xvnº siècle. Molière dit encore en Alger; Racine, en Argos; Corneille, en Bellecour; aujourd'hui encore on ne dit pas autrement à Lyon, en Bellecour, et nous disons en Sorbonne.

b) Temps: In hoc tempore, Tér., Andr., 4, 5, 24; in ea ælate, Liv. I, 57; in præsenti, etc. De là le français: ço est en may, Rol. 2628; en la semaine, Alexis, 59 a; en ce jour, en un instant, en un clin d'æil. De là également quelques emplois voisins: en songe, en un tenant, en un randon; en chantant (in cantando), etc.

In marque aussi la direction dans le temps: dormiet in lucem, Hor. Ep., I, 18, 34; inducias in trigenta annos, Liv., 9, 37, 12. — En français: d'ist di in avant, Serments; d'hoi cest jor en un meis, Rol., 2751; et de là, par des successions d'analogies, de jour en jour; de père én fils; de fil en aiguille, etc.

Marquant le temps, en avait deux sens, suivant qu'il représentait une situation ou un mouvement. En huit jours, signifiait soit durant huit jours, en latin in octo diebus; soit au bout de huit jours, en latin in octo dies: En esté chante, en yver plore et me gaimante, Ruteb., la Gryesche d'Yver, 36, 37; il ne cuidoient mie qu'il eussent la vile vaincue en un mois, Villeh., 244, Wailly<sup>2</sup>.

c) Au figuré: les emplois sont nombreux et variés et de l'intériorité passent à la matière, à l'instrument, au moyen, à l'effet, etc., in ære alieno esse, in honore, in timore, in odio, in gratia, etc.; avec l'accusatif (au sens de erga, versus, contra), amor in Deum, impietas in deos, dividere in partes, etc. — Ancien français et français moderne, être, mettre en ire, en colère, en fureur, en honneur, en grâce, en amitié, en goût, en prières, en ordre, en désordre, en gage, en ôtage, en don; diviser en deux parties; en pièces, en morceaux; croire en Dieu, l'amour en Dieu; en grec, en latin, etc. 3.

C'est surtout dans cet emploi figuré que la langue moderne est demeurée fidèle à la tradition du moyen age et à la tradition latine.

Dans certains cas particuliers cependant, en a trouvé un rival dans la préposition  $\dot{a}$ .

Aux sens de a) et de b), quand in exprime la situation ou le mouvement dans l'espace et le temps, il a été combattu par intus enz et des dérivés de intus, denz, dedenz.

<sup>1</sup> Voir des exemples dans Raithel; voir aussi Godefroy.

<sup>2</sup> On trouve aussi en ces sens dedans.

Voir pour plus de détails Raithel, l. C.

 $\Pi$ 

A côté de *in*, le latin avait un dérivé *inlus* signifiant dedans, à l'intérieur, et que l'usage classique employait comme adverbe. Il est devenu en gallo-roman et français enz, ens, et a été usité, rarement comme préposition, plus habituellement comme adverbe, et cela jusqu'au xviº siècle <sup>1</sup>. La préposition en paraissant trop ténue de son, et par suite d'expression, on lui préposa cet adverbe enz si bien que enz en devint la forme emphatique de en : enz enl fou la giellèrent, Eulalie; Enz en lor mains portent branches d'olive, Rol., 93, (il) est ens ou tref assis, Guy de Bourgogne, 2769. Enz à son tour, par suite d'un procédé de composition normale en roman, s'allonge successivement en de enz, deenz, denz (dens dans) et en dedenz (dedens dedans).

Ce qui est curieux, c'est que la vieille langue ne connaît guère que dedenz, dont elle fait le synonyme de enz en pour l'emploi prépositionnel, et de enz isolé pour l'emploi adverbial. Le moyen âge use de ces deux synonymes, mais montre une préférence de plus en plus marquée pour dedenz, qui a l'avantage de réunir dans un seul mot l'adverbe et la préposition, et, au sens prépositionnel, est moins lourd que la combinaison, assez pénible, «de enz en. Aussi, enz en disparaît-il graduellement de l'usage dès les XII XIIIe siècles, devant dedenz préposition. Mais enz résiste plus longtemps devant dedenz adverbe, et la lutte se poursuit entre eux jusqu'au milieu du xvie siècle, où enz décidément tombe devant son rival. Dès la fin du xve siècle, on ne rencontre plus enz dans les œuvres littéraires sauf, çà et là, dans quelques expressions consacrées : entrer ens ; ens et fors (= dedans et dehors), etc. Au xviº siècle, il est à peine connu : et quand Robert Estienne, dans sa Grammaire françoise, proscrit la graphie céans et léans au nom d'une fausse étymologie, et déclare que enz s'emploie dans ces adverbes qu'il yeut écriro ciens et liens, il montre bien que enz n'a plus de son temps d'existence isolée et indépendanto. A cette époque, ne sont plus en présence que en préposition, dedenz adverbe et préposition et denz.

Pour ce qui regarde denz, il est à peu près inconnu avant le xviº siècle, chose étrange, alors qu'en provençal il est d'un usage très fréquent. Voici les seuls exemples que j'en ai pu recueillir, au sens adverbial de dedans et au sens prépositionnel de en 2:

Adverbe : Un pel aiguisié que cil de denz avoient jelé pour le castel

<sup>1</sup> Voir des exemples de enz adverbe et préposition dans Raithel et Godefroy.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Reithel (p. 63 et 64) cite en outre, d'après Littré, Li rois estoit dans une grant valée, Roncevaux, p. 70, exemple à supprimer; Denz ces chambres l'en mena, exemple

defendre, Auc. et Nic., XVI, 25. — Tuit disoient dans et dehors Que l'enfant n'est pas humain cors, Hercule et Phileminis, ms. B. N., 821, fol. 6 v° (communiqué par M. Godefroy). — Ceuls de dens et ceuls de hors, Christine de Pisan, Charles V, II, 331. — Si rentrerent chit de dens en leur fort à petit dommaige, Froissart, Chron. II, 374, éd. Luce; ms. Amiens, f° 68. — Paix soit en cel hostel par tout A tous ceux qui dens habitent, A. Greban, Passion, 1190-91.

Trois sur cinq de ces exemples donnent dens précédé de de; de sorte qu'on peut se demander si on n'a pas affaire à dedens plutôt qu'à dens. Christine de Pisan offre dans la même page du chapitre cité plus haut, et à quelques lignes de distance, ceuls de dens, ceuls dedens et ceuls de dedens?

Préposition: Parlot, denz lez affinilez De Normandie out pais enliere, Benoît, 34,235 (dans Burguy)<sup>3</sup>. — Se il dens III jors ne la trove, Aucassin et Nicolette, XVIII, 35.

Ajoutons les exemples de *deens* que cite Godefroy (s. v.), par deens, prépos.; en deans, adv. et prépos.; cy deans, adv.; exemples, du reste, pris à des textes sans autorité et relativement récents et où le sens est un peu différent.

En somme, il résulte de cet examen que denz, dans, employé quelquefois comme adverbe en ancien français, est, comme préposition, à peu près ignoré de la vieille langue. Dans les textes littéraires de 1450 à 1550, on ne trouvera guère plus d'exemples. La préposition dans paraît inconnue à Commines 4; elle l'est certainement à la Vie de Bayard du Loyal Servileur; elle ne paraît point dans Rabelais, ni, ce semble, dans Calvin. Je ne l'ai pas rencontrée dans le Paranyon des Nouvelles Nouvelles. Palsgrave, qui analyse avec un soin minutieux les divers emplois des prépositions anglaises in, on, wilhin, etc., et les diverses façons de les rendre en français, ne donne que en, enz et dedens, dont

pris par Littré à Raynouard, qui lui-même l'a tiré de Méon, Nouv. Rec., II, 193; cet exemple est faux, il faut corriger Dedans ces chambres (et même dedans sa chambre). Il cite encore, Je feri dens le tas de celle giant folie; mais ce vers est tiré du poème de la Prise de Pampelune, texte italianisé, sans autorité grammaticale; il cite aussi, d'après Littré qui l'emprunte an Lexique Roman, un passage des Vigiles de Charles VII: car dens la ville les mettroient; ici encore le texte aurait encore besoin d'être contrôlé.

- 1 Exemple pris de Littré qui indique par erreur le chapitre xxxiv.
- <sup>2</sup> Texta de Buchon (Panthéon Littéraire), qui est pen sûr, il ne faut pas l'oublier.
- <sup>3</sup> Cet exemple a quelque chose de louche; absolument isolé dans l'œuvre immense de Benoît, il semble le résultat d'une erreur. Faut-il lire enz, le d ayant été amené par un lapsus de copiste qui, entendant mal ce qu'on lui dictait, a pris le t final de tot pour la dentale initiale de denz ? on faut-il corriger par totes les affinitez, comme au vers 9992: qui totes les affinitez...?
- <sup>4</sup> J'en treuve treis exemples dans les titres des chapitres vii, 12, viii, 6 et 14 (éd. Chantelauze). Les titres des chapitres sont-ils de la main de Commiues ?

il cite toutes sortes de constructions et de combinaisons; de dans, pas un mot : il l'ignore absolument. Dans paraît également inconnu à Marot<sup>1</sup>; je ne l'ai pas rencontré non plus dans la Defense et Illustration de la langue françoise, de J. du Bellay, ni dans les comédies de Jodelle et de Grevin. Tout cela est bien caractéristique.

Mellin de Saint-Gelais semble le premier, avant 1550, à en offrir quelques emplois. Dans les trois volumes de ses œuvres, j'en ai rencontré quatre exemples; les deux premiers (qui, au fond, n'en font qu'un) dans deux sonnets consécutifs, dont l'un est la contre-partie de l'autre, et qui reproduisent le même mouvement de phrase et les mêmes constructions.

#### Souhaitz.

Je pry à Dieu que, dans vostre maison N'ayez jamais rieu qui ne vous desplaise... (Édit. Blanchemain, I, p. 79.)

#### Autres souhaitz.

Je pry à Dieu que, dans vostre mesnaige, Vons ne voyez chose qui vous desplaise.

Le troisième exemple est au tome II, p. 258.

Et il fut mis dans le feu, contre moy.

Enfin, le quatrième se lit dans la Sophonisbe (t. III, p. 179): dans le cœur.

Ce n'est pas encore grand'chose. On a toujours le droit d'affirmer que le latin *in*, dans la première moitié du xvi<sup>e</sup> siècle, n'est encore rendu que par *en* et *dedans*.

Avec Ronsard, tout change: dans y paraît avec un développement extraordinaire. J'ai dépouillé le premier volume de l'édition Blanchemain (les Amours), et, sauf erreur ou omission, j'ai relevé cinquante-quatre exemples où dans paraît, suivi quatorze fois d'un possessif², huit fois d'un déterminatif³, deux fois d'un pronom personnel⁴,

<sup>2</sup> Dans mon, p. 35, 70, 166, 357; d. ton, 76; d. son, 4; d. ta, 149; d. mes, 21, 30, 42; d. scs, 401; d. vostre, 68; d. vos., 48; d. leur, 71.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dans les deux premiers volumes de l'édition Jannet, c'est-à-dire dans la moitié de ses œuvres, je n'en ai rencontré qu'un exemple : dans cent ans, I, p. 490.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dins un, 37, 45; d. une, 35, 134; d. cet, 110; d. ces, 170; d. chaque, 116; d. quelque, 433.

<sup>4</sup> P. 55, sonnet xcvi: (Rien n'empêchera mon cœur) que prompt il ne vous suive, Et que dans vous plus que dans moy ne vive Comme en la part qu'il aime beaucoup mieux. Ici on voit clairement que ce sont les exigences du vers qui ont déterminé le choix de dans et de en.

et trente et une fois de l'article 1. Depuis, l'usage de dans s'étend; dans le dernier quart du xv1° siècle, il est assez établi pour fournir au dépouillement des textes une moisson abondante.

A quoi tient cette soudaine apparition? Ou est l'explication d'un fait aussi étrange?

#### Ш

La réponse est bien simple. Dans est venu prendre la place laissée vide par la disparition de ou et de es, contractions de en et de le et les. On sait que ces formes contractées, d'un usage général en ancien français <sup>2</sup>, ont disparu dans le courant du xviº siècle. Il est encore facile à cette époque de réunir un nombre assez étendu d'exemples de ou et de es, et je ne jurerais pas que le commencement du xviiº siècle ne présentât encore ou çà et là. Cependant il est aussi facile de reconnaître que l'emploi de ces articles contractés se restreint de plus en plus, celui de ou en particulier, qui a disparu avant es, puisque es existe encore aujourd'hui (généralement non compris) dans es lettres, es sciences, es arts, es lois.

Il y a coïncidence entre la disparition de ou et es et le développement extraordinaire acquis par dans. L'une est la cause de l'autre, il n'est pas difficile de le prouver.

Nous disons aujourd'hui, par exemple, dans le champ, dans les champs, dans les circonstances, et en l'état, en la circonstance, en l'affaire. Or ici, précisément où nous employons en, le moyen âge ne disait pas autrement; la langue ne fait que continuer une tradition ininterrompue qui remonte au latin populaire. Mais, là où nous employons dans, le moyen âge disait on, es: ou champ, es champs, es circonstances. Ainsi, en s'est maintenu dans les cas où il n'y avait pas lieu de le combiner avec l'article; dans s'est substitué à en dans ceux où en se contractait avec le et les. Les premiers emplois ont dù être ceux où dans était suivi de l'article le et d'un mot commençant par une consonne, ou de l'article les; et les exemples cités plus haut de Ronsard confirment cette vue, puisque sur cinquante-quatre exemples,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dans le, 13, 17, 24, 31, 56, 57, 65, 67, 69, 79, 102, 103, 112, 133, 135, 168, 193, 197, 236, 428; — dans les, 26, 72, 75, 111, 143, 148, 162, 167, 271, 383; — dans la, 410.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On trouve cependant cà et là quelques exceptions, d'explication difficile, du reste: en le lieu, Aiol, 7364; enz en le cuer, Rom. de la Poire, 558; ens en le pis, Ch. cygne, 55. Voir Færster, dans la Zeitschrift für rom. Philol., III, 243 et Tobler, Vom franz. Versbau, 34, n. 2.

dans est suivi de le ou les dans trente cas et d'un autre mot quelconque dans vingt-quatre seulement.

Autre preuve. La langue n'a pas eu seulement recours à dans le et dans les pour remplacer ou, es; elle s'est adressée également à au, aux. En lieu de, ou lieu de deviennent à partir du XVI° siècle au lieu de. Ou nombre de, dit encore le Loyal serviteur (ch. IX); nous disons maintenant au nombre de. Une expression courante conserve encore aujourd'hui l'ancienne tradition à côté de la nouvelle: En mon nom et au nom de. Ici en se maintient devant mon, mais dans sa combinaison ou avec te, devant nom, il fait place à au. En mon nom et ou nom de, c'est-à-dire En mon nom et en le nom de, devient ex mon nom et au nom de. Quand Mellin de Saint-Gelais, à la fin de sa Sophonisbe, écrit:

Ce qui de nous tous doit estre, Est escript au grand volume Des cieux,

l'article au qu'il emploie ici cache un ou plus ancien; avec un féminin, il eût dit, par exemple: Est escript en la grand charte, et non à la.

Ainsi la langue, perdant son article contracté ou, es, a été demander un substitut de ces formes, dans certains cas déterminés à la préposition  $\dot{a}$ , et le plus généralement à la préposition dans  $^{4}$ .

A peine usitée dans la vieille langue, cette préposition traine une existence obscure, énigmatique <sup>2</sup>, jusqu'au moment où un accident l'appelle au plus brillant succès. La seconde moitié du xviº siècle et la première du xviiº nous font assister à la lutte entre l'adverbe-préposition dedans qui a pour lui six siècles au moins d'un usage fortement établi, et le néologisme dans qui triomphe décidément vers 1650 et ne laisse plus à dedans qu'une valeur adverbiale.

Les conditions dans lesquelles dans s'est substitué dès l'abord à en expliquent les fonctions spéciales que la langue moderne assigne à chacune des deux prépositions.

En s'emploie aujourd'hui devant les substantiss non déterminés : en honneur, en grâce; en colère, en morceaux, en pièces, en état, en

<sup>1</sup> Pourquoi pas dedans? Parce que dedans était trop long et trop lourd pour remplacer une partieule aussi ténue et légère. Voilà pourquoi aussi elle a pris au, un presque homonyme de ou, dans les cas où la préposition, employée au figuré, exprimait un rapport moins précis dont on pouvait charger à sans faire trop violence à sa signification générale.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Où était-elle employée ? dans la langue de la basse classa ? A-t-elle été perdue un temps pour être créée à nouveau et tirée de dedans ? Toute cette histoire de dans reste mystérieuse.

prières, et une quantité d'autres; devant les pronoms personnels (que l'on peut considérer comme des substantifs non déterminés): en moi, en nous, en lui; devant certains noms (singulier ou pluriel) précédés de tout autre déterminatif que le, les : en mon nom, en tout état, en quelque condition que ce soit, en toutes choses; devant les noms de pays (indéterminés): en France, en Italie. (Devant les noms de ville la langue a remplacé en par à à partir du xvii° siècle 1.)

Dans tous ces emplois, la langue continue la tradition du moyen âge et du latin. Mais comme la plus grande partie présente en au figuré, ou que, au propre, suivie d'un nom concret de lieu, la préposition ne comporte pas de détermination, l'usage moderne s'est habitué à donner à en un sens général indéterminé et le plus souvent figuré. En revanche, dans reçut toute la précision des sens que perdait en. La langue ne pouvait se résoudre à n'employer dans qu'avec l'article le ou les, exactement dans les cas où il représentait ou et es <sup>2</sup>. C'aurait été imposer à ses habitudes un formalisme et une rigueur inconnus de l'esprit populaire. Celui-ci, se laissant guider par de fines analogies d'idées, étendit l'emploi de dans à toutes les expressions où le substantif est déterminé: dans la maison, dans cet état, dans toute affaire, dans ces circonstances, etc. <sup>3</sup>, et la nouvelle préposition, parmi les rapports qu'exprimait en, se réserva ceux qui comportent une détermination dans le régime.

Dans l'application de dans aux rapports de temps, la langue fit une distinction ingénieuse. Des deux sens qu'exprimait en (en huit jours : durant huit jours, ou au bout de huit jours) 4, elle réserva le premier à en, le second à dans : Dieu a créé le monde en six jours, et je viendrai DANS six jours (= au bout de six jours).

#### IV

En résumé, le latin in, devenant le français en, a perdu dans le cours du temps nombre do ses significations. D'un côté, le sens de situation à l'extérieur disparait à la fin du moyen âge, et passe à sur; de

<sup>1</sup> Voir plus haut, p. 180.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Devant un masculin singulier commençant par une consonne (dans le champ = ou champ) ou devant un masculin ou féminin pluriel (dans les champs = es champs; dans les âges = es âges; dans les choses = es choses; dans les affaires = es affaires).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il suit de là que dans est souvent synonyme de en, puisque dans certains cas on emploie indifféremment en et dans. Il y a cependant une nuance: l'emploi de en a quelque chose d'archaïque, et celui de dans quelque chose de plus courant et de plus familier.

<sup>4</sup> Voir plus haut, p. 180.

l'autre, la langue donne une partie des sens généraux de en aux nouvelles particules sorties de inlus: enz, enz en, dedans, dans. Puis successivement, enz en succombe devant dedans préposition, enz devant dedans adverbe. Au xvi° siècle, ou et es, contractions de en le et de en les, disparaissent, et la préposition en, grièvement atteinte par cette disparition, voit s'enrichir de ses dépouilles non seulement la préposition a, mais encore un dérivé de enz, dans qui vivait jusqu'alors d'une vie obscure, relégué peut-être dans l'usage le plus vulgaire, et qui prend soudain un riche développement, puisque non seulement il restreint le domaine de en, mais encore celui de dedans réduit à la fonction de simple adverbe.

Si l'on compare cette histoire de *in et inlus* en français à l'histoire des mêmes prépositions dans les langues voisines, l'italien, le provençal, ou l'espagnol, on est frappé de la fixité relative qu'elle présente dans ces langues. Exemple curieux des vicissitudes que l'esprit mobile de notre race impose à des expressions qui, semble-t-il, devraient être immuables, puisqu'elles sont chargées de rendre des rapports nécessaires et durables.

Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXº au XVº siècle, composé d'après le dépouillement de tous les plus importants documents manuscrits ou imprimés qui se trouvent dans les grandes bibliothèques de la France et de l'Europe et dans les principales archives départementales, municipales, hospitalières ou privées; publié sous les auspices du Ministère de l'Instruction publique, par Frédéric Godefroy. Paris, Vieweg, 1880; 8 fascicules parus grand in-4º (lettre A entière et B-Besistre); pages IV-632.

Qui de rous n'a rêvé un dictionnaire général de la langue française qui, suivant l'usage de la langue, depuis les origines jusqu'à nos jours, à travers toutes les variétés dialectales, recueillerait non seulement tous les mots communs de la langue littéraire et parlée, mais encore les noms propres de personnes, les noms propres de lieux et leurs ethniques et tous les mots des patois actuels : bref, toutes les formes possibles sous lesquelles depuis huit ou dix siècles s'est manifestée l'activité de la langue?

L'heure n'est pas encore venue de composer un recueil de ee genre, qui dépasse les forces d'un homme. Mais si un pareil travail paraît trop vaste, en laissant de côté les mots patois et les noms propres de personnes et de lieux, n'y aurait-il pas à faire un dictionnaire historique de la langue commune, embrassant tous les mots de la vieille langue et de la langue actuelle, dont il suivrait l'histoire de siècle en siècle? travail plus considérable que le dictionnaire de Littré ou celui de Grimm, qui donnent seulement le développement historique de l'élément vivant, et non point de ce qui est sorti de l'usage dans la langue.

C'est ce dernier travail qu'avait jadis entrepris M. Godefroy. Il avait recueilli des matériaux pour une histoire générale de la langue commune et réuni des exemples de la langue écrite de tous les temps et do tous les lieux, depuis les origines jusqu'à nos jours. Nous avons pu voir de près ce prodigieux amas de notes et d'exemples, classés par lettres dans plusieurs centaines de cartons. Mais, quand il s'agit de publier le fruit de tronte-cinq ans de recherches, M. Godefroy recula devant l'immensité du labeur matériel, ou plutôt il ne trouva pas d'éditeur qui voulût imprimer l'œuvre entière; il fut ainsi contraint à morceler son travail et à n'en publier qu'une partie.

On dut donc diviser cette vaste unité; mais comment? M. Godefroy crut qu'il fallait courir au plus pressé. Ce qui manque aux lecteurs de notre vieille littérature, c'est un dictionnaire qui les mette à même de comprendre sans peine les textes. L'auteur se résolut à extraire de son manuscrit le dictionnaire de ce qui n'est plus compris de nos jours, c'est-à-dire de la partie morte de la langue.

De là deux dictionnaires : dictionnaire de ce qui est sorti de l'usage depuis la fin du moyen âge et le xviº siècle; et dictionnaire de ce qui dans la vieille langue a survécu, est encore aujourd'hui en usage et constitue la langue moderne. Le premier dictionnaire contiendra tous les mots qui existaient dans la vieille langue jusqu'au xviº siècle, et qui sont morts maintenant, ou toutes les formes et acceptions, aujourd'hui disparues, de mots encore aujourd'hui en usage. - Le second contiendra tous les mots ou emplois de mots nés dès les premiers temps de la langue, ou que l'activité incessante du français a produits dans des temps plus récents, et qui sont encore usités de nos jours. Ce second dictionnaire rappellera celui de M. Littré avec cette différence que. tandis que, dans le dictionnaire de M. Littré, la langue moderne précède la langue ancienne, ici les articles commenceront par la partie historique et les exemples se suivront de siècle en siècle depuis le IXº jusqu'au XIXº. Il sera pour le français, au moins comme plan général, ce que le dictionnaire inachevé de Grimm est pour l'allemand.

A ces deux dictionnaires, M. Godefroy veut en ajouter un troisième : le dictionnaire de la langue savante qui s'est entée sur la langue commune. Cette langue, en bonne partie conventionnelle, individuelle et de fantaisie, ne pouvait être fondue dans un dictionnaire avec la langue commune sans en altérer le vrai caractère. Langue tout à part et artificielle, elle devait avoir son dictionnaire spécial.

Tels sont les trois dictionnaires que M. Godefroy a tirés de son vaste manuscrit. De ces trois dictionnaires, le premier s'imprime, et pour les deux autres, la préparation marche de front avec la publication du premier, de telle sorte que quand l'impression de ce dernier sera achevée, les deux autres seront prêts à être imprimés.

I Ajoulons que M. Godefroy prépare en même temps un petit glossaire à l'usage des étudiants, qui contiendra tout le lexique de la vieille langue avec les définitions

Voilà le nouveau plan que des exigences purement matérielles ent imposé à l'auteur.

Devant la difficulté matérielle, il n'est pas de critique qui tienne. On peut regretter que M. Godefroy ait été obligé de morceler son œuvre, mais en ne saurait lui en faire un reproche. Le public doit subir avec lui une nécessité à laquelle il n'a pas pu échapper.

Mais, en admettant que M. Godefroy ait dû ne livrer au public qu'un fragment de son dictionnaire, la solution qu'il a adoptée est-elle la plus satisfaisante? N'y en avait-il pas de meilleure à faire prévaloir? Une seule était admissible : il fallait donner le dictionnaire complet de la vieille langue jusqu'à une époque déterminée, soit la fin du xIIIº siècle, soit la fin du xVIIº.

Dans un dictionnaire historique qui suit le développement de la langue depuis les origines, en est toujours libre de s'arrêter à une époque quelconque, sans courir le risque de manquer aux exigences de la méthode scientifique. S'arrêter au xiv° siècle ou au xvii° est tout aussi rigoureux que s'arrêter au xix°. Dans ce dernier cas, l'auteur embrasse toutes les périodes de la langue jusqu'à la dernière, qu'il voit; dans les cas précédents, il se fait le contemporain des hommes du xiv° ou du xvie siècle et donne le tableau complet de la langue jusqu'à l'époque où il vit par la pensée. Dans tous les cas l'œuvre est complète et offre un ensemble organique. M. Godefroy pouvait donc et devait donner le tableau complet de la vieille langue en s'arrêtant à l'un de ces deux termes.

Il y avait un grand avantage et un inconvénient plus grand encore à prendre pour limite le xiv° siècle. L'avantage était de présenter la langue française seus la forme la plus parfaite qu'elle ait connue dans son développement quinze fois séculaire, alors que son lexique est l'œuvre des forces naturelles du langage, que les mots ent encore leur pleine et entière acception primitive, que le vocabulaire n'est pas encore ou est à peine atteint par l'intrusion de mots de formation savante. Un pareil dictionnaire offrait aux réflexions d'un écrivain ou d'un grammairien un des plus beaux domaines qu'ait jamais présentés une langue.

L'inconvénient, c'est que s'arrêter à la fin du xime siècle, c'était se condamner à être incemplet, un grand nombre de mots qui appartiennent sans conteste à la bonne langue du moyen âge, au fonds primitif, ne paraissant pour la première fois que dans les écrivains du xive ou du xve siècle. M. Godefroy, dans certains cas, est obligé de

ct les explications, mais sans les exemples ; sorte de sommaire du Dictionnaire général, plus commode à manier dans les lectures rapides, et plus abordable aux étudiants.

descendre jusqu'à la fin du xviº siècle et même jusqu'au milieu du xviiº pour y retrouver les derniers témoins d'usages anciens de la langue. En ne consultant que les textes du xiiº et du xiiiº siècles, il se privait volontairement d'une importante source d'informations et ne donnait qu'un lambeau de dictionnaire.

Ce qu'il y avait donc de mieux à faire, c'était de prendre pour limite la fin du xvie siècle, de donner le tableau le plus complet de toute la langue passée jusqu'à l'aurore de la langue moderne, et de fondre dans une seule œuvre le dictionnaire que M. Godefroy publie en ce moment avec la partie historique du deuxième dictionnaire qu'il prépare. L'œuvre, ainsi comprise, perdait de son unité, mais gagnait en vérité et en profondeur. Elle présentait les aspects multiples que dix siècles de langue parlée, einq siècles de langue littéraire avaient successivement donnés à notre idiome. Le dictionnaire de la langue savante pouvait être fondu dans les deux autres.

Au lieu de diviser son dictionnaire historique, comme il l'a fait, en trois fragments, M. Godefroy n'avait qu'y le diviser en deux parties, donnant l'une tous les mots connus de la langue depuis les origines jusqu'au xvie siècle, l'autre tous les mots employés depuis la fin du xvie siècle jusqu'à l'an de grâce 1881. Cette deuxième partie, toute morcelée qu'elle paraissait, se rattachait naturellement à la première. Pour suivre l'histoire d'un mot, on n'avait qu'à prendre les deux articles correspondants dans les deux parties. L'unité était bien rompue matériellement, mais non logiquement. Les deux parties non seulement se complétaient, mais se rejoignaient, formaient un tout organique. M. Godefroy qui, dans ses notes, avait classé ses exemples de siècle en siècle, dans l'ordre alphabétique, n'avait donc à donner, pour le moment, à l'impression que la première partie de chaque article, en arrêtant ses exemples au xviº siècle. Son travail d'élimination recevait une simplification considérable, et en satisfaisant aux exigences de la méthode scientifique, il s'épargnait un voste labeur de remaniement.

Au lieu de cela qu'a-t-il fait? Il s'est condamné à une étrange et minutieuse révision, dans laquelle il a éliminé, pour les reporter ailleurs, soit les mots, soit les acceptions de la vieille langue qui ont vécu jusqu'à ce jour, labeur effrayant dont l'unique résultat a été de désorganiser la teneur de tous les articles et d'en faire le plus souvent des fragments sans unité.

M. Godefroy, dans son avertissement, écrit les lignes suivantes: « Ce fragment, qui ne formera pas moins de dix volumes in-4°, contient tous les mots de la langue du moyen âge que la langue moderne n'a pas gardés. Lorsque nous enregistrerons des mots conservés, ce ne sera que pour certaines significations disparues. Il suit de là qu'il ne

faut pas toujours s'attendre à trouver une classification satisfaisante du sens des mots que nous citons, puisque tel sens ancien peut dériver d'une signification encore aujourd'hui vivante que nous supprimons systèmatiquement. »

Ces lignes contiennent la critique la plus nette et la plus franche qu'on puisse faire de la méthode que l'auteur a employée. Du moins at-il la bonne grâce d'aller au devant des reproches et d'en atténuer ainsi la pertée. Mais le mal n'en est pas moins réel. Il n'est guère de pages où le lecteur, curieux de suivre le développement et la succession d'un sens primitif dans la série de ses significations secondaires ou des mots dérivés qu'il produit, ne voie sa curiosité mise en défaut devant ces fragments épars et incohérents des familles de mots qu'il examine. Aveugléement, aveugleté, aveuglir, aveuglissement, toute la famille d'aveugle se déroule sous les yeux du lecteur; le chef de la famille, areugle, seul fait défaut, parce qu'il a eu le bonheur de vivre jusqu'à nos jours. Je ne cite qu'un exemple, j'en pourrais citer des centaines; il suffit de feuilleter au hasard le dictionnaire. Du même coup, l'intérêt si vif qu'effre à la lecture un dictionnaire bien fait, où chaque article apporte au lecteur le déroulement systématique des diverses acceptions de mots, cet intérêt est brisé, détruit. On n'a plus devant soi que des fragments sans vie, disjecta membra.

Une fois résigné à ne donner que ce qui est mort, soit en fait de mots, soit en fait d'acceptions, et à écarter de plus les mots disparus de la langue savante du xvº et du xvº siècle, comment l'auteur a-t-il fait le départ entre ce qu'il devait actuellement accueillir et ce qu'il devait réserver? Pour la langue populaire, il laisse de côté tous les mots encore vivants aujourd'hui ou toutes les acceptions encore vivantes aujourd'hui, quelle que soit la forme, l'orthographe que ces mots aient eue dans la vicille langue. Areugle s'étant maintenu, le dictionnaire ne donnera pas avule, ou aveule, qui sont les formes vraiment françaises du mot. Mais alors pourquoi donne-t-il achoison, au lieu de le réserver pour occasion? Pourquoi donner la plupart des sens d'acomplir encore vivants aujourd'hui? quelques-uns d'acoter? Pourquoi mettre acoubler, qui est une autre forme d'accoupler? acuseor qui est la forme populaire d'accusateur? adjacences encore existant au sens de terres adjacentes à? aie, aiue et aidier, conservés dans aide et aidier? aigue et ses variantes, représentées par eau? ajou qui s'est conservé dans la forme moderne (corrompue sous l'influence de jonc), ajonc? alsi, au sens propre de aussi qui est la forme moderne? altrui, autrui, dans les premiers emplois cités? amee, c'est-à-dire aimée, au sens de bien aimée, amante? administrer au sens de gouverner? anti et antif, rajeunis dans antique? aptique, aport, conservés dans le français moderne? Dans les mots conservés, il donne les acceptions vicillies.

Pourquoi omettre alors balais au sens de verge ou de brin, et ne pas même indiquer la forme ancienne balain? Comment ne trouve-t-on pas d'article bacheler, mot dont le sens et la forme même sont dissèrents en ancien et en nouveau français? etc. Le principe adopté par M. Godefroy présentait dans l'application trop de difficultés, soulevait trop de problèmes et de trop délicats pour que l'auteur ne so heurtât pas fréquemment à des inconséquences et des contradictions. Quant aux mots de la vieille langue, disparus de la langue moderne, il en suit régulièrement l'histoire, quand il y a lieu, dans les patois modernes, histoire fort intéressante, et qui rehausse la valeur de tous ees articles. Il a donné là des développements qui n'auraient pu trouver place dans le deuxième dictionnaire, puisque celui-ci n'offrira aueune tête d'articles à laquelle on puisse les rattacher. Nouvelle inconséquence, licureuse, il est vrai, Grace à elle, on assiste à l'histoire complèto des mots de la vieille langue dont les derniers souvenirs vivent cà et là dans les patois. En revanche, on n'a que des fragments d'articles pour les mots qui ont eu un sort plus heureux dans la langue. Cette inégalité de traitement donne un caractère singulièrement mélangé à l'ensemble de l'œuvre.

Pour les mots savants, le départ offre les mêmes incertitudes. A quelle marque reconnaître que telle formation savante est trop artificielle et est d'un usage trop individuel pour être adoptée dans le dictionnaire? Qui dira pourquoi tels mots sont accueillis et tels autres omis? Pourquoi rejeter astronomien, usité dès le xu° siècle, alors qu'on accueille acele (vinaigre), adenerer, adeneration, adequer, adeption, affation, aggere, adinvection, agrere, agrarien, amendacion, amphibologien (Nic. Oresme), anathematisacion, etc.?

Dans tout cela, l'auteur a suivi plutôt son sentiment qu'une règle rigoureuse et précise. Il est vrai que dans les premières pages d'une œuvre de ce genre, les tâtonnements et les inconséquences sont inévitables, et que la règle se précise à mesuro qu'on avance dans le travail. Mais pourquoi avoir voulu, comme à plaisir, aller au devant des inconséquences et chercher à augmenter les difficultés d'une tâche si hérissée, au lieu de suivre le plan qui avait d'abord été adopté et qui ensuite a été si étrangement désorganisé.

Lorsque nous faisions ces observations à M. Godefroy, il nous répondait qu'il fallait d'abord eourir au plus pressé et donner la partie du dictionnaire qui pouvait être la plus utile aux étudiants, et qu'ensuite pour un dictionnaire complet de la vieille langue jusqu'au xvie siècle, ce n'est pas dix volumes qu'il aurait fallu, mais bien vingt.

Ces raisons ne sont que spécieuses, car il est aussi utile et profitable de donner aux étudiants l'intelligence eomplète de la vieille langue en faisant passer sous leurs yeux toutes les significations que les mots ont pu avoir au moyen âge à la fois dans l'ordre de leur développement naturel. Quant à l'étendue de l'œuvre, il est toujours possible de faire court en restant complet. Nous verrons plus loin l'excessive richesse de M. Godefroy en exemples, richesse qui devient parfois encombrante. Avec plus de discrétion et un choix plus réservé, M. Godefroy aurait pu sans grande difficulté faire tenir dans ses dix volumes la langue complète du moyen âge jusqu'à la fin du xvie siècle.

Pourquoi donc ne s'est-il pas imposé cette discrétion et ce choix? Parce que M. Godefroy est avant tout un collectionneur. Il attache moins d'importance aux groupements des mots, aux classements des sens, qu'aux mots eux-mêmes. Il a regret à sacrifier des exemples qui sont autant de témoins réels et visibles des usages de la langue. Toutes les richesses qu'il a accumulées dans trente-cinq ans de recherches, il ne peut se résigner à les garder par devers lui, sans en faire profiter le lecteur. Il lui apporte sa récolte tout entière, et la mettant à sa disposition, lui dit: Voilà ce que j'ai trouvé, tirez-en maintenant le parti qu'il vous plaira.

Cette œuvre, telle que l'auteur nous l'offre, avec ses défauts qui sont de méthode et ses qualités, il est temps de l'apprécier. Nous avons à suivre les articles du dictionnaire, en examinant les diverses questions qui se rattachent à la nomenclature, aux définitions et classements de sens et aux exemples. Nous avons sous les yeux la lettre A tout entière, avec le commencement de la lettre B; par suite, nous avons, grâce aux nombreuses compositions de mots avec la préposition a, comme un abrégé et un sommaire du dictionnaire.

Ce qui frappe tout d'abord dans le dictionnaire, c'est la richesse de la nomenclature et l'étendue des dépouillements. Que de mots obseurs, ignorés, qui viennent pour la première fois sous les yeux du lecteur solliciter son attention et éveiller son intérêt! Ce sera là le vrai mérite de M. Godefroy, l'éminent service qu'il aura rendu à l'étude de la langue française. Ce serait faire une sorte d'injure à l'œuvre que d'essayer même de la comparer, quant à la richesse de la nomenclature, aux nombreux glossaires tentés, essayés jusque aujour l'hui, glossaires de Sainte-Palaye, de Roquefort, de Henschel, etc. Ceux-ci doivent rentrer dans l'ombre, effacés et absorbés par l'œuvre de M. Godefroy.

Le dépouillement s'étend sur une quantité prodigieuse de textes publiés ou manuscrits. Ce ne sont point seulement des textes courants, devenus classiques, mais des documents à peine signalés ou analysés, des archives locales que les historiens consultaient bien, mais que les lexicographes n'avaient pas songé à utiliser. Les archives du Nord, déjà déponillées par La Fons-Mélicoq dans un glossaire inédit, apportent un contingent considérable de mots spéciaux, pour la plupart inconnus, et qui sont presque tous autant d'énigmes. La Suisse

romande nous fournit des formes du xivo siècle dont on ne soupçonnait pas l'ancienneté. Les diverses provinces du centre, de l'est, de l'ouest, nous livrent avec leurs archives nombre de mots et d'exemples locaux.

Cette richesse de la nomenclature fait revivre la vieille langue seus ses faces diverses, langue littéraire et langue technique, langue des écrivains, des jurisconsultes, des savants, des industriels, des artisans. Cette récolte forme un vrai trésor de la langue française.

Non point qu'il n'y ait des omissions. Dans une enquête aussi vaste que celle à laquelle s'est livré M. Godefrey, ce serait exiger au delà des forces humaines que de demander des dénombrements parfaits. Quand on dépouille un texte, peur y chercher les mots commençant par une lettre déterminée, on a bien des chances de ne pas faire d'omission. Mais quand l'attention doit se reporter à la fois sur les vingt-quatre lettres de l'alphabet, il serait bien difficile qu'elle ne se lassât pas en quelques points, et que des mots intéressants ne lui échappassent. Nous en signalerons ici quelques uns : aasprir. abander, abece, acair, acovetas, afirer, afit, ageliner, aiol (au sens donné dans le Roman de Rou, éd. Andresen, v. 346), alevée (s. f. « plant nouveau »), amable (amablelé est présent), asorbir, astronomien, avilonir, — abiter (au sens de s'attaquer à), aforcer (au sens de faire violence à une femme, à une fille), s'apercevoir (au sens de prendre ou reprendre possession de soi-même, au propre et au figuré), al ainz que (= le mieux que [possible]).

Ces omissions sont fort excusables dans un ouvrage, et un premier ouvrage de ce genre. De nouvelles lectures permettront à M. Godefroy de compléter son dictionnaire, et vraisemblablement le supplément qu'il prépare à mesure de l'impression sera assez riche en mots oubliés pour former un volume considérable. Être complet est un idéal qu'il faut se résigner à ne pas atteindre. On peut dire dès à présent que tous ceux qui recueillent depuis un certain temps sur l'ancien français des notes lexicographiques trouveront encore largement à ajouter à l'inventaire de M. Godefroy, mais qu'il n'en est pas un qui ne trouve encere beaucoup plus à y recueillir pour la première fois.

Les mets une fois recueillis, il faut rédiger les articles. Ici commence un travail de critique singulièrement délicat. Et d'aberd, parmi ces mots, il en est qui n'ont d'autre autorité que des fautes de copistes, ou des erreurs d'éditeurs. Ces mots doivent être éliminés sans aucun égard. Les inscrire dans le dictionnaire comme articles avec exemples à l'appui, c'est leur donner une autorité à laquelle ils n'ont aucun droit. Sur ce point, M. Godefroy n'a pas été assez sévère. Il a recueilli trop

¹ [A notre avis, le mieux serait d'enregistrer tous ces mots à leur ordre alphabétique, en indiquant qu'ils sont fautifs et eu renvoyant à l'article où ils figureront sous leur vraie forme. — Note de la Rédaction de la Romania.]

facilement de ces mots qui n'ont jamais existé dans la langue : leçons erronées de manuscrits (M. Godefroy sait mieux que nous avec quelle inintelligence et quelle facilité d'erreur les scribes copiaient les manuscrits); fautes d'éditeurs que M. Godefroy accepte avec trop de confiance; erreurs mêmes de M. Godefroy, qui a parfois mal lu ses textes. Voici des exemples :

aaise, adj., « plusieurs de ces exemples pourraient s'écrire en deux
 mots: a aise »; — tous les exemples cités.

aasaer, « mot douteux, assiéger : « ont conseil pris d'aasaer a force Paris » (Benoit) » ; — mot barbare, vers faux, lire aseir.

abaptisier, « on pourrait lire ces deux mots : a baptisier ». — Assurément, il n'y a que cela à lire.

ablente, dans deux vers barbares et inintelligibles empruntés au Bull. du Biblioph. (II, 240): Et autre deux en dyapente Od simi tornes e tornes ablente. — Le dernier vers est faux d'ailleurs (M. Godefroy les dit tirés du Livre as lais, pour la Lumière as lais).

abnurage. M. Godefroy propose la correction abunnage; il faut abuurage (cf. l'art. Aboivrage); en tout cas la forme abnurage ne devait pas être admise.

achation ou machanion, dans un vers d'ailleurs faux; l'un est aussi impossible que l'autre; le texte où se trouve ce monstre existe dans de très nombreux manuscrits, qui auraient permis de corriger l'édition où il figure.

achreier. « mot douteux dont le sens semble être : donner, octroyer ». Exemple unique, un vers de Garnier de Pont-Sainte-Maxence, où ce mot achreier fait un vers faux ; lire tout bonnement achareier ou acharier.

acomble, adj.; lire a comble.

aconqueremenches, ex. unique; lire sans doute soit aconquerements, soit aconqueranches.

actaber, d'après actaberai (= achèverai) ; lire sans doute achaberai.

auctoant (éclosion), forme barbare que suffit à faire exclure l'article au (au auctoant) qui la précède dans l'exemple cité.

aerc, « s. m. ?: le fer tranchant ti mist et cors O l'aerc bole li cuir fors (Tristan I, 4013, Michel) »; — lire acier.

agenoaitteement, lire agenouitteement.

aguette, espèce d'oiseau; lire agrette ou aigrette.

ahucier, rassembler, entasser; exemple d'Ogier, vers faux; lire hucier ou huchier.

alant, dogue, chien de chasse, lire alan (espagnol alano); la forme alant n'est qu'une mauvaise orthographe récente.

amain, adj.; lire a main, locution adverbiale.

amissier, leçon mauvaise du Rou de Wace, donnée seulement par le texte sans autorité de Pluquet; lire avec Androson amaissier.

amat, exemple unique: Adam en fut dolent et amat, vers faux; lire mat. ancedis, « probablement ancêtre », exemple unique tire du Roncisvals de Bourdillon, texte de fantaisie sans valeur.

anfaim, affamé. Exemple unique de l'Ysopet. Lire sans doute en faim. apartiner, faute évidente pour apartenir.

apenoir, expier : les deux exemples cités indiquent qu'on a là des variantes dialectales pour espenoir et espenir.

arestevoir, infinitif, qui n'a jamais existé, pour arester, tiré, à tort, du partiait arestuit et du participe aresteu, etc., etc.

Nous aurons occasion d'en citer d'autres plus loin ; rappelons seulement encore ici l'adjectif bes, en repos, content ; il faut lires lies.

Les mots recueillis se présentent avec des variantes multiples et des différences orthographiques considérables. Quelle est la forme à adopter pour en faire la tête de l'article ? La solution la plus juste consiste à prendre la forme française du moyen âge, et à la faire suivre de toutes les variétés dialectales ou de toutes les formes diverses dues aux caprices des auteurs ou des copistes. C'est bien la solution adoptée en principe par M. Godefroy, qui rejette à leur ordre alphabétique toutes ces formes multiples, en renvoyant à la forme française pour le corps de l'article. Toutefois, ce principe n'est pas toujours appliqué avec sureté et rigueur. D'un côté en effet, les diverses formes citées dans les exemples ne figurent pas toujours en tête de l'article : elles ne sont pas toujours rappelées à leur ordre alphabétique avec renvoi à la forme qui constitue l'article; enfin certaines formes renvoient quelquefois à des articles qui manquent. De l'autre, il y a hésitation dans le choix des formes qui doivent constituer les têtes d'articles. Après avoir adopté les formes en al comme formes de têtes d'articles (albe, alçor, altaigne, etc.), M. Godefroy reporte à bau les articles balsent, bauche et sa famille, baudequin, etc. Il admet tantit le préfixe ad sous la forme simple et française a, tantôt sous la forme ac (accoier, etc.), ad (adjointure, adjouslances, etc.), af (affener, affiler, etc.), al (alluitier, etc.). Les mots en o fermé sont tantôt cités avec l'o, tantôt avec l'ou. Adoler est plus fréquent que adouler, qui fait la tête de l'article ; adoler même manque à son rang alphabétique. En revanehe, l'adverbe de adouler est à l'o: adoleement et non adouleement. On trouve à an des mots qui doivent figurer à en (ampas, anfain, anservante, anuiant). Inversement on voit figurer comme têtes d'articles des formes secondaires : aengler pour aangler, aressier pour arecier (cf. drecier), afaitiement pour afaitieement, afammer pour afemmer, afetardir pour afaitardir, afichiement pour afichieement, affisceler pour afficeler, afroier pour afreier, agensir pour

agencir, ageler pour agelier, aillevain pour ailevin ou mieux alevain. Il fallait choisir la forme principale du dialecte français, celle qu'indiquent les lois de la phonétique étymologique.

Il n'y a pas à objecter que plus d'une fois cette forme fait défaut, et que dans l'usage général du français au XIIº ou au XIIIº siècle, telle forme dérivée a pris la place de la forme primitive. Ainsi affubler à côté de affibler (ad-fibulare), qui est étymologique. Car, de vouloir dresser actuellement l'état exact, précis et minutieusement détaille de la langue du moyen âge est un pur rêve. Chaque jour, l'étude plus approfondie des textes vient modifier sur quelques points l'idée que nous nous faisons de la langue. Et plus les conquêtes de la science s'étendent sur ce domaine, plus l'on pénètre dans les détails, plus les points de vue particuliers changent. Aussi, dans cette incertitude où l'on est d'établir pour nombre de mots la forme ou l'orthographe dominante à telle époque dans chacun des divers dialectes, ce qu'il y a de plus simple et de plus méthodique, c'est d'admettre pour tête d'article la forme, réelle ou théorique, du dialecte français du XIIe siècle. Que M. Godefroy désormais suive rigoureusement cette méthode, les chances d'erreur seront moins grandes que dans tout autre système, et les avantages seront nombreux, quand ce ne serait que de faciliter aux lecteurs les recherches dans le dictionnaire 1.

Il s'agit maintenant de constituer les articles. Ici M. Godefroy n'est pas absolument à l'abri de la critique. Il lui est arrivé assez souvent de séparer des articles qui ne devaient en faire qu'un, et de réunir des articles qui devaient être séparés. La règle à suivre ici encore consistait à interroger l'étymologie. Quand un même mot a pris, par suite des diverses lois phonétiques, des formes différentes, il fallait réunir ces formes divergentes sous le même chef; les variétés dialectales n'ont aucun droit à être séparées de la forme considérée comme normale. Il n'y aurait d'exception à faire à cette règle qu'au cas, très rare en ancien français, où chacune des deux formes aurait reçu de l'usage un emploi spécial et bien déterminé. Tels, dans la langue moderne, chaire et chaise. Mais presque toujours, dans la vieille langue, chacune des formes divergentes a toutes les significations des autres ; il n'y a donc aucune raison pour en faire des articles dissérents. Au contraire, si deux mots différents par l'étymologie arrivent, par suite des lois de la phonétique, à se confondre dans un même mot, y eût-il même confusion de sens, un dictionnaire historique doit les diviser et les rendre chacun à sa famille.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Le conseil nous paraît difficile à suivre pour M. Godefroy, non qu'il ne soit excellent en lui-même; mais il suppose une connaissance exacte et complète de la phonétique étymologique des divers dialectes que bien peu de philologues possèdent aujourd'hui suifisamment. — Red.]

M. Godefroy, à tort, a séparé aïe et aiue, acueillir et akeudre, aconsivre et aconsivir, agire et agesir (cf. plaire et plaisir, laire et laisir), ahuisier et aguisier, acreu (l. acreus) et acrous, accoier et acoier, aardoir et aerdre, ajuirie et aiure, l'adj. ber et baron, amesir et amaisir, anli et anlif, l'interjection aga et le verbe agarer, andief et andier, amil, amin et ami, angrols et angros, aprismement et aproismement, algier et agiet, etc., etc. Dans ces séries de mots, l'étymologie est la même et les variétés de forme n'ent qu'une valeur secondaire.

Mais en revanche il a eu tort de réunir (claim d') aherse qui vient d'aerdre avec aherse de irpicem, aflamer (de flame = flamma) et aflamber (de flambe = flammula); de rapprocher de adeser (addesare, addensare) le picard adhequier qui reperte à un type latin en-care; de rapprocher de arder le picard asir qui doit être d'origine germanique, de adevine subs. f. le wallon adevina, qui doit être adevinal subs. m. (=ad-divinale). Dans advire, advit, il faut distinguer docere et ducere. L'exemple de l'Internelle consolation de adherer est placé à tort au verbe aerdre. Agreer (un chemin) n'appartient pas au verbe agreer, rendre agréable, mais à un autre agreer, qui est omis, composé de a et de greer (disposer, arranger) et dont le substantif verbal est agroi ou agrai (aujourd'hui agrès), recueilli par le dictionnaire. Areer renferme deux verbes, l'un composé de raie, l'autre du radical red qui se treuve dans conreder correer corroyer, et est d'origine scandinave, etc., etc.

Allens plus loin dans netre examen. Après les têtes d'articles, on s'attendrait à treuver l'étymologie; M. Godefroy la supprime systématiquement, sans doute parce qu'en bien des cas elle reste inconnue et impénétrable. M. Godefroy ne songe à donner au publie savant que des éléments d'infermation ultérieure et n'a pas la prétentien de faire œuvre de critique et de science personnelles. De là cette réserve et ces serupules, réserve et scrupules que nous comprenons bien, non sans regretter toutefois que M. Godefroy ne se soit départi quelquefois de la règle de prudence qu'il s'est imposée. Dans bien des cas, l'étymelogie était facile à reconnaître et à indiquer; et cette étymologie aurait donné à la lecture des articles une clarté et un intérêt dont l'auteur se voit forcé de les priver. L'étymologie met sur la voie du sens primitif, et permet de classer les significations avec plus de sûreté et de précision. Si M. Godefroy s'était imposé cette tache, non dans toute son étendue, mais dans les cas où elle est le plus facile, peut-être la composition de ses articles s'en serait-elle avantageusement ressentie 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Nous pensons que M. Godefroy, s'étant sagement abstenu de s'aventurer sur le terrain si périlleux de l'étymologie contestable, a fait œuvre conséquente en renonçant à toute étymologie. La limite entre ce qui est sûr et ce qui est doutenx varie selon la science de chaeun, et si une fois on abandonne le principe salutaire de l'absteution, on ne sait plus où s'arrêter. — Red.]

En effet, une des parties faibles du dictionnaire est la définition et le classement des sens. M. Godefroy ne s'est pas assez attaché à en serrer de près la signification et à en montrer la filiation et le développement. Je ne parle naturellement pas des articles systématiquement incomplets, qui ne présentent que les significations disparues aujourd'hui de l'usage, et dont les significations encore vivantes, qui permettent de les relier entre elles et d'en montrer les dépendances et les rapports, ont été volontairement supprimées. Mais je parle d'artieles complets par eux-mêmes, de mots qui ont eu toute leur vie dans la vieille langue, ont vécu et sont morts avec elle, et qui, par suite, doivent présenter un système bien coordonné de significations. Eh bien! ces articles en général, qui sont nombreux dans le dictionnaire, sont peu satisfaisants. Les définitions sont trop laches, les acceptions diverses mal reliées. Les sens ne se suivent pas dans leurs divisions et subdivisions, marquées par des numéros d'ordre qui indiquent les genres et les espèces. Ils viennent le plus souvent les uns au bout des autres sans qu'on voie nettement pourquoi ils occupent telle place plutôt que telle autre. En un mot la précision et la rigueur font défaut dans cette partie de la tàche de M. Gedefroy, la plus ardue, il est vrai, et la plus délicate. Il aurait pu l'améliorer sensiblement s'il avait tenu plus de compte des recherches si fructueuses qui depuis quelques années ont été faites tant en France qu'en Allemagne sur ce domaine. Non seulement il n'y renvoie jamais ses lecteurs, ce qui lui aurait souvent permis d'être à la fois précis et bref; mais il paraît ne pas les connaître fort bien lui-même.

Il n'est guère de page qui, à ce point de vue, ne prête à la critique. Nous ne citerons que quelques exemples:

Amenee, « action d'assèner un coup avec violence ». Exemples : si grant amenee ; moutt ruiste amenee. — On voit que l'idée de violence est uniquement contenue dans les épithètes qui accompagnent le nom.

Apertise, « franchise indiscrète : Pour la trop grande apertise et la legerete, etc. (Livre du chevalier de La Tour). Trop grant apertise n'a mestier (id., ibid.) ». — Ici encore le sens d'indiscrétion dans la franchise se trouve, non dans apertise, mais dans l'épithète trop grande. Le sens même de franchise donné à apertise est fort douteux.

Aventuré, a heureux : Fut ele bien aventurce (Wace) ». — Ici aussi l'idée de bonheur vient de l'adverbe bien, qui modifie aventuree.

Aposté, « abominable : Corrumput sunt e sunt fait aposté en félunie (Ps. de Cambridge, LII, I, Michel); latin abominabiles ». — Le latin abominabiles traduit, non aposté, qui veut dire simplement placé, posé, mais aposté en felunie, ce qui est tout autre chose.

Adelier n'est pas amincir, mais rendre délié.

Le sang qui s'afile (Roland, 1614) ou qui afile (J. Bedel, Saisnes, CXX) n'est pas le sang qui coule, mais qui coule en filet. L'image a disparu dans l'interprétation de M. Gedefroy. De même afonder, verbe neutre, « être renversé, abattu : Si un liève, l'autre afonde (God. de Paris) ». La traduction dit moins que le mot à traduire.

Aouiller est expliqué « remplir un tonneau »; ajoutez : jusqu'à l'œil, la bonde.

Pour expliquer un sens, on multiplie les synonymes qui l'interprètent; aluchier est expliqué par quatre mets qui se suivent à la file; dans la même ligne amaisnier au figuré, par cinq; alouer, dans un sens par quatre, dans un autre par cinq; amonter, dans un sens, par six; amanevi, par sept!

Nous retrouverons ce manque de précision dans les classements de sens et les sous-définitions; voyez, par exemple, les articles aaisier, aatir, acueillir, ademettre, adenter, adosser, adresser, afronter: comme on pourrait les simplifier et les rendre plus clairs avec une méthode plus rigoureuse et qui serrât de plus près la signification! Tels, comme acueillir et adresser, sont absolument inextricables. L'article adresser a neuf colonnes où se déroulent, à peu près au hasard, je ne sais combien de sens et de sous-sens spéciaux. Le début est encore assez satisfaisant : « remettre à droit, rendre droit, redresser, tenir droit, relever: adrecier les ruines, la sente del pont, les chevo's, etc. (peurquei ces cinq expressions pour traduire adrecier? redresser et relever suffisaient). - Réfléchi: se dresser, se redresser, se tenir dreit, être redressé, se lever, s'élever, se soulever (suivent des exemples pour lesquels se redresser et se relever suffisaient). — Actif: mettre dans le droit chemin, la droite ligne. - Figuré: remettre dans le droit chemin, ramener à la raison, à l'erdre. - Réfléchi : s'adresser, rentrer dans le bon chemin, réparer ses torts, faire réparation. - Actif: rendre droit, juste; régler, former, instruire (tous ces sens pourraient être contenus dans une définition unique, tenir ou mettre en droit chemin). » Jusqu'ici les sens, quoique un peu làches, se suivaient assez bien; voici où commence le chaos : « Avec un régime de chose, indiquer, enseigner (adrecier la voie); avec un régime de personne, instruire, donner des neuvelles à, diriger par des conseils (aulrescier quelqu'un); dresser à (adrecier quelqu'un aux armes); avec un régime de choses, réparer, corriger, amender, faire droit à, rectifier, rétablir (adrecier un tort, etc.); arranger, ordenner (adrecier la bataitle); exécuter, accomplir entièrement (adrecier des souhaits). Avec un régime de personne, faire droit, réparation à quelqu'un, lui rendre justice : secourir, aider, pourvoir, munir, rendre service à ; préparer, fermer, lever ; reproduire exactement (dans une traduction); diriger, conduire, guider, et par extension

adrecier son chemin; viser, atteindre, frapper; adrecier en mariage. faire contracter mariage; s'adrecier, prendre le droit chemin, se diriger quelque part; approcher, parvenir, arriver, marcher, s'arranger, en parlant de choses. Neutralement, adrecier, se diriger à, être proche de, appartenir à, venir à bout de, réussir; adrecier à, s'adresser à. » Telles sont les définitions des sous-sens dans l'ordre du dictionnaire, et nous avons simplifié l'article en supprimant des significations secondaires peu importantes. Et ce n'est pas tout ; car après le verbe vient le partici; e avec ses significations multiples et aussi incohérentes que celles du verbe. Grace à cette absence de méthode, les mêmes sens se trouvent épars au commencement, au milieu et à la fin de l'article. Adrecemei en dreit sentier se trouve dans la colonne 1; Li Tyois s'adrescierent tout droit vers Nique se trouve à la colonne 7, et Sa doctrine nous adrecet en la roie de pais, à la colonne 6. Et ces trois exemples qui offrent le même sens sont séparés par je ne sais combien de sens différents, sans aucun rapport avec eux.

Voyez encore adosser: « mettre à dos, renverser sur le dos, en général renverser, jeter par terre, faire tomber. — Poursuivre (lisez: presser quelqu'un par derrière). — Appuyer, garnir, tapisser. — Abandonner, quitter, jeter. — Adossé, placé derrière le dos. — Protégé, mis à couvert par. » Quels rapports entre ces divers sens? Ils se réduisent tous cependant à quelques sens simples: renverser sur le dos, d'où par extension abattre; appuyer sur le dos, d'où appuyer; tourner le dos, d'où abandonner, et, par extension, d'un côté, jeter derrière le dos; de l'autre presser de près quelqu'un qui fuit, tourne le dos.

Il y a dans toute cette partie du dictionnaire un défaut de rigueur qui sera vivement senti par les lecteurs. Reconnaissons toutefois que pour nombre de significations de détail, les définitions sont données avec netteté et témoignent d'une connaissance réelle de la langue.

Nous arrivons maintenant aux exemples. Avec le matériel des mots, les exemples forment la partie la plus riche, la plus neuve du dictionnaire. On ne so lasse pas d'admirer la richesse de la lecture, l'abondance inouïe des citations. Pour tel mot rare où les plus habiles et les plus compétents auraient à peine fourni un ou deux exemples, M. Godefroy en apporte les mains pleines et les sème avec une véritable profusion. Les éloges que nous donnons plus haut à la nomenclature, nous n'avons qu'à les répéter textuellement pour les exemples. Ceux-ci, dans leur variété infinie, font passer sous nos yeux, sinon complète, du moins dans une grande partie de son étendue, l'immense littérature du moyen âge, publiée ou inédite. C'est là qu'on peut vraiment mesurer à quel labeur long et acharné l'auteur du dictionnaire a dù se livrer.

Cependant, puisque nous devons faire notre devoir de critique jusqu'au bout, il faut avouer que cette richesse devient quelquefois

encombrante. Nous avons déjà fait pressentir notre avis sur ce point dans les premières pages de cet article. Les exemples doivent servir à élucider ou à établir le sens d'un mot. Deux ou trois exemples bien nets pour un sens doivent évidemment suffire. M. Godefroy ne se contente pas de cela, et ne pouvant se résigner à faire un choix dans sa récolte, il la donne tout entière. Un ou deux spécimens suffiront. Soit abateis, c'està-dire abattis. M. Godefroy définit : action d'abattre, de renverser, qu'il s'agisse de choses ou de personnes (définition qui, par parenthèse, n'est pas tout à fait juste, car abateis désigne aussi bien, dans la plupart des exemples cités, la réunion d'un certain nombre de personnes, de choses abattues que l'action d'abattre.) Après quoi il donne un exemple tiré de Garin le Loherain :

La veissiez un grant abateis De gens navres, de mors et de malmis.

suivi de deux ou trois variantes du même texte d'après des manuscrits de Paris et de Montpellier: La veissiez un fier abateis, ou moult grant abateis, ou .i. abateis grant. Viennent ensuite des exemples presqu'identiques: La veissiez un abateis fier (Coronement Looys), La veissiez estor et fort abateis (Parise la Duchesse) et d'autres exemples d'Athis, de Fierabras, de Parise, qui ne nous apprennent rien de nouveau. Est-ce tout? Nullement. Car voici venir les exemples en prose: abateys de Turcs (Continuation de G. de Tyr), abateis de tabernacles et de logeis (Bersuire), abattis d'hommes (Wavrin), abateis des loges (Froissart), grant abateis, abatis (id.). Nous n'en avons pas encore fini. Voici maintenant le second sens de M. Godefroy: chose abattue, renversée, monceau de cadavres, pour lequel l'auteur donne trois exemples, sans parler d'un troisième sens (fort problématique) d'abateis, taillis, bois fraichement taillé, qui se trouve dans deux vers de Garin et de La Mort de Garin.

Arrement (atramentum) a trente-trois exemples au seul sens d'encre. Franchement, n'y a t-il pas ici abus? M. Godefroy aurait pu épargner une place qui eût été plus utilement employée. C'est qu'il ne peut se résigner à garder pour lui un seul des exemples qu'il a réunis; ils l'ont intéressé, chacun d'eux a son prix à ses yeux, et il croit de son devoir d'en faire profiter le lecteur. Un peu de discernement était ici à recommander.

Ce n'est pas seulement l'abondance stérile des exemples qu'il faut blâmer. Souvent ils sont beaucoup trop longs et occupent inutilement de la place. Tels exemples qui pourraient se réduire à deux ou trois lignes s'étendent sur huit, dix, quinze, vingt et quelquetois trente lignes. Pour actionnement, action judiciaire, M. Godefroy a cet exemple: « Que les lettres d'actionnement en cas d'appel qui seront

presentees a mondit seigneur le chancelier ou a messieurs des requestes ordinaires de l'hostel, touchant le fait de ladite vente et du trésor, et les dependances qui toucheront le domaine dudit seigneur ou les finances extraordinaires ne soient passees ne seellees sinon que la clause qui s'ensuyt y soit au long declaree. » Ne pourrait-on pas remplacer par quelques points de suspension toute cette longue incise depuis qui seront presentees, etc., jusqu'à finances extraordinaires, qui n'éclaire en aucune manière le sens propre d'actionnement?

Les exemples doivent être choisis avec scrupule, et se suivre dans l'ordre des sens des mots. Au verbe aminer, l'exemple qui donne le sens primitif (aminer un mur) vient le troisième, après deux autres vagues. — Baucent veut dire, à ce qu'il semble, cheval dont le pelage, de quelque couleur qu'il soit, est marqué de taches, sans doute de taches blanches. M. Godefroy traduit vaguement cheval tacheté, pie. C'était le cas de renvoyer à une bonne dissertation de M. Bæhmer (Rom. Studien, I, 260) que nous recommandons à M. Godefroy pour les autres noms de couleurs de chevaux. Il y trouverait des exemples intéressants qu'il ne cite pas, comme celui d'Alexandre: Les costés a baucens et fauve le crepon. Parmi ceux qu'il cite, le premier à donner était celui d'Elie de S. Giles : La teste fut bauchande et tuit li quatre piet. M. Godefroy le place après neuf exemples sans portée : destrier balcent et sor; cheval balcent d'Espagne; cheval bauzant gascon; um (cheval) sor. un noir et un baucent; un noir palefroi baucent, etc. M. Godefroy, en général, n'a pas apporté plus de rigueur et de précision dans le classement des exemples que dans celui des sens.

De même pour les formes grammaticales. Ainsi dans les verbes, les exemples doivent être choisis pour faire paraître sous nos yeux les variétés de formes qui affectent les conjugaisons un peu difficiles. Prenez les verbes aidier, araisnier, aparler, et autres de ce genre: les exemples du premier sens, du sens propre, doivent déjà nous donner le tableau à peu près complet de la conjugaison, et l'on doit pouvoir suivre dans les citations la succession des formes diverses qu'amènent les déplacements de l'accent. Cette règle non plus n'a pas été rigoureusement suivie par M. Godefroy, qui classe au hasard les exemples, sans se préoccuper assez des renseignements qu'ils peuvent apporter à l'histoire de la langue <sup>1</sup>.

Cet oubli des questions grammaticales se montre encore d'autre manière. A l'article allain, M. Godefroy eite un exemple où allain est précédé d'une h manifestement aspirée (une feste hautainne), un autre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [A notre avis, les exemples du dictionnaire ne doivent être choisis et donnés in extenso qu'au point de vue du sens des mots. Les formes variées de la déclinaison et de la conjugaison peuvent être réunies en tête de l'article, avec simple renvoi aux sources. Au fond, elles appartiennent à la grammaire. —  $R\ell d$ .]

où, même écrit sans h, il n'admet pas l'élision (Karles les voit de sa saule autaigne), plusieurs enfin où altain admet l'élision (Tresqu'en la mer cunquist la terre altaigne, Roland, 3, etc.). En outre, il cite deux fragments d'exemples, découpés de telle manière qu'il est impossible de savoir si derrière l'orthographe altain, il faut admettre une prononciation altain ou haltain. L'un d'eux est frappant: une pierre autainne (Gaydon, 1920); il semble qu'il faille lire hautaine; point du tout: le vers complet est: Et puis porter sor une pierre autainne. — M. Godefroy, qui supprime alcun, aucun, donne alcunui, parce que cette forme a disparu; mais il ne dit pas que alcunui ne se présente jamais que comme complément indirect.

Afrès ces observations générales, nous avons à aborder quelques questions particulières, et d'abord le système graphique adopté dans la publication des exemples.

Nous ne pouvons aborder ici la discussion générale du meilleur système do reproduction à suivre dans l'impression des textes du moyen age. C'est une question sur laquelle les sentiments peuvent varier; il faut surtout remarquer que, suivant le but qu'on se propose, telle ou telle méthode est indiquée. Une édition diplomatique peut être bonne en certains cas; l'emploi le plus abondant des signes diacritiques peut être utile dans certains autres. Nous n'avons ici à nous occuper que du cas spécial d'un dictionnaire. L'auteur d'un dictionnaire, prenant ses exemples dans des manuscrits et dans des éditions conçues d'après des systèmes différents, a le choix entre deux manières de faire : ou reproduire chaque passage tel qu'il le trouve dans sa source immédiate, ou adopter un système général qu'il applique à tout. La première manière amènerait une insupportable bigarrure; la seconde est plus raisonnable: c'est celle qu'a suivie M. Godefroy. Nous l'approuvons également d'avoir fait des signes diacritiques un emploi très restreint : ils peuvent être introduits avec une certaine sureté dans un texte spécial dont l'éditeur a déterminé la date et la provenance; ils ne pouvaient être appliqués à des citations qui vont du Ixe siècle au XVIO. Le seul que l'auteur du dictionnaire ait admis (outre la distinction de u et v, i et j) 1, c'est l'accent aigu sur l'e final accentué; cela peut en effet se soutenir, mais ce qui est fort peu logique, c'est de ne pas mettre l'accent sur ce même e final, quand il est suivi d's: toutes les raisons qui conseillent d'imprimer bonté, chanté, dé, engagent également à imprimer bontés, chantés, dés. Nous pourrions faire plus de réserves sur l'emploi de l'apostrophe. La ponctuation était indispensable plus qu'ailleurs dans ces petits morceaux fragmentaires où le contexte général n'aide

i [A notre avis, la distinction de c et c, g et g, est aussi utile et en général aussi sûre que celles-là. Sur d'autres points encore nous croyons que M. G. aurait pu l'aire plus. — Red.]

pas l'intelligence; celle de M. Godefroy est bien conçue, mais, dans l'exécution, laisse souvent à désirer.

Comment M. Godefroy a-t-il reproduit matériellement les textes qu'il cite? Généralement, semble-t-il, avec assez de soin. Il se rencontre cependant, dans la masse énorme de ses exemples, beaucoup d'inexactitudes, soit que M. Godefroy ait admis sans le corriger un texte manuscrit ou imprimé défectueux, soit qu'il se soit trompé dans la reproduction d'un texte exact. Quelques-unes des fautes que nous signalons doivent être aussi attribuées à l'imprimeur.

a: page 3, col. 2, n. 3: a sa voix grande halte, lire grande halte. a: page 6, col. 1, ligne 6: Nel dis pas..., lire di. — aaise: a cels qu'ils trouvent demandeirent Ou ert dans abes, s'ert en aiese; lire il et aise; cet exemple ne doit pas figurer a *aaise*. — *aalie*: premier exemple *qu'il on* tourné; lire ont. - Ibid., avant-dernier exemple: en cel ost... hardie, lire cele. — abondos: (regne) E riche e bele et delitable E plenteif e abundos (Benoît). Pourquoi laisser bele? - abonné: dernier exemple, Hes Hue Chapet endementres, Qui d'Orliens tent la ducheé, Fist tant... qu'il fu, etc. (Guiart, Roy. lign.) Que veut dire ce Hes? il est sans doute pour Mes. — abosmer, page 29, fin de la colonne 2: Comme ceus qui paour abonne (Guiart, Roy. lign.), lire que ou cui. - abraser, I, fin: de smaragde et sardoine; sans doute et de sardoine. — abrivé, ex. de Brun de la Montagne, changer sir en sire. - achesmes, ex. de Le Maire de Belges, p. 48, col. 3, en haut, des peu heureux femmes, lire heureuses. — acon, dernier mot de la col. I, is, lire si. — adesirer: pourquoi laisser l'abréviation Gue, c'est-à-dire Guenes, au milieu du vers? - adevaler: espaules qi point n'encraiçoient, lire encrucoient (variantes: encrucquoient, encruncoient). — adevinal: ex. de Cléomadès: ear il n'est blans, etc., lire ert. Dans l'exemple de Froissart (Scheler, I, 93), mettre des points après le second vers pour indiquer la suppression de deux vers. — adirer: lire ert pour est dans l'exemple du Besant de Dieu. - Un peu plus loin, au bas de la colonne, qu'avoye perdu et adiree, lire avoy. — Peut-on laisser les vers faux qui terminent les colonnes 1 et 2 de la page 107 (art. adomesgir et adone)? - adonner, ex. du Roman des Eles: mettre deux points après regarde (vers 2), et le reste jusqu'à poure entre guillemets, ou séparer ce n'adonne; autrement cette longue citation est inintelligible. — adosser, 2º exemple en vers, vers 2 faux. — aente: etsi, lire et si. — Ibid., Or m'en merveille dont vos est pris Chis maus..., lire merveit. - aentrer: Set el que l'ait? par foi, ele non; lire et non. - aerdre: Ne voloit le tanz perde; lire perdre. ahucier, fausse leçon, vers faux; lire hucier. — ainz, page 192, col. 2: Ne sa hunte ne quier, ainz sa grant honur (Garnier de P.-Ste-Max.), vers faux, lire ainz voit. - ale, 2, premier exemple: lete, lire tele. alongir : Ramedieus, lire Damedieus. — amie : tolue, lire tolu. — aparer :

filletle... Veult estre aujourd'hui mariee Et a ung masle apparee; lire appariee. — aterminer, p. 474, col. 1, ligne 2: vers faux, lire come. aventurelle: le vers 2 de l'exemple est inintelligible dans sa première partie. — belizor: bel aviet corps, lire avret. — etc. etc.

Ces fautes sont relevées au hasard dans le dictionnaire, plus particulièrement dans les premières feuilles; elles sont un peu trop nombreuses. M. Godefroy fera bien de veiller avec soin à la correction des textes, et de les faire vérifier à plusieurs reprises; il serait tout à fait fâcheux que des fautes et des négligences de ce genre missent le lecteur en défiance, et enlevassent à ses citations l'autorité qu'elles méritent en général.

M. Godefroy cite volontiers ces exemples d'après les manuscrits, en indiquant les folios : cela est bien quand les ouvrages ne sont pas imprimés; mais s'ils sont publiés, il vaut mieux faire les citations d'après les éditions en indiquant la page et les vers; car on permet au lecteur de vérisser l'exemple, d'étudier le contexte et de préciser ainsi la signification. M. Godefroy ne suit pas assez strictement cette règle. Ainsi il cite généralement le Roman de la Rose d'après les manuscrits de Paris et de Rome (manuscrits Corsini, du Vatican, etc.). Pourquoi ne pas citer simplement d'après Méon? A aaisier, ex. de la Rose d'après le manuscrit Corsini, folio 18; lisez Méon, 2489-90; à acordance, ex. d'après le manuscrit Corsini et le manuscrit Vat. Ott. 1212; lisez Méon, 485-6. Dans certains cas, il est intéressant de rappeler les variantes, par exemple à aconsivre: La nature n'aconsurront, Rose, Vat. Ott. 1226; aconsuiront., ibid. Vat. Chr. 1522, 104 a; aconsieura Vat. Chr. 1858, 138 b. Le lecteur serait pourtant aise de trouver un renvoi à Méon: Mais pour baiserie, pourquoi ne pas citer tout bonnement les deux vers de Méon: Et lor donront si grans colces De baiseries, d'acolces (11676-77)? et à quoi bon donner après la citation du manuscrit de la Bibliothèque nationale 1573, folio 92 a, qui porte beseries, les variantes De baiseries, d'acolees (Vat. Chr. 1522, folio 70 d). De bayseries (ibid. Corsini, 73 e), De baseries (ibid. Vat. Chr. 1858, 93 e)? Un peu plus loin, il y a un article à part pour la variante besir : Ele ot la boche petiteste Et por besir son ami preste, variante citée d'après le manuscrit de Lausanne. On serait bien aise de voir un renvoi au texte de Méon: Et por Baisier son ami preste (vers 855), et de s'assurer que la leçon baisir ou besir n'est due qu'à une faute de copiste. Il est vrai qu'en ce cas particulier, M. Godefroy n'a pas même le droit de citer la vraié forme baisier; car, de par le plan qu'il s'est imposé, baisier s'étant maintenu dans la langue moderne sous la forme baiser, n'a pas le droit de cité dans le présent dictionnaire. Bizarre conséquence de la méthode suivie, qui exclut la forme française, et consacre, par un article spécial, une faute de copiste.

Nous pourrions relever nombre de citations de ce genre: il n'est guère de page du dictionnaire qui ne nous offre un exemple. Nous nous bornerons à quelques faits. Abé: être en abé de, désirer ardemment; exemple du Vrai anel, d'après Richelieu, 25566, folio 226, verso; pourquoi ne pas citer d'après le texte de Tobler, p. 15, v. 365-7, que M. Godefroy a eu certainement sous les yeux? car, comme Tobler, il cite à l'appui de cette expression le même exemple de Jean de Condé (édition Scheler, II, 255, v. 59; il le cite inexactement d'ailleurs, et avec une faute de renvoi).

Aaisier: Qui.... me baisast Entre ses bras et m'aaisast (De Jouglet, Richelieu, 837, folio 116 d). Il serait plus simple de lire, Montaiglon et Raynaud, Fabliaux, 1V, p. 117, v. 174-175. — Ne se posient aaisier Ne d'acoler ne de baisier (Du vair palefroi, Richelieu, 837, folio 349 c): Citez également Méon, I, 171, et Montaiglon, I, 31.

. Aemplir: Aemplissons la prophecie (Gerv., Best., Brit. Mus. Add. 15606, folio 87). Citez simplement d'après le texte publié par M. Paul Meyer, Romania, I, p. 428, v. 174.

Agaitier: pechië Qui me cuide avoir aguetië (La Houce partie, Richelieu, 837, 151 b). Voilà un texte qui a été publié plusieurs fois par Méon, par Raynouard, dans Legrand d'Aussy, par Bartsch, par Montaiglon; il était bien facile de renvoyer à une de ces éditions.

Ahochier: Mes son soupely ahocha A un pel (Estula, Richelieu, 837, folio 228); mettez Barbazan, III; Meon, III, 397; Montaiglon et Raynaud, IV, 91.

La page qui suit cet article est typique. J'y vois successivement l'article ahoge avec des citations de trois manuscrits du Brut de Wace, sans aucun renvoi au texte de Le Roux de Liney, II, p. 150, vers 2; l'article ahonir, avec un exemple du Court Mantel, d'après le manuscrit de la Bibliothèque nationale 1593, folio 114; renvoyer à Fr. Michel dans F. Wolf, Ueber die Lais, ou à Montaiglon et Raynaud, III, 13, v. 387, variante; ahontagier, avec trois citations de la Rose, d'après les manuscrits que nous avons vus plus haut, une citation du dit de Leesse, d'après Vat. Chr., 1519, 37 a: on pouvait renvoyer au texte publié par Keller, Romvart; ahonter, avec des citations de la Rose, du Content dou monde, de Gace de la Bigne, de Charles d'Orléans, de Loherains, d'après les manuscrits, alors que tous ces textes sont publiés.

Je viens de citer le Romvarl de Keller; il est à remarquer que nombre de passages indiqués comme cités d'après les manuscrits du Vatican, font partie d'extraits publiés par Keller dans le Romvart, précisément d'après ces mêmes manuscrits. A Adevaler, je vois un exemple avec cette indication: Ane. poés. franç., Vat. Christ. 1490, f' 132 v°; le passage est pris à Keller: qui reconnaîtrait derrière cette citation et cet extrait d'un manuscrit de Christine de Suède deux vers d'Adam

de la Halle, deux vers du Jeu de la Feuillée? N'y a-t-il pas là de quoi dérouter le lecteur? Pourquoi ne pas renvoyer tout bonnement au Romvart? Quelquefois M. Godefroy indique à la fois l'édition et les manuscrits. J'ai en ce moment le dictionnaire ouvert à la page 320, et je vois à l'art. aparent adj. six exemples consécutifs tirés du Froissart de M. Luce: le 1<sup>cr</sup> sans autre indication; le 2° avec la note: manuscrit Amiens fol. 27 v°; le 3° avec la note: manuscrit Rome; le 4° avec la note: manuscrit Rome fol. 94; le 5° sans indication; le 6° avec la note: manuscrit Amiens. A quoi servent ces additions? A indiquer que M. Godefroy s'est donné la peine de vérifier ces leçons sur les manuscrits? Pourquoi alors le folio n'est-il pas indiqué aux n°s 3 et 6, qui reportent à des manuscrits? N'est-ce pas plutôt que M. Godefroy a pris ces indications dans le texte même de M. Luce?

Je ne nie pas que dans quelques cas M. Godefroy n'ait dépouillé des manuscrits qui ont été publiés plus tard. Ses premières recherches remontent à 1845 ou 1850; et dans la rédaction définitive du dictionnaire, il a conservé pour les exemples tirés de ces manuscrits l'indication des sources telle qu'il l'avait donnée à l'origine ; cela est fort légitime. Mais dans d'autres cas comme dans certains des exemples cités plus haut, la publication des textes était antérieure à ses recherches, et dans d'autres certainement il n'a connu les manuscrits que par les éditions. Il faut bien avouer qu'au fond de tout cela il y a un secret désir de paraître avoir consulté beaucoup plus de manuscrits qu'il n'en a été vu. Cependant M. Godefroy est assez riche de son propre fonds, et son dictionnaire met en circulation assez de documents inédits pour que le simple tableau et l'exposé exact de ses recherches personnelles dans les manuscrits lui fasse le plus grand honneur. Quand il cite d'après des textes imprimés, qu'il indique donc simplement l'édition, en donnant au lecteur les moyens de contrôler ses citations.

J'ai voulu quelquefois, dans ces derniers cas, vérifier les exemples, et j'ai trouvé les indications en défaut. Page 6, col. 1, sus la teste a tranchier, ex. de Cuvelier, Du Guesclin, 1, 217; sus a perdre le cors (id., ibid.); je n'ai pas trouvé les exemples aux pages indiquées; aaisier, Perceval, manuscrit Mons, p. 132, Potvin. Je ne vois rien de pareil à la page 132 de l'étude de Potvin sur le manuscrit de Mons (bibliogr. de Chrestien de Troyes) ni de son édition du Perceval; — adestrer (Dolopatos, 9534), renvoi inexact; — aplaignier, Rose, Méon, 697, lire 6970; — adetir, et ailleurs, renvois à Benoit, Chronique; confusion constante quant à la tomaison; — adevaler, Perceval, manuscrit Berne, 106 c (et de même en plusieurs endroits); indication insuffisante. Quel est le manuscrit indiqué, le manuscrit 113 ou le manuscrit 154? Tous les deux contiennent un Perceval.

Quand M. Godefroy cite des exemples en vers d'après les éditions, il renvoie généralement au premier vers de la citation. Aas, dans un exemple de Guillaume de Palerne, est renvoyé au vers 5607 de l'édition de Michelant; la citation a treize vers et le mot aas se trouve seulement au vers 7 de la citation, c'est-à-dire au vers 5612. Ainsi encore à adaugier, le lecteur est renvoyé au vers 1419, lisez 1421, des Set dormans de Chardry (éd. Koch); afaitement, « Wace, Brut, 2705, L. de Lincy », lire 2706; « Rou, 2919, Andresen », lire 2920; afaitié, « Benoît, Ducs de Normandie, II, 10843 » lire 10845; afi, « Mousket, chronique, 30183, Reiff. », lire 30188; apaint, « Dolopatos, 12670 », lire 12674. Ce système, qui manque de rigueur, n'est pas sans présenter des inconvénients. Le renvoi doit indiquer soit les numéros du premier et du dernier vers cité, soit le numéro du vers contenant le mot pour lequel est cité l'exemple.

Une dernière observation sur ce point. Pour un certain nombre d'exemples, on voudrait une indication plus précise de l'époque à laquelle ils appartiennent. Il ne faut pas oublier que les exemples s'étendent sur une durée de six siècles, et plus d'un texte, surtout des textes anonymes, sont assez peu connus pour que le lecteur ignore absolument à quelle époque les rapporter. De quelle époque est le Kalend. des berg. cité à alongir? le fragment du Cartulaire de la Frairie de la Halle des dras de Valenciennes cité à ajuchit? etc. Il y a là une lacune que je signale à l'attention de M. Godefroy.

Arrivé à la fin de ce compte-rendu, trop long pour le lecteur, trop court pour la matière (car bien des observations de détail ont dù être écartées), nous terminons en émettant le vœu que M. Godefroy poursuive courageusement son œuvre, en la perfectionnant, mais sans la ralentir. Il est de l'intérêt de ces études qui nous sont si chères que le monument élevé par M. Godefroy à la langue nationale soit le plus tôt possible achevé. Le Dictionnaire de l'ancienne langue française paraît sous le patronage du ministère de l'instruction publique; celui-ci tiendra à honneur de voir mener à bonne fin une œuvre aussi vaste et d'un intérêt aussi général.

(Romania, vol. X, 1881, 420-439.)

Dictionnaire historique de l'ancien langage françois ou glossaire de la langue française, depuis son origine jusqu'au siècle de Louis XIV, par Lacurne de Sainte-Palaye, publié par les soins de L. FAVRE. Paris et Niort. Dix volumes in-4°, 1875-1882.

Malgré les vives critiques dont il la vit accueillir au début, M. L. Favre, sans se laisser déconcerter, a mené courageusement à bonne fin sa hardie entreprise. Chaque année a vu régulièrement se succèder un ou deux volumes et sept années ont suffi à achever l'œuvre. M. Favre a eu confiance dans le succès et il a eu raison.

Parmi les amateurs de l'ancienne langue, il n'en est point un seul assurément qui se fasse illusion sur la valeur réelle de l'œuvre de Sainte-Palaye. Sainte-Palaye eût-il mis la dernière main au dictionnaire qu'il préparait pour l'impression, lui eût-il donné toute la perfection dont la science de son temps eût été capable, qu'il n'aurait fait qu'une œuvre très imparfaite, puisqu'il ne pouvait utiliser les textes manuscrits de l'ancienne langue et que les documents dont il disposait étaient d'une valeur en général fort médiocre. Tout lettré un peu au courant de notre vieille langue et de notre vieille littérature sait done à quoi s'en tenir sur les imperfections notables de l'œuvre. Et cependant M. Favre a réussi dans son entreprise et l'édition, croyons-nous, n'est pas loin d'être épuisée.

D'où vient cette contradiction apparente? Elle s'explique bien simplement, par le besoin pressant qu'on a de documents lexicologiques: le dictionnaire de Godefroy, si légèrement composé et si imparfait qu'il soit, répond cependant à tant de besoins que son succès est partout assuré. Ce dictionnaire ne donne que ce qui est mort dans la langue et, par suite, est sans explication sur les origines des usages lexicologiques actuels. Le dictionnaire de Lacurne, lui, tout incomplet qu'il est, donne du moins des mots qui ont continué de vivre dans la langue moderne,

aussi bien que des mots qui ont disparu. Sur le xvº et le xvıº siècle, il peut encore offrir des renseignements qu'on ne trouve pas ailleurs.

Littré en a tiré un grand parti dans la partie historique de son Dictionnaire: il n'en a pourtant pas tiré tout le parti possible et bien des trouvailles y sont encore à faire. Je ne citerai qu'un exemple: Littré, au mot piston, donne les explications suivantes:

« 1º Organe mécanique, en forme de cylindre très court remplissant » exactement une certaine portion de la capacité d'un tube dans lequel » il exécute un mouvement de va-et-vient; 2º Partie mobile qui est » dans le cylindre de la machine à vapeur; 3º Petits boutons qui ser- » vent à ouvrir une boîte en les pressant du pouce; 4º Fusil à piston » (suit l'explication de l'expression); 5º Cornet à piston (suit l'explica- » tion de l'expression); 6º Terme de fontainier, pièce mouvante d'une » soupape de fond : piston de garde-robe. » — Pas d'historique. Ety-mologie : « Italien pestone, de pestare, fouler, frapper. »

En parcourant cette série de significations, on ne voit là qu'une suite de sens spéciaux dérivés d'un sens primitif qui manque. D'ailleurs l'italien pestone signifie proprement piton: et il n'est pas vraisemblable que le premier sens donné dans Littré (pièce mouvante d'un cylindro) dérive directement, par emprunt, du sens de pilon qu'a l'italien.

Ouvrons Lacurne et nous y lirons: « Piston, pilon. » Suit un exemple de Rabelais où on lit fourgons, tenailles, mortiers, pistons, etc. Le sens du mot au xviº siècle était donc pilon. De là sortent tous les sens spéciaux que Littré donne un à un et la filiation des significations est parfaitement établie.

Même après ce qu'en a tiré Littré, Lacurne offre encore des ressources notables: c'est une œuvre bien inférieure à ce que pourraient exiger les érudits les plus indulgents; mais notre pauvreté en dictionnaires de la vieille langue est si grande, nous souffrons, si je puis dire ainsi, d'une telle misère lexicologique, que le Lacurne peut encore être fort utile. Et il faut remercier son courageux éditeur d'avoir osé mettre entre les mains du grand public l'amas de matériaux bruts et souvent informes amassés par Lacurne et qui dormaient au fond de nos grandes bibliothèques.

(Revue critique, 1884, nº 46.)

## XVI

Έρμηνεύματα (καθημερινή όμιλα de Julius Pollux, publiés pour la première fois d'après les manuscrits de Montpellier et de Paris, par A. Bougherie, professeur au lycée de Montpellier. Un vol. in-4°, 339 p. Paris, Imprimerie nationale, 1872. (Extrait du tome XXIII, 2° partie, des Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothèque nationale et autres bibliothèques).

Le manuscrit 3049 de la Bibliothèque nationale renferme (fol. 80 vo-115 vo) un petit opuscule qui, par le sujet qu'il traite, rappelle assez bien nos guides de conversation. C'est un double recueil de phrases latines et grecques à l'usage des personnes qui, connaissant l'une de ces langues, voulaient s'exercer dans l'autre. L'ouvrage, dont la copie a été exécutée au commencement du xvie siècle par Hermonyme de Sparte, est intitulé Πολυδεύχους περί καθημερινής όμιλίας, Pollucis de quotidiana locutione, et rien n'empêche de voir dans ce Pollux l'auteur de l'Ovoquattixòv, Julius Pollux, précepteur de l'empereur Commode. Cette « conversation journalière » commence par une préface annongant le but de l'auteur et le plan de l'ouvrage qui doit contenir 3 livres (fol. 80-85). Suivent, sous forme de petits dialogues, les descriptions de l'emploi de la journée d'un enfant et de celle d'un homme. Emploi de la journée d'un enfant : toilette du matin, arrivée à l'école, exercices scolaires jusqu'à midi, collation à la maison, retour à l'école (fol. 85-93). Emploi de la journée d'un homme ; rencontre de deux amis dont l'un a affaire au tribunal du préteur et se fait assister par l'autre (93-100); visite de deux personnes à un ami malade (100-102); promenade au marché et préparation d'un diner (102-107); séance à la salle de bains (107-110); diner (110-114); coucher (114-115).

La Bibliothèque de l'École de médecine de Montpellier possède un manuscrit (n° 306), du ix° siècle, intitulé Ερμηνεύματα, Interpretamenta, renfermant un texte grec et latin comme le manuscrit de Paris avec

lequel il offre certains rapports. Il commence par une introduction qui est la reproduction à peu près littérale du début de celle qui ouvre la καθ. δμιλ., et qui, comme celle-ci, annonce trois livres, dont deux seulement sont donnés. Le premier de ces deux livres contient une série de petits dialogues dans le genre du manuscrit de Paris, mais bien plus nombreux d'un côté et beaucoup moins développés de l'autre (fol. 139 v°-146 v°). M. Boucherie, qui a eu soin de leur donner des numéros d'ordre, en compte vingt-cinq, qu'il analyse ainsi : « Emploi de la journée à Rome, » visites en ville et hors de ville, entretiens avec des amis, déjeûner, » promenade au marché, affaires, séance à la salle de bains, dîner, » coucher. » Le deuxième contient une série de plus de 3,000 noms groupés en 44 sections, à la manière des glossaires du moyen âge, où les mots sont classés dans un ordre plus ou moins logique, d'après la nature des objets.

Tels sont les deux textes que M. Boucherie a eu l'heureuse inspiration de publier, et qu'il nous donne réunis sous le titre commun de Éphateo (xal) xalque più  $\hat{b}$  deux de Julius Pollux. Cette publication est de la plus haute importance pour la philologie grecque et latine, et elle soulève diverses questions qui méritent d'être examinées de près.

La première est celle qui est relative à l'auteur des Interpretamenta. M. Boucherie n'hésite pas à voir dans ce livre le même ouvrage que la Quotidiana locutio de Pollux, et par conséquent à inscrire ces deux variantes d'une œuvre unique sous le nom de Julius Pollux. « Les Έρμη-» νεύματα du manuscrit 306 de Montpellier et la Καθημερινή όμιλα du » manuscrit 3049 de Paris ne sont que des copies ou des éditions du » même ouvrage; l'auteur est indiqué par le manuscrit de Paris; rien » ne s'oppose à cette désignation; tout au contraire y concorde, et la » chronologie et ce que l'on connaît des travaux, de la profession, des » qualités et des défauts de Pollux » (p. 18). Cette conclusion peut être exacte pour l'identification de Pollux du manuscrit de Paris avec J. Pollux: mais a-t-on le droit d'identifier les Interpretamenta avec la Quotidiana locutio? Il est permis d'en douter.

M. Boucherie s'appuie sur la reproduction de la préface du manuscrit de Paris (que j'appellerai P) dans le manuscrit de Montpellier (ou M) et sur une certaine ressemblance dans l'exposition et le développement des sujets qui oblige d'admettre unité de composition. Mais les différences l'emportent de beaucoup sur les ressemblances et, à bien examiner les deux ouvrages, on se voit forcé de les séparer. P contient cinq ou six sujets traités avec des développements relativement étendus, présentant une suite et formant chacun un petit tableau ou un petit récit assez complet en son genre. Quelque banal que puisse être le sujet, bien qu'il ne faille pas s'attendre à y trouver de l'originalité et de l'art, cependant on ne peut s'empêcher de remarquer que la lecture de P est bien plus

intéressante, et que la rédaction dénote une main plus exercée que celle de M; et c'est là un trait qui confirme, pour moi, l'identification du *Pollux* de ce manuscrit avec Julius Pollux. On ne peut pas on dire autant de M où le plus souvent les sujets traités aussi brièvement que possible se suivent au hasard.

D'ailleurs les sujets traités ne sont pas les mêmes. P commence par l'emploi de la journée de l'enfant; toute cette partie manque dans M. P nous montre ensuite un dominus rencontrant son ami Gaius qui, ayant affaire au tribunal, le prie de l'assister. Le dialogue se développe sur huit pages du manuscrit (93-101). Voici ce qui y correspond dans M. Un esclave apporte à Licinius une lettre de Gaius l'invitant à l'assister au tribunal. Licinius s'habille (ceci manque naturellement dans P) et part. Puis la scène change : on se trouve chez un professeur d'éloquence; cinq ligues plus loin, on demande l'adresse d'un ami; puis monté sur des mules, on part avec un soldat à Tibur. L'on arrive chez d'autres amis : salutations générales; vient enfin un petit paragraphe qui semble la conclusion du premier : « Puisque nous avons gagné, dinons ensemble. » Jusqu'ici assurément il est impossible d'établir la moindre ressemblance entre les deux textes. Après le procès, P donne le récit d'une visite chez un ami commun Lucius, malade, mais qui, au rapport de l'esclave, est descendu au jardin; cette visite manque dans M. Scène nouvelle dans P: invitation à déjeuner, course au marché pour les préparatifs de ce déjeuner : la encore M se sépare de P, ear s'il nous conduit chez un marchand, c'est chez un marchand fripier, et ce sont des vêtements dont il est fait acquisition. Enfin dans P, après le déjeuner, Gaius est invité à des jeux et exercices; on va au bain; puis arrive le diner, et l'on se couche ensuite. Ici M présente quelque ressemblance avec P: nous y retrouvons la séance au bain, le diner et le coucher, mais là encore l'idée seule du développement concorde, les détails différent absolument.

Cette rapide comparaison suffit, je crois, à établir qu'on se trouve en présence de deux textes d'origine différente, et les légères ressemblances qu'ils présentent s'expliquent par la nature même des deux ouvrages. En dehors de la préface sur laquelle nous allons revenir, ils n'ont de commun que trois points de développement : l'affaire devant le magistrat, la séance au bain et le diner. Or si l'on songe que le typo de ces ouvrages devait être tombé dans le domaine commun, l'on conçoit que ces coïncidences étaient inévitables et que certains motifs s'imposaient nécessairement à tous les auteurs d'Interpretamenta. Pour conclure des ressemblances à l'unité de composition, il faudrait qu'elles portassent sur l'exécution, ce qui n'a pas lieu ici pour M et pour P.

M. Boucherie vient lui-même confirmer nos remarques par ses observations sur les manuscrits de Leyde et de Saint-Gall qui contien-

nent eux aussi des Interpretamenta où l'on trouve, comme dans la seconde partie de M, une série de mots latins et grecs groupés sous 38 chefs différents. Si l'on jette les yeux sur le tableau comparatif où M. Boucherie reproduit (p. 2) les titres des 38 chapitres des Interpretamenta de Leyde et de Saint-Gall et ceux des 44 chapitres de M, on voit que les 33 titres des premiers se retrouvent — moins un — dans les 44 de l'autre, et que si l'ordre n'en est pas semblable, il y a des séries de chapitres se succedant dans le même ordre (chapitres 24-31 et 34-40 de M correspondant aux chapitres 9-16 et 23-29 de Leyde et Saint-Gall). De plus si l'on se reporte aux citations données en note par M. Boucherie, il semble que les divers chapitres contiennent à peu près les mêmes mots disposés dans le même ordre. Les deux ouvrages présentent donc des ressemblances intimes; cependant M. Boucherie ne les croit pas suffisantes pour se permettre de les identifier. Je comprends jusqu'à un certain point ses scrupules, mais je lui demanderais pareille réserve en ce qui touche M et P 1. La préface il est vrai fait difficulté. M débute par une introduction de quelques lignes qui reproduit à peu près littéralement le premier quart de la préface de P. Mais si de l'examen des deux ouvrages il ressort la nécessité absolue d'admettre deux mains différentes, l'identité de la préface suffit-elle à ruiner les conclusions précèdentes? En bonne méthode, non. Les deux ouvrages sont différents; done la préface de l'un a été prise à l'autre, M aurait copié P: ou toutes deux ont été inspirées par un modèle commun; ce serait une de ces phrases tembées dans le domaine public. Pour conclure et résumer mon opinion, je comparerais καθ. όμιλ. et les 'Equ. à deux recueils de morceaux choisis de littérature portant en tête une même épigraphe (une page de Rollin sur l'utilité de la lecture par exemple) et çà et là se rencontrant dans la reproduction de quelques morceaux 2.

Nous verrons plus loin une autre preuve reposant sur ce fait que l'auteur de M est un Grec s'adressant à des Grecs, et que l'auteur de P est ou un Latin ou un Grec établi à Rome. — On pourrait peut-être faire valoir contre notre hypothèse une coı̈dence assez remarquable, à savoir que M et P annoncent lous deux trois livres ; il est vrai que P n'en donne qu'un et M deux seulement; mais les lacunes sont sans

<sup>1</sup> Les Interpretamenta de Leyde et de St-Gell ont été publiés par Bœcking sous le titre de Dosithéi magistri Interpretamentorum liber tertius (Bonn, 1832). Cette attribution à Dosithée repose sur cette seule raison que daus le mss. de St-Gall ils vienneut une page après la grammaire de Dosithée, séparés de celle-ci par une liste d'expressions grecques et latines et de verbes grecs et latins, par un explicit et par un bloac d'une demi-page. La preuve est plus que faible, et je partage de tout point l'opinion de M. Boucherie qui les considère comme anonymes. Quant aux Interpretamenta de Mentpellier, s'il les identifie, — à tort selon nous, — evec la Καθ. όμιλ. de Paris, nous serions presque tentés de les rattacher au texte de Leyde et de St-Gall, tant les rapports nous paraissent seusibles entre M et les extuaits dennés de l'ouvrage de Bœcking. Il est vrai que M. Boucherie u'a guère eu l'eccasion d'indiquer que les ressemblances, et si nous pouviens voir le lexte même publié par Bœcking, peut-être serions-neus frappé de certaines différeuces dont il faudrait tenir compte.

J'arrive maintenant à l'examen des textes. Le premier est M dont M. Boucherie donne un double texte, l'un qui est la reproduction exacte du manuscrit avec toutes ses fautes, lo second — imprimé audessus de l'autre — qui en est le corrigé, ou le texte critique. Chacun d'eux est sur deux colonnes, la première pour le grec, la seconde pour le latin. Les corrections sont nombreuses, car le texte, œuvre d'un scribe latin qui savait à peine lire le grec, est rempli de fautes; ces corrections sont ingénieuses et faites surtout avec méthode. D'ailleurs M. Boucherie, à la fin de la préface, a consacré une dizaine de pages à l'examen de ces erreurs dont il demande l'explication aux ressemblances de sons et de formes (voir p. 21-32). Tout ce travail critiquo est remarquablement fait.

Quant au texte, quelle en est la valeur? Une première question se présente tout d'abord, question non soulevée par M. Boucherie, mais non sans importance pour l'autorité à accorder à la partie latine : des textes grees et latins que l'on a en présence, lequel des deux est la traduction de l'autre?

Les éléments de solution ne manquent pas. Ce qui frappe tout d'abord, c'est que souvent un même mot latin correspond à plusieurs mots grees, comme par ex. p. 82 où on lit ήγεμών dux; στρατηλάτης dux. Mais comme la réciproque est vraie aussi, qu'à la même page on lit : γραμματείς tesserarii; γραμματείς litterati (et non litterarii; voir l'errata)²,

donte des omissions de cepistes et dans M et dans P l'œnvre primitive devait contenir trois parties. Cette coïncidence n'est pas concluante; car tens ces Interpretamenta étaient sans donte faits sur nu plan uniforme, d'ailleurs très simple. l'a livre : phrases; 2º livre : mots; 3º livre : conjugaisons, formes grammaticales. Il n'est pas pronvé que le ms. de Leyde contint ou annonçat plus de trois livres, malgré ce que semble dire M. Boucheric (p. 3).

¹ Une petite critique cependant. Pourquoi dans le second livre, M. Boucherie sépare-t-il chaque mot par un point? Ce livre n'est pas composé seulement de mots détachés; seuvent les noms sont accompagnés d'une ou de plusieurs épithètes qui n'en peuvent être séparées.

<sup>2</sup> Ces doubles et quelquesois triples traductions sont fréquentes. En voici des exemples pour les premières pages. Nous prenons à la page 56, commencement de la

2º partie.

Texte grec: p. 56, θεοί θψιστοι (2 traductions latines); 67, διάμετρον (2); 72, εδρος (2), άγγλιώτης (2); 75, είς τὸ μέλλον (2); 76, φρίχη (2); 78, ἐπιβάται (2); 80, ἰππικός (2); 81, μεσίτης (3); 82, γραμματείς (2); 84, τόξον (2), ἀγρός (2), χωρίον (2); 86, δρέπανον (2); 87, ἀμπελοφύλαξ (2); 89, αἴγειρος (2); 90, κάλαμος (2); 91, ναός (2); ἱερόν (2); 92, στέφανοι (2); μάντις (2); 93, προφήτης (2); άγγόν (2); 95, ἱπποφίδες (2); 96, συγγενεία (2); 97, τέανα (2); πατήρ (2); 98, ὑισποίητος (2); 99, γυνή (2); 100, κοινώνος (2). — Texte latin: p. 56, dii inferi (2 tr. gr.); 57, silvanus (2); 57-58, aurora (2); 53, mater magna (2); 63, sonus (2), turbor (3), procella (2); 69, acstus (3), solistitium (2); 71, ludifloralis (2); 72, annus (2); 73, meridic (2), tempus (2); 74, crepusculum (2); 76, tumor (2); 77, arbor (2); 78, alga (2); 79, princeps (2); 82, duα (2); 83, magister vici (3), pugna (2); 85, saltus (2), lenticula (2), fenum græcum (2); 86, suncilio (2); 89, popago (2), mespitum (2); 90, calamus (2); 91, sacrificium (2), aitaria (2); 92, haruspex (2), fatidicus (2); 93, sors (2), augur (2); 96,

il n'y a rien à conclure de ce fait, sinon que l'auteur avait sous les yeux des dictionnaires grecs-latins et latins-grees dans lesquels les mots de chacune de ces langues étaient rendus par plusieurs équivalents ou bien (au cas qu'il fût gree — ce qui est notre avis) qu'il avait une connaissance suffisante du lexique latin pour trouver plusieurs équivalents à un même mot gree.

Mais si ces variantes multiples ne prouvent rien, d'autres faits établissent sûrement que le latin a été traduit du grec, et qu'au fur et à mesure que l'auteur écrivait en colonne ses mots grecs, il en donnait la traduction littérale, sans s'inquiéter si la grammaire latine trouvait son compte dans ce calque des formes grecques.

En voici quelques exemples: P. 48. TEUE XDEAG | EX UDATOS | TAXEDOV praecide | carnem | ex aquam | madidum, Madidum au neutre, amené par τακερον. - P. 59. Venalia (1. Venus) florifer traduisant Αφροδίτη ανθοφόρος; άνθοφόρος n'a qu'une terminaison pour les deux genres. — P. 60. sensum human AM traduisant διάνοιαν άνθρωπίνην, — P.~64. Περλ τῶν Z ἀστέρων πλανητῶν Κρόνου <sup>1</sup>, Ἡλίου, Σελήνης, Ἁρέως, Ἑρμοῦ, Διός, ᾿Αφροδίτης — De septem stellis erraticis : Saturni, Solis, Lunk, Martis, Mercurii, Jovis, Veneris; le traducteur avait oublié au milieu de sa phrase que de gouverne l'ablatif 2. — P. 73. Μέλλων χρόνος est traduit par præteritum tempus. Le contexte force d'admettre la leçon du gree ; l'erreur est due à un autre præteritum tempus qui se lit deux lignes plus haut. - P. 130. κρεας | χοιριον | υιον | εξ υδατος | αφ υδατος | απτον | ωμον — εανπεm | suilum | porcinum | alixum | exaqua | assum | crudum. Même faute qu'à la page 40. — Ρ. 133. υδωρ | καταρον | καταρον | διαίγες | θολερον - ψυχρον | χλιαρον | θερμον | ζεστον - aqua | purum | mundum | perlucidum | turbidum | frigidum | tepidum | cal(i)dum | ferrente. Erreur semblable. — P. 145. ορνία | πετατα: — aves volat (!). Même page, le fenicopterus (omis par M. Boucherie dans les glossaires) semble une latinisation du gree φοινικόπτερος. - Enfin, argument d'une autre nature, les deux sections du chapitre de moribus humanis (p. 182-199 — 110 sect. qualités; 20, défauts), donne les deux séries d'épithètes dans l'ordre alphabétique gree. Quand cet ordre est interrompu, remarque M. Boucherie (p. 182, n. 2), c'est presque toujours pour rapprocher des synonymes3.

suboles (2), stirjs (2); 98, neptis (2), gemini (2); 99, uxor (3); 100, procurator (2), curator (2), cognitor (2), dominus (2), dominus (2), pater familias (2).

On voit cependant que le latin l'emporte sur le grec, ce qui vient à l'appui de notre thèse, que l'auteur a pensé en grec, puis traduit en latin. — La suite présente la même proportion de doublets.

<sup>1</sup> Pourquoi M. Boucheric corrige-t-il la leçon du mss. en χρόνου?

Impossible de voir là une erreur du scribe; les sept noms n'y auraient pas passé.

<sup>3</sup> Nous n'avons pas cité une masse de petites preuves de détail, qui chaeune prise à part, n'offre rien de bien assuré, mais dont l'ensemble finit par porter la conviction dans l'esprit. Par ex. p. 128 : ἐφόδια παντοδαπά traduits par ciaria omnigenus (faute

De ces diverses particularités, il ressort évidemment que chaque mot du texte latin est la traduction du mot gree correspondant. Quello confiance peuvent donc lui donner les romanistes qui lui demandent des formes du latin populaire, il est facile de le voir. M. Boucherie cite (p. 13) les solécismes Scis ubi manet, scito si intus est (p. 39, 40), comme des solécismes de la langue parlée, de la langue populaire. Peut-être n'est-ce que la traduction littérale du grec : σίδας ποῦ μένει — γνώθι εἰ ένδον ἐστί - Et de même les tournures quod sufficit ad homines viginti (p. 45); quot sunt horæ? jam octo (p. 44), etc. reproduisent peut-ètre simplement le grec το αρχούν προς άνθρώπους x — πόσαι είσι ώραι ; ἤδη δικτώ. Assurément bene habent (p. 40) n'est ni vraiment latin, ni roman, mais gree : καλώς ἔγει. De même calcect me aliquis gallicas (p. 46) ne peut être que ὑποδησάτω με τὶ; τὰ λώρια. Ne quod vultis (p. 51) vient de μήτι θέλετε. Ces exemples suffisent. On voit que la valeur de ce texte est bien moindre qu'on ponrrait se l'imaginer. A considérer seulement le titre, on pouvait espérer reneontrer un texte du latin vulgaire; on ne trouve que du latin elassique, gâté d'hellénismes, avec quelques termes nouveaux ou quelques acceptions nouvelles empruntées à la langue familière. Aussi la grammaire et la syntaxe n'offrent rien de bien curieux. Le texte grec, rempli de fautes, est intéressant pour l'histoire de la prononciation du gree. Le texte latin présente les incorrections qu'on est habitué à rencontrer dans les manuscrits anciens. En voici quelquesunes, qui pourraient aller rejoindre toutes celles dont M. Schuchardt a donné le classement dans son Vocatisme du latin vutgaire : cenare 49, 50, etc.; calciamenta 37; latinæ (-ne) 33, 34; causedicus 39; berbanæ (verb.) 92; orreum 86; have 34, 45; ospitalis 54; ilaris 57; haer 67; orror, orripilatio 76; harena 78; da mappa[m] ad manus 51; cotidianos (-nus) 35; amicus (-cos) 41; coco (coquo) 41, 69; tonitratis 55; clostrum 126; præsteteris 36; linguamem (tig.) 47; acitabuto 49; piscis (-ces) 63; ete., etc. En fait de romanismes, je ne citerais guère (à côté de ceux qu'a déjà relevés M. Boucherie dans son glossaire, tels que cicata, fervente, adduce, etc.) que manducemus, p. 48, traduisant φάγωμεν, et

qui n'est pas apparente dans le texte corrigé de M. Boucherie); p. 132: ΰδνα traduit par deux mots terræ tubera; p. 51, ponite mensam, cerrigé après coup en imponite, et amené par le grec θέτε; p. 80, consolaris donné deux fois à une distance de 6 lignes, ce qui ne s'explique qu'autant que l'anteur pensait en grec; p. 131: Ζωμευτόν, Τηγανιτόν traduit par ex jure, ex sartagine; etc., etc. — Le texte fournit-il des preuves contraires? Je ne vois guère que deux passages difficiles à expliquer avec l'hypothèse d'un auteur grec. P. 133: αινος | παλαιον | ακρατον | υδαρες, etc. — υίνιυπ, vetus, merum, aquatum, etc. P. 137: Κρεας | καπριον | etc. χορια | βοεια | ταυρια | μοσγια | etc. | αρνια | ελαφια | — caro verrina, etc. (tous les adjectifs au féminin). Peut-être les adjectifs de la page 137 sont-ils des pluriels neutres; on trouve en effet au milieu de la série le mot σάρκες. Il en est de même p. 134, on je remarque δίνομελι, αφέψημα et d'autres noms neutres. Cependant les premières épithètes de olvoς font difficulté; toutefois remarquous que ἄκρατον et ὑδαρές s'emploient au neutro absolument. Voir le Thesaurus de H. Est. s. v. ἄκρατος et l'exemple d'Athénée.

ressica, p. 123. Je rappellerai encore le mot lisana, gree τισάνη, p. 85, au lieu de ptisana, πτισάνη. Cette forme est vraiment populaire; je la retrouve dans les textes talmudiques du III° siècle (traités Betza, 14, a; Moed Katon, 13, 6), légèrement altérée d'après la phonétique hébraïque: tisné (au sens de orge mondée et potion d'orge mondée). De là l'italien tisána (accentuation greeque, lisāna, τισάνη), d'où le fr. tisane<sup>1</sup>.

Le texte de P est beaucoup plus correct que celui de M. Aussi M. Boucherie a-t-il jugé inutile de le donner en double, comme il a fait pour M. Il le reproduit avec les corrections nécessaires, mais en indiquant toujours avec grand soin la leçon du manuscrit quand il la modifie. Le latin et le grec se suivent de très près, cependant il est difficile de distinguer lequel des deux est la traduction de l'autre, ou s'ils n'ont pas été composés ensemble. En tout cas l'auteur était plus maître de la langue latine que celui auquel on doit M. L'on aurait bien quelques faibles indices semblant montrer qu'ici aussi le latin est traduit du gree, par ex. : indui me superariam albam = ἐνδυσάμην ἐπενδύτην λευχήν, p. 205. — Ut scripsi autem (pour Ut autem scripsi = γράψας δε, p. 206. — Quomodo habes = πώς ἔχεις (p. 208). — Audivisti quia vicimus = (ήκουσας) ότι (ἐνικήσαμεν) (p. 210). — Mais d'autres prouvent le contraire: α ύποτεταγμένά είσι (pour ἐστί) = quæ subjecta sunt, p. 204, et de même ā ἀναγκαϊά είσιν, p. 218. "Αρξασθε ἀπ'άρχης = mihi incipite ab initio, p. 207: "Αν σοι ήδό έστι = εi tibi suave est, p. 212. Πεπεράτον forme grécisée du lat. piperatum, p. 216 (omise dans le glossaire). Πάντα δρθώς έχει est bien traduit par omnia se recte habent, p. 212°. Le latin, pour reproduire mot pour mot le grec, ne pousse pas comme dans M la servilité jusqu'au barbarisme; il reste latin. Aussi faut-il attacher plus de prix aux romanismes qui rappellent la construction grecque, l'infinitif pour le supin (salutare p. 205, et p. 208, 2 fois); si et l'indicatif, pour an et le subjonetif (interroga eum si possumus, εὶ δονάμεθα, p. 211), l'impératif pour le subjonetif (ne dormita, μή νόσταζε, p. 215), etc. Rappelons suum pour ejus dans : videre dominum suum, ιδείν τον κύριον αὐτοῦ, p 211. Pour résumer les caractères de la Quotidiana locutio, plus complète et mieux faite que la première partie des Interpretamenta qui lui correspond, d'une langue plus correcte, d'un latin plus pur, présentant gà et là

¹ Ce mot peut s'ajouter à ceux que j'ai étudiés dans la Romania I, p. 92 (dens le premier volume de ces Essais, p. 195). Je ne l'avais pas fait entrer dans mon étude, parce que j'attribuais la chute du  $\pi$  à la phonétique hébraïque. Mais le tisana des Interpretamenta vient prouver que le tisné du Talmud est réellement une forme populaire grecque et latine, et à son tour est confirmé par celle-ci. Les dictionnaires du grec moderne dounent  $\pi\pi \sigma \Delta v_n$ . Le mot a sans doute été refait.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Signalons encore un petit indice. M commence sa préface par multos video cupientes grace disputare et latine, mettant gracee avant latine; P intervertit l'ordre des deux mots: multos cupientes latine loqui et gracee (p. 202), et de même: per quem fucilius latine et gracee loqui instruantur (p. 204).

quelques constructions populaires, elle diffère quant au sujet et quant au style des *Interpretamenta*, et rien n'empêche de l'attribuer à l'auteur de l'Ovopastixov.

A ces deux textes, M. Boucherie a ajouté deux extraits du manuscrit 6503 de la Bibliothèque Nationale (fonds latin); ce sont 17 fables d'Esope, et un très court fragment de droit romain, texte grec et traduction latine littérale. Ces extraits ont déjà été publiés par Bœcking en 1832, d'après les manuscrits de Leyde et de Saint-Gall, plus récents de trois siècles que le manuscrit de Paris (M. Boucherie ne nous dit pas la date de ce dernier). Le texte grec des fables est fort maltraité, grâce à la manie du scribe qui, connaissant bien le latin, mais mal le grec, l'a mutilé à plaisir; cependant les véritables leçons se retrouvent encore assez facilement sous les erreurs de lettres et les altérations qui ne les détruisent pas en somme, et M. Boucherie, aidé de la version latine et du texte, fort corrompu, il est vrai, de Bæcking, a pu rétablir à peu près sûrement la partie grecque. Le latin, qui est fort correct, présente quelques particularités : p. 229 : Sic exiguum animal au lieu de tam ex. an.; p. 230: post modicum, hellénisme = μετ'όλίγον; p. 237: caltus pour felis (on a, d'ailleurs, d'autres exemples de ce mot dans la basse latinité); p. 240 : Interrogante.... si ipse esset ; p. 247 : hiberno, pris absolument au sens de hiver (omis dans le glossaire), etc.

Le fragment de droit romain n'offre pas grand intérêt.

Les résultats nouveaux qu'apportent les documents publiés par M. Boucherie sont consignés dans un double index grec et latin qui termine l'ouvrage, et qui se partage en deux sections, l'une contenant les mots nouveaux, l'autre les formes rares et les acceptions nouvelles, division utile à certains égards, gênante à d'autres. Ces deux index doubles ou ces quatre glossaires qui s'étendent sur 80 pages, quoique encore quelque peu incomplets surtout en ce qui touche les romanismes, suffisent à montrer la valeur de ces documents. Beaucoup moins précieux, il est vrai, qu'on aurait pu le croire pour l'étude du latin populaire, ils ne laissent pas que d'avoir une importance considérable, et si le travail de M. Boucherie, excellent surtout dans la restitution critique du texte, présente encore quelques lacunes ou laisse encore quelques points non élucidés, l'auteur n'en a pas moins le mérite d'avoir heureusement enrichi le trésor de la philologie grecque et de la philologie latine.

(Revue critique, 1873, nº 40.)

## XVII

Nouvelle grammaire française, fondée sur l'histoire de la langue, à l'usage des établissements d'instruction secondaire, par Auguste Brachet. Paris, Hachette, 1872. Un vol. in-12, x1x-248 p. — Prix: 1 fr. 50.

Poursuivant ses travaux de vulgarisation, M. Brachet publie aujour-d'hui une nouvelle grammaire française, où pour la première fois, dans un livre destiné aux classes, on essaie d'expliquer les règles par l'histoire de la langue 1. On ne peut qu'applaudir à cette réforme, qui tend à faire entrer dans le domaine commun des vérités élémentaires jusqu'ici réservées aux érudits. C'est en quelque sorte une révolution dans . l'enseignement, révolution salutaire à laquelle M. Brachet aura l'honneur d'avoir attaché son nom.

Le livre se recommande en général, outre la nouveauté et l'importance du sujet, par la clarté du langage et la simplicité de l'exposition. Ce sont des qualités de vulgarisateur que M. Brachet possède au premier chef. Mais l'œuvre de M. Brachet est très inégale. A côté de parties faites avec soin et talent, on en rencontre d'autres en plus grand nombre qui semblent avoir été rédigées à la hâte. C'est l'explication la plus vraisemblable des lacunes et des erreurs vraiment regrettables qui déparent ce livre. Nous croyons rendre service à l'auteur et au public en les relevant ici avec plus de détail que ne le fait d'ordinaire la Revue; et si nos observations peuvent sembler trop minutieuses ou trop sévères, M. Brachet n'y verra que notre désir d'être utile et de contribuer, par les corrections et les améliorations que nous proposons, au succès d'une œuvre qui a naturellement toutes nos sympathies.

¹ Nous devons cependant mentionner l'ouvrage de M. Marty-Laveaux, qui poursuit un but quelque peu différent, mais qui se recommande par de rares qualités, et dont nous rendrons un compte détaillé quaud il aura achevé de paraître.

Après une préface fort spirituelle où l'auteur défend justement l'étude historique de la langue contre les préjugés d'une routine aveugle et les entraînements de novateurs irréfléchis, il donne dans l'introduction une description sommaire de la géographie et un aperçu de l'histoire de la langue française. En quelques traits nets et précis, M. Brachet établit la différence du provençal et du français, du latin populaire et du latin classique, du français et des dialectes ou patois, des mots de formation populaire et des mots de formation savante.

Après cette introduction commence la grammaire proprement dite qui comprend trois livres : I Étude des lettres (alphabet, voyelles, diphtongues, consonnes, syllabes, accent tonique, signes orthographiques); II Étude des mots (dix chapitres consacrés aux dix parties du discours); III Étude des phrases (1° syntaxe des mots : substantif, article, adjectif, noms de nombre, pronoms, verbes; 2° syntaxe des propositions).

Livre I, Étude des lellres; voyelles pures. Parmi les voyelles, l'auteur place eu, ou avec raison; ces voyelles ne sont composées qu'en apparence pour les yeux, mais elles offrent pour l'oreille un son unique aussi simple que celui de a, de o. A l'occasion des voyelles françaises, l'auteur passe en revue les voyelles latines et dit ce qu'elles sont devenues en français. Cette petite page de phonétique donne lieu à bien des remarques. P. 17 et 20, où l'auteur a-t-il pris que e latin se prononcait toujours comme e ouvert? - § 18, ce qui est dit sur les longues et les brèves est vague et peu exact. - « A latin bref, dit M. Brachet, devient e ouvert : sel de sal, mer de mare, fève de faba; a latin devient é fermé : aimé de amatum, pré de pratum, etc. » M. Brachet devrait pourtant savoir aujourd'hui (voy. Revue critique, 1869, I, 250) que le français ne distingue pas, dans le traitement de l'a, la voyelle brève de la voyelle longue : a bref ou long est devenu en vieux français  $\dot{e}$  et cet  $\dot{e}$ , pour des causes spéciales qui ont agi sur lui, qu'il vint de  $\bar{a}$  ou de ă, s'est transformé dans des cas déterminés en è (voy. G. Paris, Alexis, p. 50). De là des à devenant è : lez de làtus, dè de datum, ou è : père de pătrem, sel de sûl; de là encore des a devenant é: pré, de pratum, bonle de bonitatem, ou è : mère, de matrem, tel de talem, etc. Cette erreur, au commencement de la Grammaire, est fâcheuse. Les élèves, en effet, attirés par la nouveauté de ces recherches, ne manqueront pas d'étendre ces lois phonétiques à d'autres exemples, et s'ils les trouvent dès le début en défaut, ils pourront prendre en soupçon les principes de la grammaire historique. — L'auteur dit que  $\bar{o}$  devient euou reste o devant m ou n, que u reste  $\bar{u}$  (ou) devant deux consonnes; il a raison de ne pas parler des exceptions de u = 0, u; mais il aurait pu parler de  $\bar{o} = ou$ ; car quand nos écoliers voudront appliquer les règles indiquées pour ō, ils songeront immédiatement à nos, vos qui de-

viennent nous, vous. - Au sujet des voyelles longues, marquées généralement de l'accent circonflexe, M. Brachet dit que ce signe indique ordinairement la suppression d'une lettre, notamment s, consonne prononcée jusqu'au xive siècle, puis disparue. Il serait plus exact de dire : prononcée jusqu'au XIIIº siècle. — Entre l'ě bref latin et l'eu français correspondant, M. Brachet signale comme sons intermédiaires ue (XIO siècle), oe (XIIO); il peut ajouter uo, qui existait au xo siècle. « Quelques mots, comme accueillir, ajoute-t-il, sont restés à l'étage ue » et n'ont point suivi la transformation en oe. » Il faudrait dire plus clairement qu'il s'agit ici, non de la prononciation, mais de l'orthographe. — Comme exemples de l'y intercalé entre deux voyelles pour éviter un hiatus, je trouve croyant et écuyer; les deux exemples sont inexacts: credentem ne donne pas croant d'où croyant, ni scutarius écuer, d'où écuyer, mais creant, devenu croyant sous l'action du présent je croi, et écu-ier. M. Brachet dit que l'y vient d'ordinaire d'un c et d'un g latin entre deux voyelles, et il ne eite d'exemples que du c; on pourrait ajouter regalem royal, legalem loyal, etc. — Le chapitre III est consacré aux diphtongues; je remarque l'omission des diphtongues ieu, iou (pieu; piou-piou), sans compter les diphtongues fortes conservées dans l'interjection aye, dans Raout, etc. - Pour les nasales (chapitre IV) on regrette de ne pas trouver la série complète des notations orthographiques des voyelles nasales : an, en  $(\tilde{a})$ ; en, in, ain, ein  $(\tilde{e})$ ; on  $(\tilde{o})$ ; un, eun(a) ni la liste des diphtongues nasales. — M. Brachet distingue les consonnes (chapitre v) en fortes (k, t, p; ch, c, f) et en douces (g, d, f)ete.); mais il a le tort d'employer le terme doux pour désigner aussi le son sifflant ou chuintant du c et du g devant e et  $\acute{e}$ , ce qui introduit de la confusion dans ce chapitre. Selon M. Brachet c dur vient du latin cc: sec de siccum, etc.; pour être exact, il faut dire : de c ou de cc devant o, u; cf. vacca, vache et corpus, corps. Observation analogue pour q. La distinction de c et de g devant a, c, i ou devant o, u pouvait être faite sans compliquer l'exposition et elle avait son importance. On est fort étonné de lire (p. 26) cette affirmation, que s latin était prononcé z; il est aussi singulièrement inexact de dire que ti latin sonnait ts devant une voyelle; car, à ce compte, les Romains n'auraient pas prononcé amicitsia, comme le dit M. Brachet, mais amicitsa. « S dur vient de s latin », dit M. Brachet; ajoutons: de s initial. « S doux du c latin, de ti plus voyelle »; ajoutons encore de s médial : rose. « V, au milieu d'un mot, vient de p ou de b »; ajoutons encore de v: avoine de avena, etc. « L mouillé s'écrit ilt ou il »: M. Brachet oublie la notation par l après un i: persil, péril. Pour l'x, M. Brachet oublie également la valeur de s à la fin et même au milieu des mots (six, soixante, etc.); ectte omission amène quelque obscurité dans l'exposition de la formation du pluriel en x (cf. § 79).

Le livre Ier se termine par des observations sur l'accent tenique et le balancement de la voyelle atone et de la voyelle accentuce (généralement devenue diphtongue) dans la dérivation. Les remarques sont très justes; je signalerai toutefois le mauvais choix des exemples, où sont rapprochés des mots tels que lièvre, chevalier - lévrier, chevalerie, etc., ce qui fait eroire à une diphtongue ie d'une même origine dans les deux mots. Il aurait fallu varier les exemples de l'alternance (voile, révèler; bœuf, bouvier, etc.), et en montrer le caractère général. Une autre remarque qui se rattache à la précédente, c'est que l'auteur a eu tort de ne parler qu'à la fin du livre Ier de l'accent tenique. Déjà p. 21, il parle de voyelles accentuées et non accentuées sans que l'élève sache ce que c'est que l'accent; s'il avait dit que les lois de phonétique qu'il donne au début (p. 17) ne sont vraies que pour les toniques, et s'il avait ajouté un mot sur le traitement des atones, toute cette fin du I'm livre devenait beaucoup plus limpide et plus rigoureuse, sans être plus compliquée. Le dernier chapitre du livre Ier est consacré à l'examen des signes orthographiques qui ont été empruntés au grec par les grammairiens du xvie siècle. En somme, malgré de nembreuses erreurs de détail, ce premier livre est neuf et bon.

Livre II, chapitre 1er. Du nom. Pour le genre, M. Brachet pose ces règles : « Les substantifs latins masculins sont ordinairement restés » masculins en français... It n'y a qu'une seule exception : ce sont les » substantifs abstraits en or. » Pour être exact, il faudrait dire « il n'y » a qu'une seule exception générale », car il y a bien des exceptions particulières. « Les substantifs latins féminins sont également restés » féminins en français. » Ajoutons comme exception générale les noms d'arbre (sans parler des nombreuses exceptions particulières). La rédaction du § 70 est plus que bizarre : « Dans un très petit nombre de » eas, le féminin est plus court que le masculin (suivent les exemples : » compagne, taure, mule, vieille, etc.); les masculins sont dérivés des » féminins au moyen des finales et, ard, on, eau, etc. » Immédiatement après cette règle, on lit à l'historique : « Il ne faut point conclure de » ces exemples qu'il y a en français des maseulins formés à l'aide des » féminins. » Que M. Brachet se mette d'accord avec lui-même, et efface de sa règle cette assertion étrange que des masculins dérivent de féminins. Signalons encere dans ce paragraphe une distraction singulière : « Mulet signifiait jadis le petit d'une mule, son poulain » ; il faut ereire qu'au moyen âge les mules étaient fécondes! - Les paragraphes concernant les irrégularités dans le genre des noms (§§ 71-74) et le pluriel des noms composés (§§ 82-85) seraient mieux placés à la syntaxe. L'observation sur le genre de garde, élève, etc. (§ 71) est neuve, mais inexacte; ear ee ne sont pas seulement des noms abstraits comme garde, aide, manauvre, qui changent de genre en devenant concrets, mais encore des noms concrets féminins qui deviennent masculins quand ils désignent des personnes: guide, trompette, enseigne. De plus, même au sens concret, les noms comme élève, garde deviennent féminins quand ils désignent une femme. Enfin, l'exemple de garde masculin (garde-chasse) opposé à celui de garde féminin (la garde des frontières) est mal choisi. Garde dans garde-chasse est un temps personnel du verbe garder.

La théorie du pluriel des noms composés ramenée à trois règles est défectueuse : 1º Les noms formes de deux noms ou d'un nom et d'un adjectif forment leur pluriel, dit M. Brachet, en ajoutant un s à chacun de ces deux mots: chats-tigres, basses-tailles; cette première règle peut passer, quoiqu'elle offre déjà des exceptions; 2º Four les noms composés d'un adverbe ou d'une préposition, le pluriel se forme en ajoutant un s au substantif : des avant-coureurs, des sous-préfets. Cette règle est inexacte. Quand le mot invariable est un adverbe ou une préposition prise abverbialement (c'est-à-dire sans régime), fort bien; le substantif varie : des avant-coureurs, des sous-préfets. Mais quand le mot invariable est vraiment une préposition qui régit le substantif, celui-ci reste invariable : des à-compte ; 3º Quand le nom composé est formé d'un nom et d'un verbe (tire-bouchon), de deux noms séparés par une préposition (lête-à-lête, pot-au-feu), d'un verbe et d'un adverbe (passepartout), il reste invariable au pluriel sauf quelques exceptions que l'usage apprendra. On ne peut vraiment placer parmi les exceptions enseignées par l'usage des pluriels tels que chefs-d'œuvre, arcs-en-ciel, chars-à-bancs, etc., où la variabilité du premier terme s'impose d'ellemême.

La section III du chapitre 1ºr est consacrée à la formation des substantifs. C'est une nouveauté de ce livre d'avoir donné à la formation des mots la place légitime qu'elle doit occuper dans toute grammaire. Déjà plusieurs auteurs avaient tente de faire entrer la composition et la dérivation dans l'enseignement du français. A M. Brachet revient le mérite d'en avoir donné les règles méthodiquement. L'auteur a reconnu lui-même combien était faible ce qu'il en disait dans sa Grammaire hislorique; il a repris la question et est arrivé à ce résultat assez curieux que la grammaire à l'usage des classes est incontestablement supérieure en ce point à la grammaire historique. L'auteur n'a pas cru devoir consacrer un livre spécial à la formation des mots, mais, à la fin des sections du substantif, de l'adjectif, du verbe, il étudie les procédés employés par la langue pour créer de nouveaux substantifs, de nouveaux adjectifs, de neuveaux verbes. La plus importante de ces sections est celle qui concerne la formation des substantifs; elle est généralement bien faite; on y constate toutefois des omissions et des erreurs. La composition est ramenée seulement à l'addition d'un préfixe devant un

substantif (§§ 89-90); ce qui est contradictoire avec le § 82, où M. Brachet distingue diverses sortes de mots composés dont il donne plus ou moins exactement la formation du pluriel. On voit aussi les inconséquences de cette disposition où les règles du pluriel des noms composés (qui relèvent en réalité de la syntaxe) sont données avant la théorie de la formation de ces noms. - § 91, après est omis dans la liste des préfixes (après-midi, etc.) — § 96, la formation du suffixe age est donnée inexactement; cf. sur le passage de aticum à age mon article de la Romania (voir plus haut, p. 140). - § 102, les exemples de la chute de ie dans les mots misère, audace, etc., ne sont pas justes, parce que ces mots sont de formation savante. - \$\\$ 113-118, le suffixe ure formant des substantifs à l'aide d'adjectifs est omis (verdure, etc.). — § 120, loyer n'est pas locare, mais \* locarium. - § 121, les substantifs verbaux comme appel, éyout, etc., seraient, selon M. Brachet, tirés de l'infinitif appeler, égouller; cette explication toute mécanique étonne chez un disciple de Diez, qui a donné de ces formes une explication plus scientifique. Comment M. Brachet expliquera-t-il, dans son hypothèse, les mots tels que relief, maintien, etc.? — §§ 124-144, je constate l'absence du suffixe age, ce suffixe si vivant à l'aide duquel des substantifs sont journellement tirés des verbes (blanchissage, lavage, nettoyage, etc.).

Le chap. II est consacré à l'article. Rien à signaler, sinon que le § 142 doit rentrer dans la syntaxe, et que la note sur l'emploi de *uns*, *unes* en vieux français (pour désigner les *duels naturels* : « unes joues ») est inutile dans une grammaire élémentaire.

Chap. III. De l'adjectif. — La formation du féminin et du pluriel dans les adjectifs est exposée avec soin, et les explications historiques sont justes (cependant l'auteur persiste à tort à attribuer les formes comme grande au xive siècle, voy. Revue critique, 1868, 1, 28). Je supprimerais la section III (Degrés de signification dans les adjectifs). Une note sur meilleur, pire, moindre suffirait. La distinction des degrés de signification se comprend en effet dans le grec et dans le latin qui affectent l'adjectif de terminaisons spéciales pour le comparatif et le superlatif. Mais à quoi bon transporter dans le français qui les ignore ces distinctions des langues classiques? On prétend que le superlatif est marqué par très; pourquoi pas par bien, par fort, par extrêmement, par excessivement? Formons donc les règles de la grammaire française d'après l'étude de notre langue, sans les emprunter toutes faites à d'autres idiomes.

Ce qui suit sur la formation de l'adjectif (§§ 166-187) est bon. La liste des dérivés est suffisante pour une grammaire élémentaire. Quelques observations: Le français, dit M. Brachet, forme des adjectifs par les mêmes procédés qu'il emploie pour former des noms, c'est-à-dire par composition (voy. § 88) et par dérivation. Au § 88 auquel renvoie

l'auteur, il n'y a rien de pareil. Est-ce une faute d'impression? Je ne le crois pas, parce que l'auteur ne parle nulle part explicitement, ainsi que nous l'avons constaté, des procédés de formation des mots composés. — Archi ne sert pas seulement à former des adjectifs, mais encore des substantifs : archi-prêtre; et il serait bon d'indiquer la signification péjorative qu'il prend dans la langue populaire : archi-fou.

Le chap. IV (Noms de nombre) est bon; remarquons seulement que zèro n'est pas un nom de nombre cardinal comme un, deux.

Le chap. v (Du pronom) doit nous arrêter. Il donne lieu à des observations de détail et d'ensemble. Je commence par les premières. § 202, M. Brachet fait dériver moi de mi pour mihi, et il en rapproche d'un côté nil pour nihil, de l'autre fidem foi, nigrum noir. Ces assertions sont plus qu'étonnantes. M. Brachet sait pourtant bien que l'i est bref dans fidem, nigrum et que cet i a donné ei, oi (cf. p. 17), que i est long dans mi, nil et que i long est resté sans changement en français (cf. p. 13), et que par conséquent moi ne peut venir de mi. D'ailleurs M. Brachet eublie ici ce qu'il a dit p. 18 où il fait venir plus justement moi de me; de même § 253 (p. 103) où i adopte également l'étymolegie de mê = moi, il se met en contradiction avec ce qu'il affirme ici. -Il fait dériver toi, soi de tibi, sibi; cette dérivation est plus spécieuse, à cause de l'i bref de tibi, sibi, mais aussi errenée : les deux mets viennent de tē, sē. Quant à me, te, se, ils viennent de mē, tē, sē enclitiques. - Il eût été plus exact de dire que ils vient, par l'addition d'un s, du vieux français il qui est le lat. illi (M. Brachet ne craint pas plus loin de dire que leurs est le vieux français leur auquel le français moderne a ajouté s); c'eût été aussi plus simple, parce qu'on n'aurait pas embarrassé les élèves avec cette contradiction apparente qui montre dans un même mot illos une double dérivation ils et eux. — Le § 204 parle des pronoms personnels en et leur ; leur est bien cité dans la liste donnée au § 202 des pronoms personnels, mais non en. Puisque M. Brachet croit devoir remettre parmi les pronoms le mot en qui n'est étymologiquement qu'un adverbe, pourquoi ne rien dire de y qui lui aussi peut être considéré comme un véritable cas de pronom, puisque dans cette phrase: « avez-vous pensé à l'affaire? — J'y pense », y remplace t'affaire au même titre que en remplace ce nom dans la réponse : j'en rêve. Y et en, ce nous semble, doivent partager lo même sort et être considérés tous deux comme des pronoms ou, ce que nous préféregions, tous deux comme des adverbes 1. — Nos et vos ne sont pas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'auteur replace en parmi les adverbes de lieu (§ 418) sans s'exp'iquer sur la différence essentielle qu'il établit entre en pronom et en adverbe. Serait-ce que en pronom se rapporte aux personnes et en adverbe aux choses? Cette différence n'est pas assez précise, puisque les pronoms personnels peuvent désiguer des choses aussi Lien que des personnes. Quelle est la nature de en dans ces deux phrases: « Il ouvrit le tiroir

des adoucissements des anciennes formes fr. nostre, vostre (§ 206); car on peut se demander pourquoi le pluriel a été seul adouci et non le singulier. Nos, vos viennent de nostros, vostros qui ont donné régulièrement nostrs vostrs, nosts vosts, noz voz et finalement nos vos. - C'est vers le xivo siècle, dit M. Brachet, que ma ta sa dans certains cas furent remplacés par mon ton son; on trouve déjà au xiie siècle des exemples du masculin pour le féminin. - Sur le pronom cet M. Brachet s'exprime ainsi : (§ 214) « Le pronom latin ecciste donna le vieux français icist au x1º siècle, puis icest abrégé en cest... »; il serait mieux de dire: « le pronom latin eccistum (à l'accusatif; cf. § 77) donna le vieux français icest, abrégé en cest... »; en effet icist est la forme du nominatif. Observation du même genro pour eccille = ice (§ 220). -Ce (dans ce livre) ne vient pas de ecce hoc, comme le dit M. Brachet, mais est un affaiblissement de cet; ecce hoc n'existe que dans le neutre ce (ce que je dis, etc.). Chacun ne vient pas de chaque un (§ 230), mais du lat. quisque unus. — On s'attendrait à voir expliquer la différence qui existe entre même adjectif démonstratif (§ 216) et même adjectif indéfini (§ 230). — § 230 (article autre), qu'est-ce que cet alteri equus donno entre parenthèses comme explication de l'autrui cheval? Est-co la traduction du français? il faut alors alterius equus. En est-ce l'étymologie? il faut en ce cas alteri huic equus. — « Certain, du lat. certus (certain). » Lire : dérivé du lat. certus, à l'aide du suffixe ain. — J'arrête ici les observations de détail, et aborde une question générale. M. Brachet distingue les pronoms possessifs, démonstratifs, relatifs, interrogatifs et indéfinis en deux classes : pronoms proprement dits et adjectifs. On ne se rend pas bien compte de cette division. Le pronom est-il un mot qui remplace le nom? alors comment peut-il devenir adjectif? Cette classification est si peu naturelle qu'elle conduit l'auteur à des centradictions. Ainsi p. 99 : « Les pronoms indéfinis se divisent : l° en adjectifs indéfinis (nul, tout, etc.), ainsi nommés parco qu'ils ne peuvent s'employer seuls et précèdent toujours un nom (nul homme, etc.), et 2º en pronoms indéfinis, etc. » Or, p. 101 je lis cet alinéa : « On peut » encore employer seuls, et sans qu'ils précèdent un nom, certains » adjectifs indéfinis, tels que nul, tout, tel, etc., qui deviennent alors » pronoms indéfinis, » L'élève se reconnaîtra-t-il au milieu de ces distinctions contradictoires 1 ? La vérité est que les pronoms possessifs,

• et en tira son calepin. — Il prit son calepin et en arracha une feuille ? • — Même observation pour dont (§ 223) et où (§ 418).

¹ Et en outre souvent très fausses ou très mal expliquées. Ainsi § 203, on distingue dans les prénoms personnels : ¹ ° Ceux qui se mettent toujours arant le verbe et sans , préposition, comme me, te, se, le, la, les, leurs ; 2° ceux qui se placeut toujours après le verbe et sont précédés d'une préposition, comme moi, toi, soi. > Pour la vérité de la première règle, comparez les phrases comme prends-le, -la, -les, dis-leur; pour cello de la seconde : lui compris, donne-moi, rends-moi.

démonstratifs, etc., doivent rentrer dans la classe des adjectifs, et non les adjectifs dans celle des pronoms. De même que l'adjectif qualificatif devient substantif quand il est pris absolument, les adjectifs déterminatifs pris absolument deviennent pronoms. Ou plutôt, il n'y a pas de pronoms déterminatifs. Qu'est-ce en effet, par exemple, qu'un pronom indéfini qui désigne un être d'une manière vague et indéfinie? Quel mot dans la phrase remplace personne, chacun, on, etc.? L'histoire de la langue et la logique s'accordent à montrer que les seuls pronoms sont les pronoms personnels qui remplacent réellement des noms; et que les autres doivent être ramenés, les uns aux noms, les autres aux adjectifs. Dans une grammaire telle que la comprend M. Brachet, je placerais dans le nom, à côté des noms collectifs, ceux que j'appellerais indéfinis, à savoir : on (l'on), chose, rien, personne, et même autrui et quiconque. Après le nom je donnerais les prénoms qui ne comprendraient que les pronoms personnels. Dans le chapitre de l'adjectif, un paragraphe final établirait qu'il peut être pris absolument et jouer le rôle de nom. Pour l'adjectif qualificatif, ex. : le beau, le vrai. Pour les déterminatifs, les uns s'emploient absolument en retranchant le nom auquel ils se rapportent, ce sont : aucun, ce, maint, nul, plusieurs, tout : les autres doivent s'unir à d'autres déterminatifs qui les précisent et leur donnent un sens plus complet : quelqu'un, chacun, l'un, l'autre, le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur, la mienne, etc.; les miens, etc.; les miennes, etc.; lequel, etc. Cet, ces, cetui, celle, ceux, celles, se déterminent, non pas à l'aide d'un autre déterminatif, mais à l'aide d'un adverbe déterminatif ci, là, ou d'une proposition : « celui-ci m'a dit; cclui que j'ai vu m'a dit. » Restent les pronoms relatifs qui, que; mais comme ils accompagnent presque toujours l'antécédent auquel ils se rapportent, on ne peut les considérer réellement comme de vrais pronoms, et leur caractère sui generis leur donne le droit d'être placés aussi bien parmi les adjectifs que parmi les pronoms. On voit de la sorte comment la théorie du pronom peut se réduire; on simplifie la grammaire en même temps qu'on pénètre plus profondément dans l'essence des déterminatifs. Mais je ne puis qu'indiquer ici cette vue. Si elle paraît trop révolutionnaire, M. Brachet, qui toutefois a innové en faisant rentrer l'adjectif dans le pronom, pouvait innover plus heureusement et sans apporter plus de trouble dans l'économie de la grammaire, en faisant rentrer le pronom dans l'adjectif.

Chap. vi. Du verbe. — Nous arrivons à un important chapitre qui embrasse environ le tiers de l'ouvrage. Dans ce chapitre, M. Brachet, se séparant des grammairiens antérieurs, innove heureusement en divisant la seconde conjugaison en deux classes, la classe des verbes qui se

¹ On pourrait y ajouter le, la, les, si l'on fait de ces mots des adjectifs déterminatifs et non des pronoms personnels.

conjuguent directement en ir (tels que partir, partant) et celle des verbes qui se conjuguent avec l'addition à certains temps de la syllabe iss (finir, finissant). Cette division lui permet de classer les conjugaisons en deux séries, les conjugaisons vivantes (aimer, finir) dans lesquelles rentrent tous les verbes de création nouvelle, et les conjugaisons mortes, héritage du passé, qui ne peuvent plus servir à de nouvelles formations (partir, devoir, rendre). Cette classification, empruntée d'ailleurs à M. Chabaneau (Théorie de la conjugaison française), a l'avantage de bien montrer aux élèves comment la langue, loin d'être un ensemble de décrets immuables rendus par des grammairiens, est vraiment un organisme vivant dans la bouche du peuple et livré à d'incessantes transformations. On ne peut qu'approuver ce point de vue. Toutefois, M. Brachet, dans l'exposition des conjugaisons, n'y reste pas fidèle, et, alléguant que la deuxième conjugaison en ir (partir) et la troisième sont trop peu riches pour mériter une étude spéciale, il les renvoie aux verbes irréguliers; c'est perdre le bénéfice de sa division.

L'exposition de la conjugaison consiste donc, en somme, pour M. Brachet, à montrer d'abord les rapports historiques des temps francais avec les temps latins d'où ils dérivent, à donner ensuite la conjugaison de aimer, finir et rompre, religuant tout ce qui ne se conjugue pas sur le modèle de ces trois verbes, parmi les verbes irréguliers dont il donne la liste complète. En réalité, l'auteur tourne la difficulté au lieu de la résoudre; d'un autre côté, il est incomplet. En effet, peur nous occuper d'abord de ce dernier point, il choisit par exemple pour type de la 5° conjugaison régulière en re, le verbe rompre. Le verbe sera très bien choisi (puisqu'il présente les trois terminaisons s, s, t au présent de l'indicatif), si on fait rentrer rendre, vendre et les analogues dans la classe des verbes irréguliers (il rend, il vend). M. Brachet ne le fait pas, considérant avec raison ces verbes comme réguliers; mais encore faut-il que l'élève sache à quoi s'en tenir sur les troisièmes personnes: il vend, il rend (et non il vent, il rent) 1. Pour le second point, l'auteur tourne la difficulté que présente l'exposition systématique de la conjugaison française. « La théorie scientifique de la formation des verbes irréguliers, dit-il, dépasserait de beaucoup la limite d'une grammaire usuelle » (§ 313). Je suis bien de son avis; toutefois je crois que, sans même remonter au latin, en restant dans les lois de phonétique du français, on pouvait faire plus qu'il n'a fait,

Un fait certain, d'abord, c'est que la première conjugaison se sépare des trois autres par des flexions du présent et du parfait de l'indicatif (e, -es, -e pour la 1<sup>re</sup> conjugaison; -s, -s, -t pour les trois autres;

¹ Le verbe vainere, qui n'a guère d'autre irrégularité que vendre, rendre, est au contraire classé parmi les irréguliers. Car on ne peut sérieusement considérer comme une irrégularité le changement de e en qu dans vainquant et les analogues.

ai, as, a, âmes, âles, érent pour la 1<sup>ro</sup> conjugaison; -s, -s, -l, <sup>\*mes</sup>, <sup>\*les</sup>, -rent pour les trois autres), ce qui permet d'établir deux conjugaisons, l'une dont l'infinitif est en er, l'autre dont l'infinitif est soit en ir, soit en oir, soit en re. Cette division est conforme à l'histoire: are a donné er; mais ère, ère, ire, ont donné à peu près indifféremment ir, oir, re. Ex.: implère, emplir; habère, avoir; ridère, rire; legère, lire; fodère, fouir; fallere, falloir. On peut donc admettre que les trois dernières conjugaisons n'en font en réalité qu'une 1.

Ceci posé, admettons l'ancienne théorie de la formation des temps, qu'a négligée M. Brachet, parce qu'il fait dériver directement les temps français des temps latins. Cette théorie est commode, quoiqu'elle doive être modifiée en quelques points. On peut admettre que l'infinitif forme le futur et le conditionnel (ceci d'ailleurs est absolument exact); que le passé défini forme l'imparfait du subjonctif (en effet le plus-queparfait du subjonctif en latin dérive du parfait); que le participe passé forme les temps composés, c'est évident. Pour le participe présent, je ne dirai pas qu'il forme le pluriel de l'indicatif présent, mais tout l'indicatif présent (ainsi que l'imparfait de l'indicatif et le présent du subjonctif), puisque c'est un même radical qu'on a dans finisc-o, finiscebam, finisc-am, finisc entem. Or admettons comme principe que pour conjuguer un verbe on donne, ainsi qu'on le fait en latin, les temps primitifs, à savoir l'infinitif, les participes et le parfait, on a tous les éléments de la conjugaison des verbes faibtes, moyennant certaines lois de phonétique qui sont à établir dans le chapitre des lettres et qui trouvent déjà teur application dans l'étude du substantif et de l'adjectif.

Ex.: sur le modèle de romp-ant, je romp-s, tu romp-s, il romp-t, on aura:

| lisant qui | donne lis-s, lis-t | d'où régulièrement lis, lit |
|------------|--------------------|-----------------------------|
| naiss-ant  | naiss-s, naiss-t   | nais, nait ³                |
| rend-ant   | rend-s, rend-t     | (rends), rend               |
| part-ant   | part-s, part-t     | pars, part                  |
| mett-ant   | mett-s, mett-t     | mets, met                   |
| dorm-ant   | dorm-s, dorm-t     | dors, dort                  |
| viv-aut    | viv-s, viv-t       | vis, vit                    |
| val-ant    | val-s, val-t       | vaux, vaut                  |
| absolv-ant | absolv-s, absolv-t | absous, absout              |
| craign-ant | craign-s, craign-t | craius, craint              |
| etc.       | ete.               | etc.                        |

¹ Cf. encore les voyelles du parfait et du participe : conj. en ir : partis, parti; vêtis, vêtu; courus, couru; eonj. en re : pris, pris; cousis, cousu; connus, connu; etc.; conj. en oir : assis, assis; vis, vu; valus, valu.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Et de même finiss-ant — finiss-s, finiss-t — finis, finit. M. Brachet fait de is, it dans finis, finit, des terminaisons (p. 111); l'i de cette terminaisou est le même que celui de iss dans finissons, etc.

Voilà donc toute une série de verbes prétendus irréguliers, dont l'irrégularité consiste dans une rencontre spéciale des consonnes réduite d'après des lois propres au français et qu'on peut enseigner dans une grammaire usuelle.

Nous arrivons aux verbes qui éprouvent des modifications plus profondes dans leur forme. Ce seront les verbes de la conjugaison forte. Dans la première conjugaison en er nous aurons les verbes en eler, eter. Dans la seconde, les verbes dont la terminaison du p. prés. ant est précédée de a, ou, eu, u. Ces verbes changent au présent de l'indic. et du subj. e, u en oi si l'infinitif est en oi : devant, devoir, je dois, que je doive; buvant, boire, je bois, que je boive. Ils changent e en ie si l'infinitif est en ir : venir, quérir : je viens, je quiers. Ils changent ou en eu : mourant, mouvant : je meurs, je meus (excepté courir, je cours). Les verbes forts qui n'ont pas l'infinitif en re forment le futur et le conditionnel en changeant ant en rai rais : cour-rai, dev-rai, mour-rai; val-ant, val-rai, val-d-rai, vaudrai, etc.

En somme, dans cette théorie que je ne puis qu'indiquer, et qui repose sur l'histoire de la langue, les seuls verbes irréguliers sont, dans la conjugaison faible : envoyer, bénir, cueitlir, dire, fleurir, haïr, moudre et coudre, offrir, couvrir, vaincre; dans la conjugaison forte : aller, choir, gésir, pouvoir, prendre, saillir, tressaillir, savoir, seoir, voir.

En tout cas, quelle que soit la valeur qu'on attache à ce système de conjugaison, il peut servir à montrer, je crois, que le problème n'est pas insoluble, et qu'on peut donner une théorie de la conjugaison française relativement complète sans dépasser les limites d'un ouvrage élémentaire. En regrettant que M. Brachet ne l'ait pas tentée, nous devons accepter son livre tel qu'il nous le donne et en poursuivre l'examen.

La première section est consacrée aux définitions (sujet, complément, différentes espèces de verbes, modes, etc.). Ces définitions sont toujours claires et simples; mais cette simplicité est achetée souvent au prix de la rigueur, et plus d'une fois les définitions esquivent la vraie difficulté. Ainsi comment se fait-il qu'à un si grand nombre de temps du verbe correspondent seulement trois divisions du temps (§ 250)? D'après l'auteur (§ 282) les temps simples marquent une action non achevée à l'époque dont on parle; mais il a soin de ne pas citer à cet endroit je lus, qui contredit cette définition. L'impératif n'a pas de première personne, parce que « lorsqu'on se demande à soi-même, il est » inutile d'exprimer le commandement » (§ 274); cela ne veut pas dire grand'chose : en réalité, c'est parce que quand on se commande à soi-même on se dédouble pour ainsi dire, et que l'on envisage la partie de soi-même à laquelle on parle comme une deuxième personne :

Arrête-toi, malheureux! - § 226, ce que dit M. Brachet sur l'imparfait est absolument inexact; je renvoie pour la question à une note que j'ai publice dans la Romania, II, 145. - « Le futur, dit M. Brachet, » est formé en ajoutant à l'infinitif le présent de l'indicatif du verbe » avoir (ai, as, a, etc.), et de même le conditionnel en ajoutant à l'infi-» nitif l'imparfait du verbe avoir : avais, avait, etc. » Il est absolument nécessaire d'expliquer la chute de av dans avons, avez, avais, etc.; car les élèves ne manquerent pas de se demander pourquei l'on ne dit pas nous aimeravons. - Touchant l'impératif, M. Brachet s'exprime ainsi (§ 275): « Les personnes de l'impératif sont empruntées aux personnes correspondantes du présent de l'indicatif. Il n'y a qu'une exception pour la première conjugaison qui dit chante sans s, tandis que fini s, romp s, recoi s 1 ont l's de l'indicatif.... chante n'a point de s, parce qu'il correspond à l'impératif latin canta (chante). » La contradiction est visible. - Arrivant, dans la section III, à la théorie des temps composés, il donne incidemment, et parce que ce sont des verbes auxiliaires, la conjugaison de avoir et de ê/re. Leur importance devait leur mériter une place plus marquée. - Les explications données sur être (p. 124-125) contiennent beaucoup trop de philologie pour un livre de cette nature; à quoi ben, par exemple, apporter des preuves de l'étymologie d'être = essere? il suffit de l'établir sans discussion. D'un autre côté, cette philologie n'est pas toujours de bon aloi. L'espagnol ct le portugais ser ne viennent pas de essere, mais de sedere. L'auteur prête au vieux français un subjonctif soi de sim, tandis que la seule forme est soie, de siam. - P. 128, observation du même genre. M. Brachet dit « avoir, vieux français aver, du latin habere »; lisez : aveir. « Avais, vieux français avoi et aveie »; lisez: avois, plus anciennement avoie, et primitivement aveie.

Les sections IV-VIII sont consacrées à la conjugaison des verbes actifs, passifs, neutres, réfléchis et impersonnels. Elles ne donnent lieu à aucune remarque importante. Les verbes réciproques seraient à supprimer : on a là un fait de pure syntaxe. On peut hésiter à supprimer les verbes passifs. La section IX donne la liste des verbes irréguliers. Pourquoi, s'écartant de la division indiquée § 253, l'auteur les groupet-il en verbe irréguliers: « 1° de la première conjugaison (er). 2° de la » deuxième conjugaison (ir). 1. Conjugaison avec iss. 2. Conjugaison » directe en ir. 2° (sic) de la troisième conjugaison. 3° Conjugaison en » oir? » Pourquoi ne pas dire : 1. Conjugaison en er. 2. Conjugaison en ir, issant. 3. Conjugaison en ir, ant. 4. Conjugaison en re 5. Conjugaison en oir? — Pour aller, l'auteur reproduit l'étymologie qu'il

¹ Vieux français reçoi, romp. M. Brachet aurait pu le dire, comme il l'a dit pour le présent de l'indicatif (§ 261), où d'ailleurs ce fait, dont il y a de nombreuses traces au xiii• siècle, est attribué par lui au xvi•.

donne dans son dictionnaire étymologique, à savoir adnare. Cette étymologie est inadmissible; elle a contre elle le sens même de alter, aui exprime tout le contraire de adnare : cf. aller, partir ; - venir, arriver. S'il fallait absolument retrouver le verbe nare dans aller, ce ne serait que la forme enare (tout l'opposé de adnare) qu'il faudrait choisir. — M. Brachet explique (§ 319) bénit en le rapprochant de fini-t-us. C'est inexact. Bénit vient de benedictus et non de beneditus: la terminaison it, ite, qu'il renferme est donc la même que celle de dit, dite (dictus, ta); le participe bénit est donc bien la forme primitive qui a été conservée, comme cela se voit souvent, dans un sens spécial, pendant que le verbe s'assimilait à la conjugaison générale de finir. -Au § 321, l'auteur parlant des prétérits des verbes tenir, courir, dormir, dit que ces formes différentes s'expliquent, comme toujours, par les formes latines originaires. L'élève ne sera-t-il pas rendu méfiant, s'il remarque à côté de cette affirmation absolue l'omission trop habile de la forme je courus? De même, plus haut, la forme je rompis n'est pas expliquée. - § 330, ce n'est pas assez de renvoyer pour le verbe dormir au verbe mentir; comment deviner le présent je dors? - Dans la section X, l'auteur étudie la formation des verbes par voie de composition et de dérivation. C'est un bon chapitre. Je supprimerais toutefois au § 412 (dérivés en er) deux exemples d'un français douteux : napoléoniser, bonapartiser.

Chap, VIII-x. Adverbe, préposition, conjonction, interjection. — Dans ces chapitres l'auteur s'est borné à reproduire les autres grammaires en y ajoutant seulement des explications historiques, sans essayer de soumettre à un examen approfondi cette partie de la grammaire française sur laquelle bien des erreurs ont été dites et redites. Mais ce n'est pas le lieu ici de discuter les théories reçues touchant l'adverbe et la conjonction. Les remarques de M. Brachet sont généralement claires; je signalerai spécialement la page consacrée aux adverbes en ment. Toutefois les erreurs ne manquent pas; en voici quelques-unes. Où M. Brachet a-t-il vu que le vieux français disait aller tent, agir laid (§ 422)? Dans ee même paragraphe, je lis la ligne suivante: « Les adjectifs neutres tels que facile, BENE, breve, DOCTE que » les Romains employaient comme adverbes. » Depuis quand bene et docte sont-ils des neutres d'adjectifs? - Aux §§ 423 et 424, sont donnés les degrés de signification de l'adverbe : clairement, plus clairement, très clairement : juste, plus juste, très juste ; le plus clairement et le plus juste manquent. Je ne signalerais pas cetto omission, si immédiatement après au § suivant, pour superlatif de bien et de mal, on ne citait seulement le mieux et le pis ou le plus mal et non très bien et très mal. - § 426, la discussion sur l'étymologie de coup est inutile ou tout au moins n'est pas à sa place. - § 428, cerles n'est pas le latin certe, mais cerlas. Oil (ibid.) est plutôt un composé roman, o-il, qu'un composé latin, hoc-illud. Pourquoi écrire avec un t (oït) le participe passé de oïr (ibid.)? Au reste toute cette polémique sur oui est parfaitement déplacée dans un livre de ce genre. — § 438, je lis: « Ne comprenant » plus le sens de cette locution voici, voilà = voi [vide] ci, là, les grammairiens du xvII° siècle décrétèrent que voici, voilà étaient prépositions et, comme telles, désormais inséparables. » Ce ne sont point les grammairiens qu'il faut accuser de ce fait, c'est l'usage. Voici, voilà ne sont plus compris du peuple; c'est pour cela qu'ils sont passés à l'état de prépositions. Même observation sur les prépositions durant, concernant, touchant, etc.: ces mots ne vivent plus comme formes verbales dans la langue. — § 444, il est téméraire d'affirmer que donc vient de tunc.

III. Synlaxe. — La syntaxe, la partie la plus importante de la grammaire aux yeux des professeurs, celle à laquelle ils attachent, et, non sans raison, le plus de prix, devait être, ce semble, la partie la plus neuve de la grammaire de M. Brachet. Le troisième volume de la Grammatite de Diez, si rempli d'observations profondes et originales sur la syntaxe des langues romanes, pouvait fournir à l'auteur les éléments d'une syntaxe singulièrement intéressante, n'eût-on pas sous la main Mætzner qui lui aussi pouvait donner des choses nouvelles. Nous avons le regret de constater que M. Brachet n'a guère pris ici à Diez et à Mætzner que le plan et les titres des grandes divisions, et que cette partie de son travail est absolument insuffisante : à peu près quarante pages (p. 197-234) pour la syntaxe du français, c'est à peine une esquisse, et cette esquisse porte à chaque page la marque d'une rédaction hâtive et d'une grande légèreté. Peu ou point d'historique; beaucoup de règles formulées sans raison explicative. M. Brachet qui dans sa préface tourne en ridicule les décisions absolues des grammairiens, qui présentent leurs règles « comme les arrêts indiscutables d'un code pénal », n'est ici ni moins autoritaire, ni moins subtil que les autres. Chaque paragraphe est rempli de ces mêmes formules qu'il blâme si spirituellement : « Il faut dire, on ne doit pas dire, etc. » ; seulement elles sont appliquées trop souvent sans réflexion suffisante. Enfin l'exposition n'a pas sa lucidité habituelle et nombre de règles sont aussi obscures qu'inexactes. Sans indiquer ici les lacunes, ce qui serait refaire la syntaxe, je me contenterai d'observations de détail.

Première partie (Syntaxe des mots). — Au § 460, l'expression rapport de possession est employée dans deux sens absolument contradictoires; l'auteur rapproche les locutions telles que maison de Paul (et dans la note, maison à Pierre) où le second terme désigne le possesseur, des locutions telles que fusit à aiquille où le second terme désigne le pos-

sédé 1. — § 466. D'après M. Brachet, il faut dire l'histoire ancienne et la moderne (et non l'histoire ancienne et moderne) parce qu'il faut « répéter l'article, si les adjectifs servent à qualifier des personnes ou » des choses différentes ». Voilà une rédaction peu claire. — § 468. « L'article indéfini se remplace par la préposition de devant les noms » précédés d'un adjectif (par exemple de bon pain); mais cet article » persiste quand l'adjectif suit le nom (du pain excellent). » Pourquoi? - § 470. « Si les noms (auxquels se rapporte l'adjectif) sont de diffé-» rents genres, l'adjectif prend ordinairement le masculin : le roi et la » reine sont généreux. » Pourquoi ordinairement? N'est-ce pas une règle absolue du français? - § 475. La règle de yens, déjà donnée ailleurs du reste, n'est pas à sa place dans le chapitre de l'adjectif. -§ 477. « Placés après le nom, ils (nu et demi) s'accordent avec lui en » genre et en nombre. » Cette règle est vraie pour nu; elle est fausse pour demi qui ne s'accorde pas en nombre avec le mot qui précède: huit heures et demie; cinq pieds et demi; demi s'accorde ici en réalité avec le substantif sous-entendu pris au singulier : huit heures et demie, c'est-à-dire et une demi-heure; quatre pieds et demi, c'est-à-dire et un demi-pied. - § 489. Rien de plus obscur que les distinctions entro l'état, la fonction et la qualité des personnes. - § 491. « Les adjectifs » possessifs se remplacent par l'article quan l'il s'agit d'une chose insé-» parable de la personne, et quand le sens de la phrase indique clai-» rement le possesseur : Il s'est cassé le bras (et non pas : son bras); » mais il faut dire il a perdu sa fortune. Cette règle n'est juste ni dans la forme, puisque l'adjectif possessif son est remplacé par le pronom personnel se (s'est cassé) en même temps que par l'article, ni dans le fond, puisqu'on dit : il joue sa tête, elle passa son bras sous le mien. -§ 492. « Le nom de l'objet possédé (quand il appartient à plusieurs per-» sonnes) se met au singulier si l'objet est possédé en commun : le père » et la mère attendaient leur voiture; il se met au pluriel s'il y a autant » d'objets possédés que de possesseurs : les ambassadeurs attendaient » leurs voitures, » Comment appliquer cette règle à l'exemple qui suit : le père et la mère attendaient leurs enfants? Que de subtilités, au lieu de dire simplement que l'objet possédé se met au singulier s'il n'y en a qu'un, au pluriel s'il y en a plusieurs! - § 496. « Devant les mots » (c'est-à-dire les adjectifs fémin.) commençant par une consonne ou » une h aspirée, on fait varier l'adverbe tout (comme un simple adjectif) » pour adoucir la prononciation : toute surprise, toute honteuse. » Voilà l'explication, bonne tout au plus pour les grammaires les plus suran-

¹ M. Brachet revient ici sur une interprétation qu'il a déjà donnée ailleurs: c'est que Molière a dit: empoisonneur au diable pour empoisonneur du diable. C'est une erreur; dans les vers du Misanthrope où se trouve cette invective, elle signifie empoisonneur [qui aille] au diable!

nées, que donne l'auteur de la Grammaire historique et du Dictionnaire étymologique! — §§ 497-498 (règle de quelque). On est tout heureux de trouver là une de ces explications claires, précises et élégamment exposées auxquelles nous avait jadis habitués M. Brachet. — § 499. La ligne consacrée à l'adverbe mêmes (avec s) est inutile et jette de l'obscurité dans la règle.

La seconde partie (Synlaxe des propositions), dont le plan est pris à Diez, peut paraître neuve pour le grand public; elle est intéressante, queiqu'elle contienne, autant que la première partie, d'inconcevables étourderies. - § 521. D'après l'auteur, si l'on dit il a acheté une ferme et non achetée, c'est que acheté s'accorde avec un complément sousentendu: il a acheté cela, une ferme. Voilà les nouvelles théories de la nouvelle grammaire! Franchement, M. Brachet en a-t-il jamais persiflé de plus ridicules? - § 540. Où dans savez-vous où vous allez est un adverbe interrogatif, comme si l'interrogation n'était pas dans savezrous, comme si, dans la phrase que nous venons de citer, où rous allez n'était pas absolument la même chose que dans cette autre je sais cù rous altez 1. - § 544. « Quand la proposition participe se rapporte au » sujet, et que celui-ci précède, on ne doit pas répéter le sujet devant » le verbe. Il ne faut donc pas dire : l'enfant, ayant mangé des mets » empoisonnes, il mourul sur-le-champ. » C'est une question de ponctuation; rien n'empêcherait en effet d'écrire: l'enfant ayant mangé des mets empoisonnés, il mourut sur-le-champ. - § 551. « Les verbes qui » ont le sens de nier, de douter, de supposer, de croire, prennent l'in-» dicatif quand la négation, le doute, la croyance s'affirme d'une » manière absolue (Paul ignore que Charles est bien malade; je suppose » que vous m'avez compris, etc.). » D'après cela, on dirait : je nie que vous êtes venu. « Dans tous les autres cas, ils prennent le subjonctif (je » doule qu'il fasse beau ce soir; je ne crois pas que Charles soit hon-» nête, etc.). » Ainsi je doute n'exprime pas le doute d'une manière absolue! Et d'après la seconde partie de cette règle, on dira je croirais volontiers qu'il soit parti; je n'irais pas vous voir, quand même je saurais que vous le désiriez (car M. Brachet range le verbe savoir parmi ceux qui ont le sens de nier, de douter, de supposer, de croire). En vérité, de telles négligences ne sont-elles pas de nature à discréditer la neuvelle méthode auprès des professeurs et des élèves? - § 559. « Quand » la phrase exprime l'idée d'une condition quelconque (le verbe prin-» cipal étant au présent ou au futur de l'indicatif) le verbe de la prépo-» sition dépendante se met à l'imparfait ou au plus-que-parfait du » subjonctif (je ne croirai jamais qu'il eût osé le faire, si on le lui avait » défendu). » Alors cette phrase : je ne crois pas qu'il sorle si on le lui

¹ Déjà plus haut § 427, l'auteur avait énuméré de prétendus adverbes d'interrogation : pourquoi, combien, etc., mais où n'y figurait pas.

défend, est incorrecte? M. Brachet ne voit-il pas que le plus-que-parfait du subjonctif, dans la phrase qu'il cite, est dù à la circonstance que le verbe de la phrase conditionnelle est au plus-que-parfait? — Arrêtons ici ces observations suggérées par une lecture rapide. Aussi bien, s'il fallait soumettre cette troisième partie à un examen minutieux et scrupuleux, il ne resterait à peu près rien debout de cette étrange syntaxe.

Arrivé au terme de cette longue analyse, nous devons résumer notre appréciation. Il faut louer dans le livre de M Brachet l'intention qui est excellente; il faut louer la clarté du style (qui cependant dans quelques parties laisse à désirer), la netteté du langage (bien que cette netteté soit parfois plus apparente que réelle) 1. Il faut louer certaines pages écrites avec un remarquable talent; il faut louer certains chapitres neufs et intéressants, bien que je n'en voie guère qu'un seul où il n'y ait rien à reprendre. Il faut louer la disposition typographique, qui distingue intelligemment la règle de l'explication historique. Mais les trop nombreux défauts qui déparent ce livre nuisent aux qualités réelles qu'il faut y reconnaître. En somme, des trois parties, la première (des lettres) est bonne, malgré de graves fautes ; la seconde (des parties du discours) est passable, le bon et le mauvais s'y équilibrent à peu près; la troisième (syntaxe) est vraiment par trop défectueuse. L'œuvre, comme nous le disions au début, est donc très inégale. Nous regrettons un pareil résultat, qui peut porter préjudice à des études qui nous sent chères, et nous le regrettons d'autant plus que M. Brachet était capable, très capable de faire une œuvre excellente.

Un dernier mot. Dans les pages précédentes nous avons examiné le livre au seul point de vue scientifique, nous demandant si les règles grammaticales étaient exactes et si les explications historiques étaient vraies. Une autre question se pose encore : le livre de M. Brachet est-il pratique? C'est aux professeurs qui l'ont en main à répondre. Il nous semble toutefois que, même en laissant de côté les inexactitudes que nous avons signalées, il est loin de répondre au but qu'on se propose. Les règles sont trop insuffisantes pour que les élèves en aient une idée exacte. Dans la liste du féminin des adjectifs, je ne trouve pas par exemple grecque, coite, favorite, tierce, etc. La liste des pronoms et des adjectifs déterminatifs est très incomplète, etc. Était-il possible de faire autrement? Oui, certes; et rien n'empêchait M. Brachet d'écrire un livre aussi complet que ceux de Noël et Chapsal, de Poitevin, de Beniface, etc., en y ajoutant les explications historiques qui donnent

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Brachet aime généralement à donner à sa pensée une forme nette, aux contours bieu dessinés et qui dise toujours quelque chose à l'esprit. C'est une excellente qualité, mais qui peut entraîner à des erreurs. De là ces statistiques précises arbitraires auxquelles il se complaît. Voir §§ 1, 2, 11, 86, 254, 257, etc.

l'origine des règles. Il est à souhaiter que M. Brachet se remette au travail, et dans une nouvelle édition, en bonne partie refondue, nous donne cette fois une grammaire substantielle et bien nourrie, qui soit une œuvre vraiment utile et durable 1.

(Revue critique, 1874, nº 51.)

¹ Quoique l'impression soit suffisamment correcte (comme il convient à un livre publié par la maison Ilachette), il s'est glissé quelques fautes typographiques que nous croyons utile de signaler à l'auteur. P. 17, 3 lignes en remoutant : mölla, lire möla; dernière ligne : cabo, lire cùbo; p. 35, l. 10: rinçure, façon, lire: façon, rinçure; p. 71, l. 28: § 150, lire § 149; p. 78, l. 14: àcat, lire àcat; p. 93, l. 10 et 11: l'usage moderne qui substitua ma, ta, sa, à mon, ton, son, lire: l'us. mod, qui subst. mon, ton, son à ma, ta, sa; p. 97, l. 16: celui (celle, ceux), lire: celui, celle, ceux; p. 98, l. 10, supprimer les parenthèses; p. 106, l. 19: subjonctivus, lire: subjunctivus; p. 108, l. 19: reverere, lire: revereri; p. 118, l. 4, col. 2, lire: Finisse; p. 121, l. 15: habeas, lire: habebas; p. 171, l. 3: n'e ant, lire: n'étant; p. 193, l. 4: et, lire cst, etc.

# XVIII

Gours historique de langue française: 1º De l'enseignement de notre langue: 1 fr.; 2º Grammaire élémentaire: 75 c.; 3º Grammaire historique: 1 fr. 50, par Ch. Marty-Laveaux. Trois volumes, petit in-12. Paris, Lemerre, 1874-1875.

Du Cours historique de la langue française, dont M. Marty-Laveaux a entrepris la publication, les trois petits livres dont les titres précèdent forment un tout assez complet, pour pouvoir être ici examinés d'ensemble.

Le premier opuseule est comme la préface du Cours. Après un rapide exposé de l'histoire des études grammaticales en France, l'auteur trace avec netteté et précision le programme d'un enseignement historique de la langue, enseignement qui doit comprendre, après la grammaire élémentaire, une grammaire historique, et divers traités sur l'histoire de la prononciation, de l'orthographe, de la ponctuation, du vocabulaire, etc. Cet opuscule est rempli d'observations souvent neuves, toujours judiciouses et intéressantes, et chaque chapitre est comme le sommaire d'un livre à écrire. M. Marty-Laveaux commence à réaliser son vaste programme, en publiant la Grammaire élémentaire qui s'adresse aux commençants et la Grammaire historique écrite pour les élèves plus avancés. Le plan des deux livres est le même; ils ne diffèrent que par l'étendue des développements et des explications historiques données dans le second, qui quelquefois aussi apporté des corrections au premier.

Nous commençons notre analyse par la Grammaire élémentaire, parce qu'elle sert de base à la Grammaire historique.

Les réformes hardies y abondent; réformes qui ne sont pas faites d'une main téméraire, mais paraissent avoir été longuement pesées et mûries. Ce sont ces nouveautés qui donnent à cette petite grammaire son originalité et son cachet propre.

T. II.

Nous remarquons d'abord l'introduction du neutre, à côté du masculin et du féminin. M. Marty-Laveaux le retrouve dans cela, ceci, il (de il pleul, etc.), le (au sens de cela), quoi, etc. Nous croyons cette nouveauté utile, parce que, conforme en général à l'histoire de la langue, elle simplifie l'exposition et l'explication de plusieurs règles 1. Toutefois, quand M. Marty-Laveaux voit un neutre dans le beau (ce qui est beau), etc., pent-ètre va-t-il trop loin. Logiquement le neutre y est, historiquement et grammaticalement non, à moins qu'on ne démontre que, pour la forme, le beau neutre ait été, à un moment donné, distinct de le beau masculin, comme il l'est en espagnol (el bello, lo bello).

La subdivision du nom commun en nom commun ordinaire, collectif, nbstrait, indéfini, diminutif et composé, quoique assez peu heureuse d'exposition, puisqu'elle réunit deux groupes divers de noms, fondés, l'un sur la signification (noms collectifs, abstraits, indéfinis), l'autre sur la forme (diminutifs, composés), est au fond juste et utile. Elle permet aussi de rattacher au nom certains prétendus pronoms indéfinis, tels que on et personne.

L'adjectif est divisé en adjectif qualificatif, adjectif numéral et adjectif pronominal; la théorie de ce dernier est ramenée à celle du pronom, qui se divise en pronom personnel et adjectif déterminatif (le, la, les), en pronom et adjectif possessifs, pronom et adjectif démonstratifs, pronom et adjectif relatifs et interrogatifs, pronom et adjectif indéfinis. Cette division est ingénieuse et simple. Ce qu'elle offre de plus révolutionnaire, e'est la place qu'elle fait à l'article, rattaché intimement au pronom personnel le, la, les. Cette manière de voir est discutable : élymologiquement elle est vraie, historiquement, non. L'article et le pronom personnel viennent bien tous deux de illum, illam, illos; mais la langue, en conservant au pronom illum sa valeur latine, en a d'un autre côté atténué la signification primitive pour en faire un démonstratif très effacé, emploi nouveau qu'ignorait le latin. Dans voyez-vous le roi? je le vois, le mot le a deux fonctions absolument distinctes. Il y a donc là en somme deux mots différents, et ce n'est pas tenir compte de l'histoire de la langue que de chercher à les rapprocher, sous prétexte qu'à l'origine ils étaient identiques. C'est commettre l'erreur du lexicographe qui ne voudrait voir dans bureau (drap) et bureau (meuble de travail) qu'une seule et même chose, parce que, étymologiquement, c'est un seul et même mot. C'est l'écueil de la grammaire comparée d'oublier le développement qu'ent pris les formes grammaticales, pour n'en voir que les points de départ, sans songer que des formes, unes à l'origine,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Marty-Laveaux fait de on et de personne des neutres ; c'est une erreur ; ces mots sont masculins ; le neutre ne peut désigner que des choses indéterminées, et non des personnes.

ont pu modifier leur valeur, l'atténuer, l'étendre, s'adapter à l'expression de rapports nouveaux, se soumettre à des fonctions nouvelles; et d'arriver ainsi, par la recherche d'une simplification trop grande, à l'indétermination absolue. Cette tendance à laquelle M. Marty-Laveaux cède encore volontiers dans d'autres parties de sa grammaire devait être signalée. Remarquons en outre qu'il y a quelque chose d'artificiel à donner à l'article le, la, les, le nom d'adjectif déterminatif, pour le séparer d'un cêté des adjectifs démonstratifs dont il n'est qu'une forme atténuée, et le rapprocher de l'autre des pronoms personnels. Le terme de déterminatif est d'ailleurs universellement adopté comme une expression générique qui embrasse dans ses divisions les démonstratifs, les relatifs, les indéfinis.

Quant à la théorie générale qui consiste à rapprocher les adjectifs des pronoms sans faire rentrer néanmoins les premiers dans les seconds, elle est juste et simple. Toutefois, elle pourrait être plus creusée; nous renvoyons sur ce point à ce que nous écrivions ici-même l'année dernière (Revue critique, 1874, 2° semestre, p. 392; plus haut, p. 230).

La théorie du verbe renferme deux nouveautés. Les quatre conjugaisons sont conservées; mais les paradigmes des temps composés avec les auxiliaires sont séparés de ceux des simples, et donnés à part dans une section nouvelle après les quatre conjugaisons. Ces locutions verbales, comme les appelle M. Marty-Laveaux, formées du verbe et d'un auxiliaire avoir, être (et même dans certaines expressions, devoir, aller, venir), sont de la sorte étudiées d'ensemble. C'est une simplification très utile et qui repose sur une vue très juste; elle est également pratique; car déjà admise dans une remarquable grammaire française plus connuc en Angleterre que chez nous 1, elle a subi avec succès l'épreuve de l'enseignement public à Londres depuis plusieurs années.

L'autre nouveauté est l'absence complète du passif. « Le verbe passif n'existe pas en français », dit M. Marty-Laveaux dans son opuscule De l'enseignement de notre langue (p. 38). Bien qu'il ne donne pas les raisons de son affirmation, il nous paraît être dans le vrai. En effet, le participe passé, que quelques grammairiens appellent participe passif, mérite bien son nom de passé. Quand l'on dit : « Frappé par cet homme, je tombai », frappé signifie ayant été frappé, après avoir été frappé. Or, cette signification de passé est précisément conservée dans le prétendu passif je suis frappé, qui veut dire, non cædor, mais sum eæsus, « je suis ayant été frappé, ayant reçu un coup ». Le passif existe si peu chez nous que l'on ne peut traduire cædor, passif de cædo,

¹ Grammaire française par Antonin Roche, un vol. in-12, Paris et Londres, 6º édition, 1872.

que par on me frappe. Le participe, dans la locution verbale avec être, conserve donc toujours sa signification propre, et je suis frappé ne dit pas plus dans son ensemble que les termes séparés je suis + frappé; il n'y a donc pas de locutions verbales passives, et par suite de conjugaisons passives.

On voit par là qu'il n'en est pas du participe passé construit avec être comme du participe passé construit avec avoir. Ce dernier a produit une locution verbale. J'ai frappé est autre chose que j'ai + frappé. Le latin disait: Habeo scriptam epistolam, « j'ai (je possède) écrite une lettre r. Le progrès du français a consisté à détacher peu à peu le participe du substantif, en le dépouillant de sa valeur d'adjectif, pour l'unir plus étroitement au verbe avoir, et faire dominer en lui la signification verbale; et, partie de habeo — scriptam epistolam, la langue est arrivée à habeo scriptum — epistolam. Voilà pourquoi le participe construit avec avoir qui s'accordait d'abord avec le substantif, a formé peu à peu avec le verbe une locution composée, où il tend à devenir invariable. Le peuple aujourd'hui dit: Quelle grande lettre il a écrit! et nen écrile; et vraisemblablement le jour n'est pas loin où la grammaire française enseignera l'invariabilité abselue du participe construit avec avoir.

L'auteur supprime en dernier lieu la syntaxe, dont il ne prononce pas même le nom. Il en dissémine les principales règles dans le cours de la grammaire à la suite de chaque section grammaticale. Pour une grammaire élémentaire qui s'adresse à des enfants de huit à dix ans, je ne vois pas de mal à une simplification de ce genre, si une grammaire plus étendue vient compléter l'enseignement sur ce point et donner à la syntaxe la place qui lui revient. Toutefois dans la grammaire historique de M. Marty-Laveaux, il n'en est pas malheureusement ainsi.

Telles sont, pour nous en tenir aux traits généraux, les principales innovations de cette petite grammaire, neuve et originale en grande partie; neus sommes d'accord avec l'auteur sur la plupart des points. Toutefois, en entrant dans les détails, nous auriens plusieurs erreurs à signaler; mais comme nous les retrouvons avec d'autres dans la Grammaire historique, nous arrivons à cet ouvrage.

Nous avouerons dès l'aberd qu'il est tout à fait insuffisant. L'auteur, de parti pris, a éliminé de la grammaire bien des règles et des faits qui devaient y avoir place. La phenétique est supprimée, et la syntaxe, comme dans la grammaire élémentaire, réduite à la portion congrue, est mêlée à la théorie des formes. Pourtant une division plus rigoureuse s'imposait à la Grammaire historique qui, étudiant scientifiquement la langue, devait en considérer d'abord les sons, puis les mots, et enfin les phrases. Pour donner un exemple de cette insuffisance, je

prendrai au hasard un chapitre: Pronoms et adjectifs indéfinis (p. 105-107). L'auteur cite les principaux pronoms et adjectifs et oublie même. Sur les différences d'emploi de chaque et chacun, sur l'emploi de l'adjectif possessif avec ees doux mots, sur l'emploi de aucun au pluriel avec la valeur négative, sur la question du nombre du verbe avec l'un et l'autre pour sujet, sur la différence de l'un, l'autre et l'un et l'autre, etc., pas un mot. C'est par principe que M. Marty-Laveaux a été aussi peu explicite, cela ressort de l'ensemble de l'ouvrage; mais M. Marty-Laveaux semble avoir suivi un principe erroné. Il n'a pas vu nettement à quelle sorte d'élèves il s'adressait; il a voulu, ce semble, écrire une grammaire à l'usage des élèves de sixième ou de cinquième, sans songer qu'une grammaire historique ne peut convenir qu'à ceux qui ont déjà de la langue une connaissance suffisanto, et que la grammaire historique doit être le complément et le couronnement de la grammaire élémentaire.

Enfin, je signalerai dans ce livre des erreurs graves, dont quelquesunes se trouvent déjà dans la petite grammaire. La théorie des voyelles, diphtongues et consonnes est incomplète et fautive en plusieurs points; par exemple, l'auteur dit que l'e bref, comme dans trompette, est un e muet ou fermé (p. 6); que dans patrie, ie fait diphtongue; que les quiturales sont ainsi nommées parce qu'elles se prononcent à l'aide du gosier; le gosier n'a affaire spécialement dans la prononciation d'aucune lettre; les gutturales sont émises à l'aide du palais. L'anteur parle des deux valeurs du g et oublie de parler de celles du e, etc. P. 19, le sujet est défini : « le mot représentant l'être qui fait uno action » ; ex. Pierre a prêt's un livre à Paul. Mais dans Pierre a été frappé, quelle action exerce le sujet? P. 21, on voit le tableau de la déclinaison romano au IXe siècle: il en faut effacer les nominatifs pluriels rosae et pastores. M. Marty-Laveaux qui parle assez longuement du genre des noms, aurait pu dire un mot dos pluriels neutres, devenus féminins parce qu'ils ont été considérés comme appartenant à la première déclinaison : cette particularité lui aurait permis d'expliquer quelques doubles genres, comme ceux de orge, orque, etc. Les pages consacrées au comparatif et au superlatif dans les adjectifs et les adverbes (pages 59-62; 173-176) sont inutiles (cf. plus haut, p. 227). A la page 64, on s'attendait à une explication sur les deux orthographes mil et mille. Moi, toi et soi (p. 80) ne viennent pas de milli, de tibi et de sibi (cf. ibidem, p. 390). La théorie de l'imparfait cantabam, chanteve, chantois, chantais est inexacte; cf. Romania, II, 145. Les formes inchoatives en se des verbes de la seconde conjugaison existent également aux trois personnes du singulier, finis de finisc-o, finis de finisc-is, fini(s) de finisc-il, etc. Ces observations montrent que l'ouvrage pour la partie étymologique et historique doit être soumis à une révision sévère. Cependant, pour être strictement juste, il faut signaler nombre de remarques intéressantes et quelquefois neuves qui portent spécialement sur la langue du xviº et du xviiº siècle, dont l'auteur a fait une étude approfondie, par exemple, les observations sur le participe présent et le participe passé (p. 151 et 154).

En résumé, si la Grammaire historique ménage avec trop de parcimonie les explications et les règles, et si elle n'a pas su éviter de graves erreurs, elle a des détails intéressants et dans ses traits généraux elle présente les qualités qui font l'originalité de la petite grammaire. Comme celle-ci, elle est écrite avec une simplicité qui ne manque pas d'élégance et avec une grande clarté, et se lit avec plaisir. La Grammaire élémentaire ensin, qui peut franchir les murs du collège et pénétrer dans les écoles communales, avec les vues hardies et justes qui la caractérisent, fait faire à l'enseignement grammatical un progrès réel.

(Revue critique, 1875, nº 42.)

### XIX

Glossaire du Morvan, étude sur le langage de cette contrée, comparé avec les principaux dialectes ou patois de la France, de la Belgique wallonne et de la Suisse romande, par E. DE CHAMBURE. Paris, Champion; Autun, Degressieu. Un vol. gr. in-1° de xxII-54\*-966 pages.

Le Glossaire du Morvan est inspiré par le Glossaire du centre de la France du comte Jaubert. Il en reproduit l'aspect extérieur; même format, même disposition typographique. Mais le disciple a surpassé le maître. Quelque grands que soient les mérites de la vaste compilation que le comte Jaubert n'a cessé de reprendre et de perfectionner pendant plus de trente années, celle que nous présente M. de Chambure l'emporte par le nombre des matériaux accumulés (le glossaire renferme plus de six mille mots morvandeaux), par l'étendue des recherches qui portent sur les patois voisins autant que sur les anciens dialectes du centre et de l'est de la France, et par la science de la discussion étymologique; c'est l'œuvre de toute une vie, et ce vaste labeur mérite tous les égards de la critique.

Est-il pourtant à l'abri de tout blame? N'y a-t-il pas, non seulement de ces erreurs de détail, inévitables dans un aussi vaste ouvrage, et qu'une critique équitable ne doit indiquer qu'en passant, mais encore des fautes plus graves, parce qu'elles sont plus générales et tiennent à l'insuffisance d'une première préparation? Nous sommes obligé de le reconnaître. Malgré de vastes lectures dans l'ancienne littérature, malgré la connaissance que l'auteur montre du vieux français, il ne possède pas assez pleinement l'histoire de la langue, la phonétique en particulier; et cette ignorance a pour résultat de vicier, dans une trop large mesure, les discussions étymologiques auxquelles il se livre. Il suffit de feuilleter l'ouvrage pour s'en convaincre; mais on en a une preuve plus complète, dès les premières pages, dans le tableau que M. de Chambure donne, en tête de son livre, de la phonétique et de la conjugaison de son dialecte.

En effet, après une introduction écrite d'un fort bon style où il expose ses vues sur le dialecte morvandeau, ses origines, ses rapports avec les dialectes voisins, sur l'intérêt et l'utilité générale des recherches qu'il entreprend, l'auteur, avant de commencer son glossaire, consacre cinquante-quatre pages (en pagination spéciale), à ce qu'il appelle les *Notes grammaticales*. Il étudie les diverses particularités de la prononciation morvandelle en groupant les faits d'après l'ordre alphabétique (p. 1\*-24\*), puis les particularités de la conjugaison (p. 25\*-55\*).

Or, si dans ces Notes grammaticales, nous constatons avec plaisir des idées générales fort justes sur l'histoire de la formation des patois, sur leurs rapports avec le latin populaire, nous devons faire beaucoup de restrictions quand nous entrons dans les détails. Pourquoi d'abord, pour la prononciation, suivre l'ordre arbitraire, le désordre de l'alphabet, et pourquoi ne pas grouper les sons suivant leurs affinités naturelles, théorie des voyelles, toniques, atones; théorie des consonnes, muettes, continues, liquides, initiales, médiales, finales? Pourquoi établir la comparaison du morvandeau au français et non au latin ? P. 2\*: « a s'emploie pour il et pour elle devant une consonne, au singulier et au pluriel: a vin, a v'non = il ou elle vient, ils ou elles viennent. A devient al devant une voyelle pour le masculin : al ô béta, etc... » Ces notes devraient être placées à un ehapitre du pronom dont on regrette l'absence, et les faits auraient du être présentés tout autrement. -P.  $3^*$ : « b suivi de e rejette également la liquide; ensembe, ressembe, trimbe = tremble. Dans l'ancien picard, l' persistait et, au contraire, le b disparaissait : bien aves dit, font cil ensanle, Et cil respont, ki d'ire tranle (Lai d'Ignaures 470), » M. de Chambure ne voit pas que les formes ensanle et tranle dérivent au même titre que ensemble, tremble, de ensemle et tremle. — P.  $3^*$ : « Le vocalisme du c varie singulièrement dans la contrée. Il se prononce comme le c latin dans iqui, cetuqui, cette-qui, ce qui, céqui, voiqui, etc.; il devient tch dans une partie de la région du nord : ichi, itchi = iqui, pour ici. Le ch qui représente le c du latin se change en c doux dans la partie nivernaise du pays : charbon, chef, chemise, cheval, chien deviennent carbon, ce, etc. Lo pieard qui articule kemin, kemise, kevau, kien nous offre aussi, dans les anciens textes du dialecte, la mutation fréquente du c dur en c doux : ceval (Aliscans, p. 164), cief, bouce, cereus, mance, esciele, etc. (p. 153). Le même vers (p. 175) donne capiaus et cief.... ch s'intereale dans micheterme = mi-terme, comme dans le vieux français nichil pour nihil... » Est-il nécessaire d'appuyer sur la citation précédente et de montrer ee qu'elle renferme d'erreurs, de faits non compris, d'incohérences? — P.  $4^*$ : « D permute en t dans coutre = coude, coutrère = coulurière, coutrie = aiguillée de fil. » Mais coutre a gardé le t de cubi-

tum ; mais coutrère et coutrie dérivent d'un verbe coutre qui ne vient pas de coudre par la permutation du d en t, mais qui sort tout aussi légitimement que coudre du latin populaire cosere, cosvere, latin classique consuere. - Après avoir dit que l'e permute souvent en a, l'auteur ajoute : « E permute en o dans un très grand nombre de mots : anosse, bocoisse, bolotte, borgé, boquer, bosson, chairotte, drosser, écholer, forme, former, etc .. Même changement dans noige, poingne, roin, soille, soillot, soin pour neige, etc., dans les adjectifs en ou, ous qui représentent le français eur, eux. E devient oi dans loiche = lèche, loicher = lècher, soiche = sèche, soicher = sècher. Moime, moinme est pour même. » Ici encore combien de faits différents réunis arbitrairement, ou pour la seule raison qu'on rencontre un o là où l'orthographe française met un e: o accentué issu par un a antérieur d'un é fermé du latin populairo, o prenant la place d'une voyelle atone, oi diphtongue remplaçant l'ancienne diphtongue ei, tout ici est jeté au hasard. Aux lignes suivantes, on voit oi devenir oué et aussi oua. Quelle est donc la valeur de la notation oi dans loiche, soiche, etc., qui sont distingués des mots en oi = oué, oua?

Poursuivrons-nous cet examen? Chaque page de cette phonétique serait à souligner. Passons donc à la seconde partie de ces Notes grammaticales. Elle traite du verbe. Pourquoi l'auteur se tait-il sur la déclinaison de l'artiele, de l'adjectif et surtout du substantif et du pronom? Le patois morvandeau n'offre-t-il sur ces points aucun renseignement intéressant? C'est peu vraisemblable. Nous avons même vu que le pronom personnel mérite une étude spéciale.

Mais passons. Nous voyons, p. 29\*, la terminaison morvandelle an = unt (a dian, a fian = illi dicunt, illi faciunt\*) rapprochée de la terminaison italienne an (sans doute dans cantan?). Mais l'an du morvandeau est-il atone comme celui de l'italien? — P. 30\*, il est dit que l'imparfait est en o : airo = habebam, as, at; dans la Bresse chalonnaise, on trouve aussi ive: faillive, avive. « Le patois d'Auvergne associe la flexion dont nous parlons avec notre finale en o: amaro, demouravo, etc. » Quelle singulière explication! L'o bourguignon est le représentant de ab dans abat (abat avt aut ot o); ive est le représentant de iba dans ibat (ivet ive), lequel ive s'est étendu, par analogie, aux imparfaits des conjugaisons autres que celle en ire. Quant à l'auvergnat avo, il représente exactement le latin abat devenu avat, ava et, par le changement général de l'a muet final en o, avo. Cet imparfait avo ne combine done nullement l'imparfait bourguignon et l'imparfait de la Bresse. - P. 34\*: « Les verbes en ndre, oudre perdent le d intercalaire: croinre, oinre, semonre, moure = craindre, oindre, se-

<sup>1</sup> Sans doute cosdre vient de cosverc et costre de cosere ; cf. tordre de torkvere = torquere et chartre de carcerem.

mondre, moudre. Au contraire, coudre le conserve dans les temps où le français le remplace par s: coudons, coudé, coudu. » Peut-on dire que le français remplace le d par s dans les formes cousons, cousez, cousu? Ne sont-ce pas là, au contraire, les formes étymologiques, et n'est-ce pas le patois qui remplace l's par d sous l'influence de coudre, coudrai, etc.? — Nous aurions bien à dire sur les observations touchant le participe (p. 34\*-36\*); nous ne relèverons que deux points. Pour établir l'existence du participe evu (= habulum) dans les plus anciens lextes, l'auteur cite ce vers du Roland: « Vostre cunseill ai jo s evud tuz tens » (Roland, chant V, v. 248) (siè). Il joue de malheur, car ce vers est inintelligible dans le texte d'Oxford qui porte: « Vostre cunseill ai oce und tuz tens. » La leçon de Génin est une correction de son crù sans autorité. — Plus loin, l'auteur rapproche le participe morvandeau ousu (= osé) du latin ausus, comme si l'u de ausus se fût conservé dans ousu.

Ces observations suffisent pour établir que M. de Chambure ignore la phonétique française. De la résultent d'abord une notation orthographique insuffisante, ensuite des erreurs nombreuses dans les étymologies proposées. Je ne prendrai que deux exemples au hasard.

La locution adverbiale ai plei = en abondance, à foison (p. 665, 666) « semble être une forte contraction de à plenté... » « Plenté est, à son tour, une contraction du vieux mot plenité qui a été usité dans le sens de plénitude, du latin plenitudinem. » Ainsi plenitudinem donne succes sivement plenité, plenté et plei! Série d'hypothèses aussi inadmissibles les unes que les autres : pourquoi ne pas recourir tout bonnement à plein = plenum? — P. 751, le verbe riper, glisser entre les mains, s'échapper, est rapporté au bas-latin ripare, tiré de ripa, rive. Comme si ripare n'avait pas donné arriver, et comme si le p ne pouvait être représenté par autre chose que par un v? Riper est l'allemand rippeln, bouger, remuer.

Une base solide manquant aux recherches étymologiques, on ne sera pas surpris du vague que présente souvent la discussion, l'auteur se contentant de rapprocher des formes analogues, sans se demander si elles sont réellement parentes, et si les ressemblances qu'il découvre entre elles ne sont pas de pures coïncidences.

Mais nous ne voulons pas nous étendre plus longtemps sur cette partie faible du livre, et nous avons hâte d'en venir aux parties vraiment solides et qui méritent d'être mises en pleine lumière.

Ce glossaire à d'abord l'avantage de nous offrir la langue d'une région géographique bien circonscrite tet qui, malgré les divisions administratives actuelles qui la répartissent entre quatre départements

¹ On aurait voulu toutefois une carte du pays avec les subdivisions linguistiques qu'établit l'auteur, et qui n'ont peut-être pas la certitude qu'il leur attribue.

(Yonne, Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Nièvre), a son unité naturelle propre, déterminée par la configuration physique du sol. C'est une vaste vallée enveloppée de hauteurs. Le domaine sur lequel M. le comte Jaubert avait fait sa récolte était, au contraire, mal eirconscrit, et les limites s'en étendaient ou s'en restreignaient suivant les besoins de l'auteur, suivant les hasards de ses recherches. On a donc, dans ce glossaire, le lexique d'un territoire bien déterminé. De là une rigueur et une précision qui font défaut au Glossaire du centre de la France. M. de Chambure pousse la précision plus loin, et lorsque l'usage de tel ou tel mot, de telle ou telle prononciation, ne s'étend qu'à une partie du petit domaine qu'il explore, il l'indique avec soin.

Le recueil de mots a été fait avec la même exactitude. Quand on songe que M. de Chambure a trouvé plus de six mille mots, morvandeaux par la forme, par la signification ou par l'un et l'autre, on ne peut assez s'étonner des richesses lexicologiques que recèle encore la langue do nos campagnes. On ne peut pas reprocher à M. de Chambure d'avoir grossi inutilement son livre, en donnant accueil à des vocables étrangers, à des intrus qui n'ont aucun droit à l'hospitalité qu'il leur offre. Nous avons largement feuilleté le Glossaire, et presque tous les mots que nous avons examinés nous ont paru dignes d'intérêt, à un titre ou à un autre. Quand on songe à la difficulté que présente le choix dans un travail de ce genre, on ne peut que féliciter M. de Chambure de la difficulté si bien vaineue.

Les mots ne sont pas seulement bien recueillis; ils sont expliqués avec précision et netteté. La signification en est déterminée par des exemples bien choisis. Enfin, l'auteur qui a une abondante lecture, qui a pris soin surtout de lire les textes de l'ancienne langue, écrits ou transcrits dans les dialectes de l'est, accompagne souvent les mots qu'il donne d'exemples intéressants, qui montrent la permanence de l'ancien usage jusque dans le patois 1 et qui, parfois même, trouvent leur explication et leur commentaire dans l'usage actuel. Tel passage des auteurs, incompris jusqu'ici, se trouve tout à coup élucidé par le rapprochement d'une forme patoise. En voici deux exemples frappants. P. 533, l'auteur donne le mot naiger, boucher hermétiquement, fermer en bourrant, en calfeutrant; et il cite ensuite ce passage de Joinville jusqu'alors mal expliqué: « Mist l'on touz nos chevaus ens que nous devions mener outre mer; et puis reclost l'on la porte et l'emboucha l'on bien, aussi comme l'on naue un tonnel. » Et l'interprétation de ce passage s'étend naturellement à d'autres passages de nos anciens textes

¹ Quelquesois l'auteur commet des contre-sens, comme dans ce passage où bieu, altération euphémistique de Dieu, est rapproché de la forme morvandelle bieu = bleu: Por le cuer bieu, Por la char bieu (Renart, 10243, 18178). On en pourrait citer plus d'un du même genre.

qui présentaient des difficultés analogues  $^{1}$ . — P. 628, l'auteur explique, à l'aide du dialectal *patronner* (manier à pleine main, à pleine *patle*), un passage de  $\mathbf{M}^{\mathrm{me}}$  de Sévigné que Littré lui-même renonce à expliquer.

Ce ne sont pas seulement des textes que M. de Chambure élucide. Les matériaux dont la recherche étymologique dispose avec ce glossaire sont innombrables. Et, plus d'une fois, il arrive à l'auteur de donner l'étymologie exacte de mots fort usités sur lesquels s'était exercée vainement la perspicacité des Diez, des Littré, des Scheler. M. de Chambure en signale dejà lui-même quelques uns dans son Introduction. p. XII et suivantes. En voici d'autres : blessi, palir, devenir blème, est rapproché du berrichon blesser, blettir, et du français blesser qui, à l'origine, a souvent le sens de amollir, affaiblir, meurtrir, rendre blet, en un mot. « Que veut dire la Chanson de Roland, ajoute M. de Chambure, dans ce vers : « La gent de France s'est bleciee et blesmie », si ce n'est que les Français étaient affaiblis ou meurtris, et au fig. pâlis? » Et M. de Chambure conclut que l'étymologie bleizza, tache bleue par meurtrissure, en ancien haut allemand, explique à la fois les deux verbes blesser et blettir. L'auteur a mis le doigt sur la vraie étymologie de blesser. Au xie siècle, blecier ne signifie que rendre blet en frappant; e'est le sens auquel Raschi, dans ses glosses talmudiques, l'emploie à trois reprises : blecier des olives, les amollir en les battant. Ce n'est que graduellement que blesser a pris la place de navrer, à mesure que celuici sortait de l'usage. - Bordon (bourdon) est rattaché fort ingénieusement à borde, bourde, feu de joie allumé au crépuscule, le bourdon commengant à voler et à bourdonner au crépuscule du soir. — Calibeurdaine. grosse bourde, est rapproché du champenois calemberdaine, du génevois calembourdaine, et décomposé en cali et bourde, étymologie déjà proposée ailleurs par nous 2. De même galibeurdas est ramené à une particule péjorative gal et beurdas ou bourdas. - A l'article mourillon, M. de Chambure met hors de doute l'étymologie de morailler, saisir le museau d'un cheval avec des tenailles, et par suite de moraille, pince, tenailles. Et il rattache du même coup, mais moins évidemment, au même radical mour, museau, les dérivés morve, morgue, morne (tête), morne (montagne en forme de tête, aux Antilles): mour serait une autre formo de mous(eau) ou mus(eau) = morsum. - Grain, pluie subite, se trouve détaché de grain (granum), quand on signale les synonymes gruau, querol, garaud, garaude, et le verbe gueriner. Ne serait-ce pas un dérivé du germanique, all. ge-regnet, angl. rain? -Luron, d'origine jusqu'ici inconnue, est expliqué par le morvandeau

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. G. Paris, dans la Romania, 1879, p. 631.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Traité de la formation des mots composés dans la langue française, p. 114; Paris, Vieweg, 1874.]

luron, leuron, lureau, bélier, et au fig. luron, godelureau, dérivé d'un mot (germanique) dont la trace est conservée par le Polyptique d'Irminon: lear, learis (bélier). De là le composé godelureau. — Patois est rattaché à patle, patauger, patouiller, et la longue suite d'expressions analogues que l'auteur trouve dans les dialectes des régions avoisinantes met cette étymologie hors de doute. L'idée de parler patois est identique à celle de bredouiller, et toutes deux sont ramenées à celle de barboter, patauger.

Ces quelques exemples suffisent à montrer les richesses accumulées dans le Glossaire. Ajoutons seulement que, si les discussions étymologiques auxquelles se livre l'auteur ne sont pas toujours aussi décisives et aussi cenvaincantes que celles que nous venons d'indiquer, si même souvent l'ignorance des lois de la phonétique enlève toute base selide à bien des rapprochements, si, en un mot, il arrive à la discussion de se perdre dans le vague des à peu près et des probabilités, du moins l'auteur a le mérite de réunir et de grouper commodément une masse considérable de matériaux que les spécialistes mettront à profit.

En semme, le livre de M. de Chambure, par la richesse des mots recueillis, par la précision avec laquelle ils ont été choisis et définis, par l'abondance des exemples empruntés aux écrivains des divers temps, par le nombre des rapprochements faits entre les mots du patois morvandeau et ceux des autres patois, mérite les éloges de la critique. Il a bien sa partie faible, mais l'auteur le reconnaît avec tant de bonne grâce et avec une medestie si simple que les juges les plus sévères devraient se trouver désarmés. Et, malgré cette partie faible, nous n'hésitons pas à reconnaître que le Glossaire du Morvan est de beaucoup l'œuvre la plus censidérable qui ait paru chez nous sur le lexique des patois de langue d'oil.

(Revue critique, 1880, nº 31.)

Du dialecte blaisois et de sa conformité avec l'ancienne langue et l'ancienne prononciation française, thèse présentée à la Faculté des lettres de Paris, par F. Talbert, professeur de rhétorique au Prytanée militaire de La Flèche. Paris, Thorin, 1874. Un vol. in-8°, xv-338 p. — Prix: 7 fr. 50.

Le titre qui précède annonce une étude sur le dialecte de Blois et des rapprochements entre ce dialecte et la vieille langue française. On s'attend donc à trouver d'un côté une description exacte et méthodique de la phonétique, de la grammaire et de la syntaxe de ce patois, de l'autre une étude comparative établissant rigoureusement en quels, points il a conservé des traces de l'ancien français, en quels points il a innové. Mais, en ouvrant le livre, on est quelque peu décu. L'ouvrage de M. Talbert ne contient qu'un essai de description plus ou moins précis du patois ou, comme dit de préférence l'auteur, du dialecte blaisois, accompagné, quand l'occasion s'en présente, dè digressions étendues sur la vieille langue, depuis la fin du moyen âge jusqu'au xyme siècle. Ce n'est pas une étude méthodique sur un point spécial et nettement déterminé de la philologie française; c'est un ensemble d'observations rentrant dans un cadre plus ou moins large. Il ne serait pas juste de demander à l'auteur plus qu'il n'a voulu nous offrir. Voyons comment, le plan de son livre ainsi compris, il l'a exécuté.

On n'a qu'à jeter un coup d'œil au hasard sur l'ouvrage de M. Talbert pour se convaincre que l'auteur n'est nullement au courant des questions de la philologie française. Il ne connaît ni les méthodes ni les travaux de Diez et de son école. Il paraît ignorer l'ouvrage de M. Gaston Paris sur l'accent latin, qui est l'abc dans la science de la philologie française. La seule autorité à laquelle il se réfère volontiers est Burguy, dont il fait son guide habituel, et c'est là un guide peu sûr, comme on sait. Bien que l'ouvrage paraisse fait, à en juger par la

table des matières, sur un plan correct (I Voyelles; II Diphlongues; III Triphtongues; IV Consonnes; V Article, substantif el verbe; VI Textes blaisois) l'ordre suivi dans le détail n'est rien moins que scientifique. D'abord, on chercherait vainement, soit une carte, soit une description géographique du dialecte dont l'auteur entreprend l'étude. Les quelques mots qu'il dit dans l'Avant-propos ne sont pas suffisants. En dehors de Blois, quels sont les environs qu'a exploités M. Talbert et jusqu'où s'étendent-ils? Si nous entrons dans l'examen du livre, nous voyons dans la cinquième partie, une section (p. 243-259) consacrée aux substantifs qui ne différent du français que par la prononciation, autrement dit, qui sont soumis à des lois de phonétique spéciale. L'auteur n'a pas vu que cette question devait rentrer dans l'étude de la prononciation des voyelles et des consonnes. M. Talbert n'a qu'une vague idée du rôle de l'accent latin en roman, et il ignore l'histoire du vieux français et des lois de sa formation. Dés les premières lignes, constatant ce fait que le dialecte blaisois allonge l'a long français et tend à en faire un o (sable = sabe), il cite à l'appui de cette prononciation nasale (sic) les formes de l'anglo-normand aun, le changement de al en au, faits d'ordre entièrement dissérent; il en rapproche d'autres formes blaisoises telles que papa, maman où c'est l'a atone initial qui devient o bref ou long. Comme exemple du chongement de a en e, il cite (p. 11) almena, bremer qui contiennent un e féminin, à côté de chercutier, catherre qui renferment un é ouvert. « E sonne é » dans dehors, faineant, lézard, lécher, jeter, etc. » (p. 18). Ici sont rapprochées des formes dissemblables: l'i de diors, féequiant est dû à un adoucissement de l'hiatus; celui de lizard, licher, jiter, à l'action de la gutturale avoisinante. Dans les exemples de changement de i en eou é, ou ai ou ei (c'est tout un pour l'auteur), on trouve pêle-mêle réunis des mots ayant un i atone, ou un i en position, ou un i devant une consonne palatale (p. 24). M. Talbert affirme que los rimes Othon, semun de la Chronique des dues de Normandie (v. 18144-45) sonnaient oun, et il tranche la question de l'o en vieux français d'après les assertions de Burguy, sans se douter de la complexité des problèmes que soulève l'étude de cette voyelle. Il démontre que l'u s'est jadis prononcé eu. « Telle a été, en effet, non pas la seule prononciation de la » voyelle, mais une des plus communément employées depuis l'origine » de la langue (!) » (p. 49). Il fonde cette étonnante affirmation d'un côté sur des exemples établissant la prononciation eu pour des mots qui depuis ont eu un u, mais qui se prononçaient d'abord eu et plus anciennement eü, ce qui ne prouve rien ; de l'autre sur le témoignage de Palsgrave qui note eu notre u, ce qui n'est pas plus étrange que la notation allemande du même son par ue (ueber). Pour prouver que de tout temps ai en vieux français sonnait é, noté par é ou par ei (p. 62),

il cite les imparfaits normands en eit, comme si l'imparfait français avait toujours été en ait, les participes bourguignons en eit (de atus) et des formes en e réduites de ai qu'il accentue à son gre en é; parmi ces formes en e qu'il donne comme issues de ai, on trouve des mots tels que per (aujourd'hui pair de parem), qui n'a jamais été en vieux français que per et ne doit son orthographe par ai qu'à une erreur des lettrés de la Renaissance. Entre autres exemples de l'affaiblissement de ai en a (p. 70), il cite des mots comme vrâment, pâment, ce qui est exact, ou comme agu, aguser, claron, char (carnem), que j'aimasse (affaiblissement de que j'aimaisse, dit M. Talbert, p. 246); il ne remarque pas que dans ces derniers mots l'a est étymologique. Il partage l'opinion des grammairiens qui voient des diphtongues dans des sons simples tels que ou, au, eu (p. 157); aussi écrit-il que « la diphtongue » ou sonne o dans un certain nombre de mots: tourment, poumon, » nourrir, etc., prononcez torment, etc. » Il fait dater la diphtongue iau des origines de la langue et comme preuve à l'appui, il cite des vers d'Eust. Deschamps, d'Adam de la Halle, c'est-à-dire des textes de la fin du xiiie siècle ou du xive. Ayant remarqué que le normand a une affection spéciale pour l'e et le bourguignon pour l'a, et admettant la théorie surannée qui voit dans le français un mélange de deux dialectes, il reconnaît du normand dans le vieux français amere, avere (amara, avara), serchent (circant) et du bourguignon dans parcevoir, varrai, darnier, larme, gendarme! Combattant Chevallet, Ampère, etc. qui voient dans j'aurais soit haberem, soit habuero, il penche à faire venir ce temps de habere habeam (p. 294), ne se doutant pas que depuis longtemps l'étymologie habere habebam est hors de conteste. On peut prolonger sans fin cette énumération de rapprochements inexacts, d'erreurs de faits, d'assertions téméraires. Presqu'à chaque page on se heurte à des fautes de ce genre, et il n'est pas besoin d'un bien long examen pour se convaincre, comme nous le disions au commencement, que M. Talbert est étranger aux questions de la philologie francaise.

Cependant cet ouvrage est il sans valeur? Loin de là. La description du dialecte blaisois laisse plus qu'à désirer; on n'en trouve pas moins des formes curieuses, dignes d'être notées; les textes blaisois cités à la fin de l'ouvrage, quoique peu nombreux, sont intéressants. Les affirmations de M. Talbert sur le vieux français sont plus que téméraires; mais ses observations sur la langue du xv1º et du xv11º siècle sont en partie neuves. C'est surtout dans ces observations que consiste l'intérêt de son livre, dans les témoignages qu'il cite des grammairiens et des littérateurs, dans l'étude intelligente qu'il fait des rimes des poètes. Il y a là bien des faits curieux qu'il réunit, qui ne sont pas tous nouveaux comme il se l'imagine, mais qui le sont du moins pour le grand

public. Je signalerai spécialement le chapitre consacré à l'histoire de la diphtongue oi, et dans lequel il montre bien, contre M. Quicherat, quo le son oua de cette diphtongue a été précéde d'un son oué (et même ouè) lequel à son tour dérive de oe. Là encore, sans parler d'erreurs de détail et de sa facilité à se contenter de certains arguments bons en soi, mais insuffisamment développés, l'auteur n'a pas vu que oe dérive d'un όi (prononcez comme dans le grec μοι), qui provient lui-même d'un ei antérieur, commun à toute la langue d'oil et issu le plus souvent d'un é ou d'un i latin. Au xnº siècle, la Picardie change cet ei en oi; la Bourgogne l'imite; l'Ile-de-France aussi, mais partiellement; la Normandie refuse de suivre dans cette voie les provinces de l'Est et garde son ei. Je signalerai encore le chapitre consacré à l'histoire de la finale er dans les verbes. Là encore M. Talbert a raison contre l'auteur du Traité de versification française. Je noterai aussi les observations sur la prononciation des nasales au xviº siècle, sur la distinction du passé défini et du passé indéfini au xyme siècle. Ces diverses observations. d'autres encore que je ne puis signaler ici, prouvent un esprit judicieux et perspicace. Elles forment, malgré les nombreuses erreurs qui les déparent et qui sont dues à l'ignorance de la vieille langue, la partie solide du livre de M. Talbert. Ceux qui s'intéressent à l'histoire du français tireront profit des renseignements utiles qu'il y a réunis.

L'ouvrage de M. Talbert nous montre une tendance nouvelle qui porte les esprits curieux vers l'étude scientifique de notre langue. C'est ce qui a été compris en Sorbonne, et on ne peut qu'approuver la Faculté des Lettres d'avoir donné ses encouragements à de pareilles tentatives en recevant comme thèse do doctorat un travail sur un patois. Si l'on ne peut aborder sans études préliminaires, longues et difficiles en somme, des travaux sur le vieux français ou même sur les patois, il reste toujours un champ ouvert aux recherches des hommes studieux. L'étude de la langue du xviª et du xviiº siècle demande moins de connaissances spéciales; il suffit de lire avec attention les ouvrages du temps: grammaires, observations littéraires, etc. En recueillant et coordonnant avec soin et critique les documents de ce genre qui abondent du reste, on peut apporter beaucoup de faits nouveaux à l'histoire de notre langue. Si l'ouvrage de M. Talbert était le signal de recherches de ce genre, uous ne pourrions que nous en féliciter.

(Revue critique, 1875, nº 3.)

# XXI

# RAPPORT

SUR LE CONCOURS RELATIF AUX

# NOMS PATOIS ET VULGAIRES

### DES PLANTES

La Société nationale et centrale d'Horticulture de France a ouvert, en l'année 1883, un concours a pour la rédaction des meilleurs travaux sur les noms patois ou vulgaires des plantes, principalement de celles cultivées, mis en regard avec les noms réels ou scientifiques ». Trentesix mémoires ont été envoyés de diverses régions de la France, preuve de l'intérêt général qu'avait excité la question proposée.

Partant de ce principe qu'il ne fallait admettre et classer que les mémoires donnant les noms de plantes recueillis sur place, de la bouche même des paysans, et que les œuvres de compilation faites à l'aide de dictionnaires, quels qu'en pussent être du reste l'intérêt et la valeur, devaient être mis hors rang, la Commission du Concours en a éliminé dès l'abord une dizaine. Des vingt-six qui restaient, une série d'éliminations successives, motivées par la nullité ou la médiocrité des travaux, n'a bientôt plus laissé en présence que les six mémoires désignés par les devises suivantes :

<sup>1</sup> Le Jury iustitué par la Société était composé de MM. Prillieux, Chatin, Verlot, Robert Lavallée, Henry de Vilmorin, Planchon (de Montpellier), Herincq, Poisson, Carrière, auxquels furent adjoints, sur la demande de la Commission, par M. le Ministre de l'Instruction publique, MM. d'Arbois de Jubainville, professeur au Collègo de Frauce, membre de l'Institut, Bureau, professeur au Muséum d'Histoire uaturelle, et Arsène Darmosteter, professeur à la Faculté des Lettres de Paris. — M. d'Arbois de Jubainville a été étu Présideut, M. Prillieux Secrétaire.

- 1. Ceci n'est qu'un essai...!!
- 2. Las plantos aous camps...
- 3. Mange-t-il bien...
- 4. On a beau verie...
- 5. Recueillir les noms populaires...
- 6. Si les patois étaient perdus...

De ces six mémoires, le cinquième (Recueillir les noms populaires...) présente une incontestable supériorité sur les autres. Par l'étendue des recherches, la méthode et la science avec lesquelles elles ont été poursuivies, il tient facilement la tête dans le concours. Ce mémoire est intitulé Flore populaire des Vosges.

C'est un manuscrit de 341 pages compactes dont les 35 premières forment l'introduction.

L'auteur, après avoir exposé le programme du concours, explique comment il l'a entendu et a cherché à répondre aux questions qui y sont posées. Il ne s'est pas contenté d'utiliser les ouvrages déjà publiés sur la matière; il a dirigé une vaste enquête portant sur la flore d'une soixantaine et plus de localités du département, enquête faite d'après un plan unique imposé à tous les correspondants de l'auteur. Recueillant ensuite les matériaux amassés de tous côtés, il les a comparés, contrôlés, discutés dans la mesure du possible, vérifiés sur place, dans quelques localités du moins.

Pour le classement des plantes et la rédaction de ses notes, l'auteur a suivi le plan de la Flore lorraine de Godron, dont il a reproduit l'ordre systématique. Les noms spécifiques latins sont donnés avec exactitude, et ils sont suivis du nom du botaniste qui les a imposés le premier, avec références précises aux ouvrages où ces noms se trouvent. Les synonymes les plus importants sont cités avec le même soin que les noms adoptés. Au point de vue botanique, le travail ne laisse rien à désirer et l'on y reconnaît l'œuvre d'un homme compétent. L'énumération est assez complète pour comprendre jusqu'aux végétaux cellulaires (Champignons, Lichens et Algues). A près chaque nom scientifique latin et français viennent les noms vulgaires et patois.

En tête de la nomenclature se placent les noms qui s'étendent à tout le département; puis viennent, dans l'ordre alphabétique des localités, les noms populaires spéciaux à chacune d'elles. Chaque article comprend le genre, et, s'il y a lieu, les espèces, variétés, sous-variétés fruits et graines. A l'occasion, l'auteur ajoute des détails linguistiques (étymologies, rapprochements, etc.) ou botaniques, agricoles et autres.

Une carte où sont soulignées toutes les localités étudiées accompagne le mémoire.

La transcription des noms patois présentait de grandes difficultés, le

patois vosgien ayant un ensemble de sons spéciaux délicats à saisir et à noter. L'auteur expose longuement les principes de sa transcription dans son introduction, et l'on voit par cette analyse qu'il est loin d'être étranger aux méthodes de la linguistique. Peut-être voudrait-on plus de rigueur encore dans le système qui laisse une place trop grande aux habitudes orthographiques de la langue commune et n'est pas assez purement phonétique.

L'ouvrage a d'autres lacunes que l'auteur lui-même a bien reconnues; il consacre même à un examen minutieux de ce qu'il appelle les desiderata un paragraphe entier de l'introduction. Le temps lui a manqué pour donner à son travail l'étendue qu'il lui souhaitait.

Il est certain que, repris à loisir par son auteur avec les additions, les corrections, les améliorations auxquelles il songe, ce travail ne pourra que lui faire honneur, et beaucoup d'honneur.

Tel qu'il est, et avec ses lacunes et ses insuffisances, il donne un ensemble bien coordonné de matériaux intéressants et neuf; et présente des qualités de premier ordre.

Les cinq autres manuscrits sont loin de le valoir. Ils sont d'une étendue bien plus modeste, apportent moins de faits nouveaux à la science, témoignent de connaissances linguistiques plus restreintes et de recherches moins amples et moins méthodiquement dirigées et suivies.

Ils viennent les premiers après la Flore des Vosges, mais à une très grande distance. Quelle est leur valeur relative?

Si les patois étaient perdus..., catalogue patois des plantes du département de la Corrèze, manuscrit d'environ soixante-dix pages in-folio. Le mémoire s'ouvre par une courte introduction, écrite assez incorrectement, où l'auteur indique la méthode qu'il a employée et le système de transcription qu'il a suivi. Puis viennent, en dix colonnes, les noms latins et français, et les noms patois des arrondissements de Brive, de Tulle, d'Ussel et de Figeac, les noms romans trouvés dans le Lexique de Raynouard, les noms des fruits ou parties utilisables de la plante, et enfin, s'il y a lieu, les traductions des noms patois et des observations.

La nomenclature botanique est correctement donnée d'après la classification de Candolle; elle est assez étendue pour comprendre les végétaux eryptogames. Les noms patois paraissent recueillis sur place (sauf pour l'arrondissement de Figeac, pour lequel l'auteur, comme il le déclare, s'est servi du recueil de Puel sur les noms vulgaires; il n'a ajouté cette région à son travail que pour être complet). Sur environ 1,500 mots patois cités, les deux tiers semblent recueillis directement de la bouche des paysans.

La nomenclature patoise laisse à désirer; la transcription n'est pas

des plus satisfaisantes; l'auteur confond assez souvent les noms vulgaires et les noms patois. Les citations de Raynouard sont inutiles. La colonne des observations, souvent vide, donne en désordre des remarques linguistiques, botaniques et autres. Mais, malgré ces défauts, le mémoire garde sa valeur, et est un utile recueil de matériaux commodément classés.

Las plantos aous camps. — L'auteur de co travail a fait sa récolte dans les départements de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Tarn et du Tarn-et-Garonne.

Il a essayé d'employer dans la transcription des noms vulgaires une orthographe phonétique. Le mémoire se divise en trois parties qui sont en réalité le même travail présenté sous trois formes différentes.

La première comprend, sur trois colonnes, les noms spécifiques classés dans l'ordre alphabétique, puis les noms français et les noms patois correspondants. Ces derniers sont suivis çà et là d'explications étymologiques entre parenthèses. Quand les noms ne sont pas communs aux quatre départements, ils sont suivis de l'indication du ou des départements où ils sont usités.

La deuxième et la troisième partie reproduisent les mêmes faits (sauf l'indication des départements); l'une dans l'ordre alphabétique des noms français, les noms patois et latins formant la seconde et la troisième colonne, l'autre dans l'ordre alphabétique des noms patois qui occupent la première colonne, laissant les deux autres au latin et au français.

Le travail porte la marque d'un esprit soigneux et attentif, mais assez peu au courant des méthodes scientifiques. L'auteur se tait sur la méthode qu'il a employée dans sa récolte des noms patois. Le domaine géographique qu'il a exploré est assez mal délimité, et comme les différences des noms locaux ne coïncident pas sûrement avec les limites tout artificielles de nos départements actuels, il eût mieux valu donner les noms des communes où ils ont été relevés. En somme, ce travail, malgré certaines qualités, laisse à désirer pour la précision et la rigueur.

On a beau verie. — Noms patois des plantes dans le département du Doubs.

Ce manuscrit contient une vingtaine de pages in-4° de texte, plus deux cartes à la main du département.

L'auteur a interrogé une douzaine de communes : elles portent des numéros d'ordro dans les deux cartes.

Le travail est divisé en trois parties qui donnent : la première, les dénominations génériques (arbres, bois, buissons, branches, etc.); la

seconde, les fruits et productions, la troisième les plantes classées alphabétiquement. L'auteur commence par les noms français, après quoi viennent les noms patois précèdés des numéros qui indiquent les communes du département auxquelles ils appartiennent.

Il est à regretter que dans la nomenclature botanique l'auteur ne suive pas une classification scientifique. Les noms latins des plantes ne sont pas précisés par l'addition du nom de l'auteur qui les a imposés. Le mémoire laisse également paraître une ignorance complète des questions de linguistique. Les mots d'ancien français, du reste inutiles, sont le plus souvent reproduits avec une orthographe incorrecte et sans valeur. La transcription des noms patois est faite sans système bien arrêté, et repose sur l'orthographe de la langue commune plutôt que sur des principes de phonétique surs.

Mais ce mémoire a le mérite réel de donner, recueillis sur place, les noms pateis de douze communes du département du Doubs.

Les deux mémoires: Ceci n'est qu'un essai... nous attendons le livre, et Mange-t-il bien? ont le tort de s'écarter du programme en dennant indistinctement toutes les plantes cultivées dans la localité étudiée, les plantes étrangères et de jardin importées aussi bien que les plantes indigènes; c'est méconnaître l'esprit du concours. Cependant on n'a pas cru devoir les exclure. Le premier de ces mémoires a pour titre Noms populaires des Plantes de l'Aube et des départements voisins: c'est un manuscrit de quatre-vingt-quatre petites pages. L'auteur donne les plantes elassées d'après la elassification de Candolle en ajoutant les noms des genres et leurs étymologies (ce qui est à peu près inutile).

Sous chaque genre viennent les diverses espèces avec les noms vulgaires et patois correspondants. Les noms patois du reste sont en fort petit nombre, perdus au milieu des noms vulgaires; l'auteur ne paraît pas avoir su distinguer les uns des autres. Aussi toute la partie linguistique est-elle assez faible. La partie botanique n'offre pas d'erreurs ni de défauts caractéristiques.

Le dernier mémoire a pour devise Mange-l-il bien? C'est un gros manuscrit intitulé: Catalogue de plantes cultivées dans le canlon de arrondissement du département de

la divisé en sept parties : plantes agricoles, arbres forestiers, arbres fruitiers, arbres et arbustes d'ornement, plantes potagères, fleurs de pleine terre, plantes indigènes, croissant dans l'arrondissement, accompagnées de leurs noms scientifiques, vulgaires et patois, par

A en juger par les formes des mots patois comme par la flore étudiée, la région appartient au nord ou au nord-ouest de la France.

Ce mémoire, en apparence, est plus volumineux que le mémoire sur

la Flore des Vosges; mais le texte, écrit d'une grosse écriture sur le recto des feuillets, à lignes espacées, se réduit en réalité à des proportions plus modestes, quoique assez considérables encore. C'est un catalogue contenant, dans l'ordre des divisions empiriques qui viennent d'être indiquées, les noms scientifiques des plantes, suivis au-dessous, des noms populaires et, dans une colonne à la marge, des noms patois.

Ce gros travail vise à la quantité plus qu'à la qualité. Nulle précision, nulle exactitude. Si les noms spécifiques sont accompagnés des noms de leurs auteurs, ils sont cités avec de singulières incorrections; il n'est guère de page où l'on ne trouve les mots latins déformés par des fautes inouïes. L'auteur ne dit pas où il a pris les noms patois ou vulgaires, si c'est sur place ou dans les livres; il ne cite point les communes dans lesquelles les noms sont usités : beaucoup de noms français sont inutiles, parce qu'ils ne sont certainement pas en usage. L'auteur, qui prétend distinguer les noms vulgaires des noms patois, par la disposition qu'il a prise, fait entre eux de perpétuelles confusions. Ceux-ci d'ailleurs, bien moins nombreux que les autres, sont perdus au milieu de noms vulgaires. Pour la transcription, nul principe arrêté; cà et là des citations parfaitement inutiles d'anciens textes français où sont cités tels noms de plantes. C'est un recueil désordonné de matériaux très abondants, mais présentés sans cette précision qui soule en fait la valeur.

Il ressort de ces appréciations que le premier rang est accordé sans discussion possible à la Flore des Vosges. Pour les autres travaux, le mémoire Mange-t-il bien? occupe la dernière place dans notre classement. Des quatre autres, le mémoire Si les patois étaient perdus occupe au contraire la première. La seconde doit être assignée au mémoire: Las planlos aous camps; la troisième au mémoire On a beau verie, la quatrième au Ceci n'est qu'un essai. La générosité de feu M. Lavallée avait accordé au concours quatre médailles, deux d'or et deux d'argent. La Commission ne croit pas qu'on puisse donner deux médailles d'or, la Flore des Vosges présentant, comparée aux autres travaux, des mérites qui la placent bien au-dessus d'eux. Elle lui accorde donc la médaille unique d'or.

Pour les autres mémoires, elle les divise en deux groupes : le premier groupe contient, par ordre de mérite, les mémoires :

Si les palois étaient perdus; Las plantos aous camps; On a beau verie;

Le Jury leur décerne, dans l'ordre où ils viennent d'être cités :

Une médaille d'argent, grand module; Une I<sup>ro</sup> médaille d'argent, petit module; Une 2º médaille d'argent, petit module;

Et pour le second groupe, il décerne :

Une 1<sup>re</sup> mention honorable au mémoire *Ceci n'est qu'un essai*; Une 2<sup>e</sup> mention honorable au mémoire *Mange-t-il bien*?

Après lecture de ces conclusions, la Commission prend connaissance des plis cachetés contenant les noms des concurrents et après avoir confronté les devises décerne le prix comme il suit :

1er Prix. Médaille d'or : M. Haillant, avoué à Épinal.

2º Prix. Médaille d'argent, grand module : M. Gaston Godin de Lépinay, à Brives (Corrèze).

3º Prix. 1ºº Médaille d'argent, petit module : M. Axel Duboul, à Toulouse, rue d'Astorg, 3.

4° Prix. 2° Médaille d'argent, petit module : M. Cyril Clerc, directeur des Ecoles, à Pontarlier (Doubs).

1<sup>ro</sup> Mention honorable : M. Louis Hariot, pharmacien à Méry-sur-Seine.

2º Mention honorable: M. Paul Hauguel, jardinier chez M<sup>me</sup> Vº Denouette, à Montivilliers (Seine-Inférieure).

(Extrait du Journal de la Société nat. et cent. d'Horticulture de France, cahier de juillet 1885, p. 352 à 355.)

# XXII

# L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

### A LONDRES

#### LA JEWS' FREE SCHOOL

La plus vaste école primaire d'Angleterre, et vraisemblablement d'Europe, est la Jews' Free School à Londres; elle contient aujourd'hui environ 3,200 élèves, en chiffres ronds: 1,950 garçons et 1,250 filles. J'ai eu dans ces derniers temps l'occasion de la visiter et je crois être agréable aux amis de l'Enseignement primaire et aux lecteurs de la Revue Pédagogique en leur donnant quelques renseignements sur cette école modèle, trop peu connue.

Dans un des quartiers les plus humbles et les plus pauvres de la Cité, dans une de ces nombreuses rues étroites et sans air où pullule une population misérable, à Bell Lane, dans Spitalfields, s'élève un immense édifice de briques rouges, d'architecture sévère, à quatre étages, ayant 18 mètres de front. Sur la façade on lit une inscription hébraïque signifiant Etude de la loi et instruction des enfants, et audessous:

JEWS' FREE SCHOOL, FOUNDED 5577-1817, REBUILT 5643-1883,

« école gratuite is raélite fondée en 5577 (1817), reconstruite en 5643 (1883) ».

Ce bâtiment fait un singulier contraste avec les misérables maisons qui l'avoisinent Il semble qu'on ait voulu installer ce foyer d'instruction en plein milieu d'ignorance et de misère; c'est attaquer l'ennemi au cœur même de son empire et atteindre le mal à sa source.

Cette école est l'œuvre d'un seul homme, le directeur, M. Angel. Il y a consacré toute une vie d'intelligence, de dévouement et de sacrifice.

Quand M. Angel reçut du comité israélite la direction de cette école, le 2 janvier 1840, c'était une école mutuelle qui végétait depuis un quart de siècle.

Elle contenait 216 garçons et 120 filles, et il y avait place pour 600 garçons et 300 filles. Frappé des inconvénients nombreux de l'enseignement mutuel, M. Angel résolut de le transformer et se mit à créer un personnel de maîtres. Il annexa de sa propre autorité à l'école primaire une école normale dont il était à la fois le directeur et le maître unique. Après les heures de classe, il prit à part quelques jeunes gens et quelques jeunes filles, choisis parmi les meilleurs de ses élèves, pour leur donner une solide instruction qui leur permit d'affronter les divers examens de l'enseignement.

Il forma ainsi un état-major de professeurs auxquels il sut inspirer la passion de dévouement et de sacrifice qui l'animait, et au bout de quelques années le système mutuel put être abandonné. L'école cependant prospérait et voyait chaque année grandir le nombre de ses élèves. En 1853, elle était assez importante pour être placée sous l'inspection de l'État (under inspection). Cette situation lui imposait de nouveaux devoirs, en même temps qu'elle lui permettait d'espérer des subventions ministérielles. Elle devaît se soumettre au programme de l'enseignement officiel et à la législation régissant le personnel enseignant, admettre les visites et subir les examens minutieux des inspecteurs; elle perdait une partie de sa liberté pour recevoir en revanche le concours de l'État.

Quand le premier inspecteur se présenta (c'était le célèbre publiciste Mathew Arnold), l'école avait déjà son cadre complet de professeurs. Depuis elle ne fit que s'étendre, et, étouffant dans le bâtiment qui lui était affecté, elle s'est fait construire récemment le nouvel édifice de Bell Lane dont M. Angel lui-même a dressé les plans.

L'enceinte forme un immense rectangle occupé par des constructions sur trois côtés, le quatrième bordant en partie une cour ou préau qui laisse ainsi de droite et de gauche deux vastes ailes et en avant une salle rectangulaire. Le préau est la cour de gymnastique et de récréation des garçons, dont l'école prend l'aile gauche ; l'aile droite, qui a aussi sa cour centrale, est l'école des filles. La salle de face, bordée par les deux ailes, le préau et la façade, est la salle de séances du conseil de l'école, qui se transforme à l'occasion en salle de concert (l'école donne de temps à autre des concerts de charité au profit des familles des élèves pauvres) et, aux jours des solennités religieuses, en maison de prière. Elle peut contenir de 1,800 à 2,000 personnes.

L'école comprend 73 salles de classes, 45 pour les garçons, 28 pour les filles. Actuellement 66 de ces salles sont occupées, 43 par les garcons et 23 par les filles.

Les sept divisions (standards) entre lesquelles le programme officiel répartit l'enseignement primaire se partagent inégalement les salles. Les premières divisions, c'est-à-dire les plus faibles, ont naturellement le plus grand nombre d'élèves.

Voici du reste la statistique:

#### GARÇONS.

1<sup>ro</sup> division, (7 ans au moins), 13 classes de 40 élèves en moyenne.

2º - (8 ans), 11 classes de 40 élèves.

3º - (9 ans), 8 classes, dont 5 classes de 60 élèves et 3 de 40.

4° — (10 ans), 5 classes de 60 élèves.

5e — (11 ans), 3 classes de 60 élèves.

6° — (12 ans), 2 classes de 60 élèves.

7º — (13 ans), I elasse de 40 élèves.

#### FILLES.

1re division, 5 classes de 40 élèves.

2º — 7 classes de 40 élèves.

 $3^{\circ}$  — 4 classes de 60 et 1 de 25 élèves.

4° — 3 classes de 40 élèves.

 $5^{e}$  — 3 classes de 60, 4 de 25 élèves.

6º - 1 classe de 60 élèves.

Le programme de l'enseignement des filles ne comprend pas la septième division. En revanche, l'école ajoute aux programmes officiels, pour l'enseignement des filles les plus âgées, une classe de couture à la machine, et des classes de cuisine, de relavage, de blanchissage et de repassage. Les élèves viennent surtout des environs : la population juive est énorme dans la Cité, et une école communale laïque voisine compte pour sa part 1,000 élèves juifs ; mais ils viennent aussi d'autres quartiers de Londres, même des plus éloignés, et quelques-uns des faubourgs. La réputation de cette école est universelle ; d'ailleurs les élèves trouvent toute sorte d'avantages à y appartenir.

Les enfants sont tous habillés gratuitement une fois par an ; ils reçoivent, s'ils le veulent, un lunch à 1 heure : 250 enfants environ ont ainsi leur second déjeûner gratuit à l'école. Un jour par an ils sont emmenés à la campagne pour une excursion d'été.

L'école n'est pas tout à fait gratuite ; les élèves doivent une rétri-

bution de 1 penny ou 10 centimes par semaine; mais cette rétribution n'est jamais réclamée; paie qui veut. Cette année le montant des rétributions perçues s'est élevé à £ 315,11 sh. (dont £ 178, 12 sh. pour les garçons et £ 136, 19 sh. pour les filles), soit environ 7,890 francs, ce qui représente une moyenne de 900 à 1,000 jeunes contribuables. Ajoutons qu'en entrant le matin les élèves sont tous lavés (précaution utile); aussi c'est un plaisir, quand on pénètre dans la salle, de voir ces petites têtes en général fines et éveillées, propres et fraîches de teint.

Ce petit monde est élevé par 48 professeurs hommes et 41 femmes. Des hommes, 6 sont bacheliers de l'Université de Londres <sup>1</sup>, 14 ont leur brevet d'enseignement, 10 devaient se présenter aux examens à la fin de 1884; les autres se préparent à leur examen sous la direction de M. Angel. Pour les femmes, 9 sont brevetées et 4 devaient se présenter aux examens de décembre 1884; les autres se préparent. Les professeurs ont à leur disposition une bibliothèque d'environ 7,000 volumes.

La salle des séances renferme en outre uno petite bibliothèque d'usage journalier, contenant les grands dictionnaires et les principaux ouvrages relatifs à la pédagogie.

Toutes les maîtresses reçoivent sans distinction chacune une robe par an : elles déjeunent ensemble à l'école aux frais de l'école. Tous les sous-maîtres qui le demandent reçoivent de l'argent pour s'acheter un habillement complet.

En général chaque classe est tenue par un maître, sauf les classes supérieures où le maître est assisté par un maître auxiliaire ou moniteur, en anglais pupil teacher, élève maître <sup>2</sup>.

L'enseignement comprend deux sections, l'enseignement obligatoire, qui reproduit exactement le programme officiel de l'enseignement primaire et prend par jour les quatre heures exigées par la loi, et l'enseignement facultatif, qui est l'enseignement religieux, hébreu et histoire sainte, et prend deux heures de plus par jour.

Les six heures de cours journaliers se répartissent en deux classes

¹ Le baccalauréat auglais ne correspond pas à notre baccalauréat, qui a pour équivalent à Londres la matriculation, mais rappelle, de loin, notre licence.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Suivant le chapitre in du Code of regulations, les élèves-maîtres sont des jeunes garçons ou jeunes filles, engagés par le directeur d'uae école primaire pour enseigner pendant les heures de leçons sous la direction du maître, et devant recevoir un supplément d'instruction en dehors des classes. Ils ont douze ans au moment de leur engagement, qui dure généralement quatre aus.

A la fin de chaque année, ils ont à passer des examens. Leur engagement accompli, ils peuvent soit entrer au concours dans une école normale, soit devenir assistant teachers aux écoles primaires, soit, dans certains cas particuliers (surtout si les notes des examens sont très satisfaisantes), recevoir le titre provisoire de teachers. Enfin, après un nouveau stage, ils peuvent se présenter aux examens de certificated teachers.

d'inégale durée. La classe du matin va de neuf heures à une heure, la classe du soir de trois heures à cinq heures. Les vacances sont de six semaines, une quinzaine à la fête de la Pâque juive, et quatre semaines aux fêtes religieuses de l'arrière-saison.

Tous les ans, on fait passer aux élèves des examens officiels très stricts. Comme ces examens jouent un rôle capital dans les subventions accordées par l'État, il est utile de nous arrêter sur ce point. Il y a là un mécanisme original, particulier à l'Angleterre, que nous devens expliquer à nos lecteurs. L'État subventionne les écoles proportionnellement aux progrès qu'elles réalisent. Ces progrès sont constatés par des inspecteurs qui viennent une fois par an, à des époques fixes, faire passer des examens minutieux, oraux et écrits, à tous les élèves sur toutes les parties de l'enseignement.

Pour la Jews' Free School l'inspecteur en chef est le célèbre orientaliste M. Lepage-Renouf, qui est assisté de trois sous-inspecteurs nommés par le ministère. Les examens ont lieu en février et durent huit séances consécutives de huit heures chacune.

Voici les conditions des subventions pour les écoles primaires. Au cas où l'école est installée dans de bonnes conditions hygiéniques, elle regoit d'abord une subvention fixe de 4 sh. et 6 pence (5 fr. 60 e.) par tête pour les présences moyennes. Les présences moyennes sont déterminées par le nombre total de présences journalières divisé par le nombre total des séances d'école. De plus il est accordé des subventions de mérite (merit grant) qui s'élèvent à I, 2 ou 3 sh. (1 fr. 25 e., 2 fr. 50 c., 3 fr. 75 e.) par tête d'élève, si l'inspecteur constate dans son rapport que l'école est convenable, ou qu'elle est bonne, ou qu'elle est excellente, à l'égard : 1º de l'organisation et de la discipline ; 2º de l'habileté développée par les maîtres; 3° de la qualité générale du travail, surtout dans les études élémentaires. D'autres subventions peuvent encore être accordées : d'un shilling par tête dans l'école des filles, si elles sont instruites dans les travaux à l'aiguille; d'un shilling si les élèves apprennent convenablement à lire et chanter la musique vocale et de 6 pence si elles apprennent seulement à chanter et non à lire.

Enfin des subventions sont encore accordées à proportion du nombre des élèves qui subissent avec succès les examens annuels :

- 1º Dans les sujets dits élémentaires, à raison de 1 penny par tête et par sujet ;
- 2º Dans les sujets dits de classes (anglais, géographie, science élémentaire, histoire, pour les filles travaux à l'aiguille), à raison de 1 shilling pour chaque matière si la note de l'examen est assez bien, et de 2 shillings si la note est bien;

3º Dans les sujets dits spéciaux, choisis par les élèves, à raison de 4 shillings par élève et par matière spéciale.

Ce système de subventions nécessite un contrôle rigoureux de la part de l'administration; et, en effet, les écritures officielles en ce qui concerne l'enseignement primaire sont poussées de l'autre côté du détroit à une minutie de détails dont nous n'avons pas d'idée en France, ce qui est beaucoup dire. Qu'on jette les yeux sur le tableau (form) IX publié par le ministère en appendice au Code scolaire de 1884; ce tableau est composé de vingt sections différentes contenant environ deux cents questions auxquelles doit répondre chaque année le directeur ou la directrice de toute école communale. Et les réponses doivent être précises, sous peine d'ajournement ou de refus de subvention: Any error, omission or indistinctness will seriously delay payment of the grants, tel est l'avis qui se lit en tête de plusieurs des états à remplir.

Rien ne peut donner une idée de la rigueur d'information de ce questionnaire qui, pénétrant dans les plus petits détails, ne laisse rien au hasard et à l'imprévu, et met chaque moment de la vie de l'école, si complexe qu'elle soit, sous le regard vigilant de l'administration.

C'est par ces mesures énergiques que l'État a pu dans ces dernières années agir si efficacement sur l'enseignement primaire de la libre Angleterre, et le soumettre à une dure, mais salutaire discipline. Le pivot de cette vaste machine administrative, ce sont naturellement les examens de fin d'année. Ces examens deviennent plus difficiles à mesure que l'école devient meilleure. Les inspecteurs, seuls maîtres et maîtres absolus de l'examen, augmentent leurs exigences avec les progrès accomplis.

De toutes les écoles primaires d'Angleterre, la Jews' Free School a les examens les plus élevés, et en effet les examinateurs se voient forcés, par l'excellence de l'école, de protéger les intérêts du trésor afin de n'accorder les subventions qu'à bon escient. Le maximum possible de subventions est de 20 sh. 10 pence par élève (26 fr. 60); et, l'an dernier, l'école de M. Angel a obtenu une subvention de 20 sh. 7 pence par élève, formant un total de £ 2,662 ou environ 66,550 francs. C'est dire la supériorité de l'enseignement qui est donné là. Et il faut songer que sur ces 3,200 enfants il y en a à peine 300 qui soient fils ou filles d'Anglais et dont l'anglais soit la langue maternelle; que presque tous sont enfants d'Allemands, de Polonais ou de Russes 1, et passent leurs premières années de l'école à étudier l'anglais comme une langue étrangère; qu'en outre ils ont à apprendre l'hébreu : double désavantage qu'ils ont sur leurs camarades des écoles communales anglaises. Et

¹ Point de Français; M. Angel, en quarante-quatre ans, n'en a eu que dix, à l'époque de la guerre franco-allemande.

malgré cela, ils quittent en général l'école et achèvent le cours complet de leurs études plus jeunes que les élèves des autres écoles. Dans la septième division, sur 45 élèves, je n'en ai vu qu'une douzaine ayant treize ans passés, alors que l'âge légal dans cette division est de treize à quatorze ans. Chaque année, M. Angel reçoit ainsi quelques centaines d'enfants d'origine étrangère, et fait de ces petits Juifs allemands, polonais, russes, autant de citoyens anglais qui seront fiers du pays qui les adopte et qu'ils adoptent.

Le budget de l'école n'est assuré que pour une très faible partie par les rétributions scolaires et les subventions de l'État : ces deux ordres de recettes ont produit, en 1883, un peu moins de £ 3,000. Le reste est demandé à des contributions volontaires. Or, comme le budget s'élève environ à £ 15,000, c'est £ 12,000 environ que l'on réclame annuellement de la générosité du public, c'est-à-dire 300,000 francs.

L'an dernier le budget des dépenses s'élevait à £ 30,274 et 13 s., soit 756,866 francs, parce qu'il contenait les frais de reconstruction de l'école (environ 300,000 francs); et pour toutes ces énormes dépenses, l'argent a été trouvé!

L'initiative personnelle de M. Angel a été pour beaucoup dans cette générosité du public israélite de Londres. Un négociant de la Cité, feu M. Alfred Davis, ami personnel de M. Angel, a donné de son vivant £ 30,000 (750,000 francs) à l'école à diverses reprises, et lui a légué à sa mort une somme de même valeur. Sir Anthony Rothschild, pendant trente ans président du comité, a donné régulièrement chaque année d'importantes sommes. Chaque année du reste, la famille Rothschild apporte discrètement des contributions qui s'élèvent en moyenne à £ 10,000.

Telle est cette école, fondée, on peut le dire, par l'énergie et le dévouement éclairé d'un seul homme. Depuis quarante-quatre ans, M. Angel lui a dévoué toutes les forces de son intelligence et de son cœur. Tout en élevant une famille, il a su et pu fonder cette école qui est maintenant l'orgueil de l'Angleterre. Il y a quelques mois le chef du département d'éducation, M. Mundella, la visitait dans tous ses détails et inscrivait sur le registre des visiteurs, à côté de son nom, les mots suivants que me montrait avec une légitime fierté M. Angel: May 12, Visited this school and found it in all respects admirable; « J'ai visité cette école et l'ai trouvée sous tous les points de vue admirable.»

(Revue pedagogique, 1885, nº 1, p. 56-62.)

# IIIXXX

# NOTES

SUR

# LA LANGUE ET LA GRAMMAIRE

FRANÇAISES

I

DU PARTICIPE PASSÉ.

S'il est une partie de la grammaire française riche en règles obscures et compliquées, c'est bien celle qui traite de l'accord du participe passé. La théorie du participe passé fait, dans nos écoles, le désespoir des élèves, et, avouons-le, des maîtres; elle rebute l'étranger qui veut apprendre notre langue. Par quelle bizarrerie, construit avec l'auxiliaire avoir, ce participe s'accorde-t-il avec le complément quand il en est précédé, et reste-t-il invariable quand ce complément suit? Pourquoi les temps composés des verbes pronominaux ont-ils le plus souvent la valeur de verbes actifs et la forme de verbes passifs? Pourquoi le verbe faire, suivi d'un infinitif, est-il toujours invariable, alors que d'autres verbes, dans la même position, peuvent varier? Ces règles, et bien d'autres, que je n'ai pas besoin de rappeler au lecteur, ont-elles leur raison d'être? Reconnaissent-elles des causes logiques ou historiques? Peuvent-elles être simplifiées?

Il nous a paru intéressant et même utile de traiter ici rapidement quelques-unes de ces questions. Nos instituteurs y trouveront peut-être profit. Demandons à l'ancienne langue des renseignements sur l'histoire syntactique du participe, et nous aurons grand'chance de nous instruire sur le vrai caractère des règles auxquelles l'usage actuel soumet ce mode.

Le participe, disent nos grammairiens, est un temps qui participe à la fois de la nature du verbe et de celle de l'adjectif. En tant qu'adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le substantif ou le pronom qu'il détermine, qu'il qualifie; en tant qu'élément verbal, il ne peut recevoir d'accord. Construit avec l'auxiliaire être, il est toujours considéré comme adjectif, et par suite il varie. Construit avec l'auxiliaire avoir, tantôt il est considéré comme adjectif: c'est quand le complément le précède; dans ce cas, il varie et s'accorde avec ce complément; tantôt il est considéré comme verbe: c'est quand le complément le suit; dans ce cas il est invariable.

D'où vient que, dans la construction avec l'auxiliaire avoir, le participe est considéré comme adjectif quand il est précédé de son complément, comme verbe quand il en est suivi? Pour avoir l'explication de cette bizarrerie, remontons à la vieille langue et au latin, ou pour mieux dire, suivons l'histoire du participe, dans sa construction avec le verbe avoir, depuis l'époque latine et à travers le moyen âge jusqu'à nos jours. Cette histoire n'est pas très complexe, ni très obscure. Elle vient d'ailleurs d'être tentée, sur nos conseils et d'après nos indications, par un jeune philologue suisse de nos élèves, M. J. Bonnard, dans une étude assez bien faite sur le participe passé en vieux français <sup>1</sup>. Prenons-la pour guide.

Où nous disons j'ai aimé, le latin disait, en un seul mot, amavi. Pour rendre l'idée du participe indéfini, le français a donc substitué à un temps simple un temps composé du verbe avoir et du participe passé. Voici comment s'est produite cette substitution.

Les Latins connaissent déjà l'emploi du verbe habere (avoir) avec le participe passé, dans une acception quelque peu différente de celle que nous donnons aujourd'hui à cette construction <sup>2</sup>. Epistotam habeo scrip-

<sup>1</sup> Lausanne, 1877, iu-8°, 79 pages.

<sup>2</sup> Eu voici des exemples. Divesne est istic Theotimus? — Etiam rogas? Qui auro habeat soccis suppactum solum » (Plaute, Bacchis, II, 3, 98). Ce Theotime est-i riche? — Tu le demandes? lui qui a les semelles de ses souliers garnies d'or! — « Inclusum in curia senatum habuerunt » (Cicéron, Lettres à Atticus, VII, 2, 8]. Ils tinrent le sénat enfermé dans la curie. — « (Romulus) habuit plebem in clientelas principum descriptam » (Cicéron, De Republica, II, 9). Romulus ent le peuple divisé en catégories sous le patronage des grands. — « Si nondum cum satis habes cognitum » (Cicéron, Lettres familières, XIII, 17, 3). Si tu ne l'as pus, c'est-à-dire s'il ne t'est pas assez connu. — « Quantum ex tuis literis habebo cognitum » (Cicéron, ibid., XIII, 15, 20). Ce que j'aurai appris de ta correspondance. — « (Siculi) ad meam fidem, quam habent spectatam jam et diu cognitam, confugiunt » (Cicéron, Divin. in Cæcil., IV, 11). Les Siciliens recourent à ma fidélité qu'ils ont éprourée et connaissent deputs

tam, « j'ai la lettre écrite », signifiait, non j'ai écril la lettre (scripsi epistolam), mais j'ai là, sous la main, la lettre écrite par moi. Dans cette phrase latine, habeo « j'ai » gardait sa valeur propre de verbe actif, exprimant la possession, et il avait pour régime un complément complexe, epistolam scriptam « la lettre écrite », où scriptam était un participe, c'est-à-dire un adjectif qualifiant epistolam. Au contraire, dans la phrase française, j'ai écrit la lettre, écrit ne fait plus qu'un avec j'ai; j'ai a perdu sa valeur propre de verbe actif pour prendre celle d'un auxiliaire, et le participe est devenu de participe-adjectif un participe-verbe, un élément verbal.

Quelles que soient les différences qui séparent ces deux constructions, c'est de la première, de la construction latine, qu'à la longue, sous l'action du temps et de l'usage, est sortie notre construction française.

Dès les origines du moyen âge, on peut en suivre la trace. Il est vrai que les textes français ne commencent guère qu'au Ixe siècle ou au xe, et que du viº au ixº on ne possède aucun document écrit dans la langue populaire des Gaules, dans cette langue qui un jour deviendra le français. Mais l'on a des textes du bas latin. Le bas latin, comme on sait, est une langue artificielle que personne n'a jamais parlée; c'était le latin classique, le latin des livres, écrit par des hommes plus ou moins ignorants, qui croyaient écrire du latin correct, mais qui, subissant l'action de la langue populaire, mélaient à ce latin écrit des idiotismes pris à l'iliome du peuple. Or, dans ces documents latins de l'époque mérovingienne ou de l'époque carlovingienne, on trouve des traces nombreuses de la construction nouvelle du participe avec habere, avoir, qui tend à se substituer au parfait latin: « Illud sacramentum quod juratum habeo », (ce serment que j'ai juré), (dans Rozières, Formules, III, 2, texte de l'an 802). — « Pauci sunt monochi qui prædicti Patris regulam suam abbatibus habeant promissam », (il n'y a qu'un petit nombre de moines qui aient promis aux abbés la règle dudit Père), (concilium Turonens., III, can. 25). - « Quem judicatum habui », (celui que j'ai jugé), (Rozières, Formules angevines, XV). - « Cum

longtemps. — « Ut ante calendas sextiles omnes decumas ad aquam deportatas haberent » (Cicéron, in Verrem, II, 111, 14, 36). Qu'arant les calendes d'août ils eussent apporté toutes les d'înes au détroit de Sicile. — Habeat (orator) omnes philosophiæ notos et tractatos l'eos (Cicéron, Orator, XXXIII, 118). Que l'orateur possède et ait traité toutes les questions de la philosophie. — « Innumerabila quæ collecta habent Stoici » (Cicéron, Divin., II, 70, 143). Mille autres exemples que les stoiciens ont recueillis. — « De Cæsare satis dictum habebo » (Cicéroo, Phil., V, 19, 52). J'en aurai assez dit sur César. — On peut multipher indéfiniment ces exemples. Voyez les grands dictionnaires de Forcellini, Freund, Georg, auxquels nous les empruntons.

Remarquez que, dans quelques-uns de ces exemples, h.there perd déjà quelque peu de sa signification propre et tend à devenir presque un auxiliaire. Omnes decumas deportates haberent est, peu s'en faut, identique à omnes decumas deportassent. De Cæsare satis dictum habebo n'exprime guère autre chose que De Cæsare satis dixero.

autem orationem habuerint faclam, pueri incipiant, etc. », (quand ils auront achevé l'oraison, que les enfants commencent, etc.), (Guidonis Disciplina Farfensis, I, 16). — « Sarmatas absque prælio subditos habuit », (il eul soumis les Sarmates sans combat), (Histoire de Richier, I, 14).

Ces exemples montrent bien que *habere* a déjà cessé d'exprimer la possession pleine et entière et commence à jouer le rôle d'auxiliaire. Néanmoins le participe garde sa valeur d'adjectif et s'accorde avec le régime de *habere*.

Du bas latin passons au français.

Dans les plus anciens monuments de la langue française, dans les fameux Serments de Strasbourg (842), dans la Cantilène de sainte Eulalie (x° siècle), on ne trouve pas d'exemples du passé indéfini. Le fragment d'Homélie sur le prophète Jonas, texte semi-français, semi latin du x° siècle, ne renferme pas non plus d'exemples décisifs. Seul, le poème de saint Léger, parmi les plus anciens textes français, offre des exemples d'emploi du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Dans ces exemples on voit le participe s'accorder avec le régime du verbe avoir, qu'elle qu'en soit la place. La règle latine, à la fin du x° siècle, est encore en vigueur.

Du x1º siècle on possède deux textes littéraires, le poème de saint Alexis, dont on place la rédaction vers 1060, et la Chanson de Roland, qu'on croit avoir été rédigée entre 1070 et 1080. Ces deux textes importants appartiennent à la région occidentale de la France, et relèvent du dialecte normand.

On y voit pour ainsi dire poindre les règles modernes.

En effet, si l'on étudie les différents exemples d'emploi du participe passé construit avec l'auxiliaire avoir, on constate les trois règles suivantes:

1º Le participe conjugué avec avoir s'accorde avec le régime d'avoir, quand il en est précédé:

Vos li avez luz ses castels toluz (Roland, vers 235) 1...

Sa rere-guarde avrat detres sei mise (Ibid., 584) 2...

Jusqu'a un an avrum France saisie (Ibid., 972)...

A quinze colps l'ad il fraite e perdue (Ibid., 1323) 3...

Quant sa raison li ot tote mostrede (Saint Alexis, str. xv, vers 1)...

El un anel dont il l'out esposede (Ibid., xv, 3)...

Si a li enfes sa tendre charn mudede (Ibid., xxiv, 1)...

- 1 Nos citations se réfèrent à l'édition de M. Léon Gautier.
- Vous lui avez tous ses ehâteaux enlevés... Son arrière-garde aura derrière soi mise...
- Jusqu'à un an (avant une année) nous aurons France saisie (conquise)...
  Par quinze coups il l'a brisée (sa lance) et perdue...

A lni medisme ont l'almosne donède (Ibid., xxiv. 3)... Avec ma spose que je lor ai guerpide (Ibid., xlii, 3)...

Dans le vers suivant,

Noz chevaliers i ont lesset occire (Roland, 2717)

c'est-à-dire, « Ils ont laissé occire nos chevaliers », le participe est invariable parce que nos chevaliers est le complément, non de ont laissé, mais d'occire.

2º Quand le participe est précédé de l'auxiliaire et suivi de son régime il s'accorde généralement avec ee régime; mais il peut aussi rester invariable; ce dernier cas se produit surtout avec les participes fait et eu.

De la contrée unt purprises les parts (Rol., 3332)... De nostre prod m'a plevie sa feid (Rol., 507)... Guenes li fels eu ad fait traïson, Del rei païen en ad out granz duns (Rol., 844-5)... De son osbere li ad rumput les pans (Rol., 1300) <sup>2</sup>.

3º Quand le participe précède à la fois le verbe et le régime, ou le régime et le verbe, il reste invariable.

Perdut avum noz seignurs et noz pers (Rol., 2148) A quel dolor detuit as ta jovente (Saint Alexis, xci, 2) Li mien baruus, norrit vos ai lung tens (Rol., 3374)<sup>3</sup>.

Ainsi dans les documents du xi° siècle, documents appartenant au dialecte français de la Normandie, nous voyons s'entamer la règle primitive de l'accord absolu du participe avec le regime d'avoir. Lorsque le régime suit le participe, celui-ci semble s'unir plus étroitement avec le verbe et perdre sa qualité d'adjectif. De même quand il occupe la première place dans la proposition, il semble porter le poids de l'idée verbale, et prendre toute sa valeur de verbe.

Telles sont les deux exceptions qui viennent modifier la règle primitive issue de la construction latine. Toutefois il faut remarquer que les

- Quand il lui a tonte sa raison (toutes ses raisons) exposée...

  Et un anneau avec lequel il l'avait épousée...

  Ainsi l'enfant a toute sa chair muée (changé tout son corps)...

  Avec mon épouse que je leur ai guerpie (abandonnée)...
- De la contrée ils ont enveloppé les parties...
  Pour notre bien, il m'a engagé sa foi...
  Guène le felon en a fait trahison,
  Du roi payen en a eu de grands dons.
- Nous avons perdu nos seigneurs et nos pairs...
  A quelle douleur as tu livré ta jeunesse?...
  Les miens barons, je vous ai nourris longtemps...

cas d'accord sont de beaucoup les plus nombreux, et cela à cause de la construction usuelle du vieux français, qui le plus ordinairement place le régime avant le participo.

Vint la pulcelle qued il out esposede 1.

Arrivons au xir siècle; ici les textes abondent, textes du dialecte français proprement dit, textes normands, textes picards, textes bourguignons.

Il est impossible de les passer tous en revue, on ne peut au plus qu'examiner les plus importants, et dresser des statistiques plus ou moins complètes. Les conclusions à en tirer ne sont ni très précises, ni très rigoureuses; il s'en dégage, cependant, ce fait que le dialecte normand a une tendance marquée à laisser le participe invariable quand il précède le complément; cetto tendance, on la signale déjà d'ailleurs dans le poème de saint Alexis et la Chanson de Roland. Le dialecte bourguignon parait le plus conservateur. Le français, qui importe surtout dans cette étude, semble offrir un moyen terme : dans la plupart des poèmes du XII<sup>e</sup> siècle qui appartiennent à ce dialecte, le participe s'accorde en général avec le complément de l'auxiliaire quand il en est précédé, et peut s'accorder ou rester invariable quand ce complément le suit. Toutefois, chez les auteurs qui écrivent le plus purement la langue, chez les maitres de style, comme Chrestien de Troyes, le participe s'accorde d'une façon absolue avec le régime préposé et s'accorde presque toujours avec le régime postposé 2, même lorsqu'il se trouve en tête de la pro, osition avant l'auxiliaire et le régime 3.

Pour les bons écrivains du temps, comme on voit, le participe garde pleinement sa valeur d'adjectif; il n'est donc pas encore assez intimement soudé à l'auxiliaire pour ne faire avec lui qu'un verbe.

Le XIII° siècle présente l'image du chaos. Y a-t-il une règle d'accord suivie par les écrivains? On en doute, lorsqu'on voit le participe rester invariable ou varier quand le régime le suit, admettre ou repousser l'accord quand le régime le précède. Villehardouin écrit : « Nos li (lui) avons sa convenance tenue » (187). « A cui (qui) il avoient pais faite » (431). Mais il écrit : « Les gens que l'empereres i avoit luissié » (281). « (Ils) avoient lor chars mené avec aus » (492). — Il écrit : « (Il) avoit menee avec lui l'empereris (l'impératrice) » (226); mais il écrit aussi : « Il n'avoit oï (entendu) noveles d'als » (437). — Il écrit : « Perdue avons la

Vint la jeune fille qu'il avait épousée.

Les seules exceptions ne portent guère que sur le participe du verbe faire: Qu'il li (lui) ait fet nule leidure (chevalier au lyon, 609) Ou il ot (eut) fet longue demore (id., 649).

<sup>3</sup> Prise a la dame de Landue (2151).

veue » (67), mais il écrit aussi : « Perdu avons l'empereor Bauduin et le conte Loeys et le plus de nostre gent » (364).

Dans les diverses œuvres poétiques du XIII° siècle, à côté de nombreux exemples où le participe s'accorde avec son régime préposé, on trouvera des exemples aussi nombreux de non-accord tels que les suivants:

```
Chascuns on son païs a sa gent amené (Floovant, 231). Et l'arcevesques a la messe chanté (Otinel, 2092). Cil qui tex (telles) choses ont veu (Rose, 18432).
..... Les errements
Que leu vos ai (que je vous ai lus) (Rose, 20812).
```

De même, quand le régime suit, si l'on peut réunir de nombreux exemples de non-accord, on ne sera pas embarrassé non plus pour prouver que l'accord pouvait se faire :

```
Et si nos a randues nos terres et nos siés (fiefs) (Guy de Bourgogne, (II) m'a au cuer (cœur) mise [3344).

La saiete (sièche, sagitta) par graut roideur (Rose, 1702).

(Je crains d') avoir perdue

Et m'esperance et m'atendue (mon espérance et mon attente) (Rose, Onques mes n'avoie veue (je n'avais jamais vu) [3981).

Cele taue (eau) qui si bien coroit (Rose, 114).
```

Il est inutile de multiplier des exemples qui ne nous apprendraient rien de plus.

Il est évident que la langue n'a pas totalement perdu encore le sentiment de la valeur adjectivale du participe, et que le verbe avoir conserve encore quelque chose de son ancienne force. La langue se treuve dans un état de transition. Le participe mérite bien son nom; car quelque place qu'il reçoive dans la phrase, la langue le considère à volenté comme adjectif variable et comme verbe invariable, et par suite elle donne à volenté au verbe avoir la valeur d'un auxiliaire ou celle d'un verbe actif. Mais cet état transitoire ne saurait durer, la tendance de la langue est de réduire d'une façon absolue avoir suivi d'un participe à un simple auxiliaire, et le participe à un élément verbal qui ne fasse qu'un avec l'auxiliaire. Au bout de cette tendance, la langue devra treuver l'invariabilité absolue du participe. Ira-t-elle jusque-là et ne tiendra-t-elle désormais aucun compte de la place du régime? C'est ce que nous apprendra la suite de ce travail.

Du quatorzième au seizième siècle, la langue est dans un état de transition. Les vieilles constructions synthétiques que lui a léguées le latin tendent à faire place à d'autres plus analytiques. Le savant système du moyen age auquel ent abouti les transformations du latin populaire, se désorganise lentement sous l'action dissolvante d'un esprit d'analyse qui le pénètre de toutes parts. La déclinaison à deux cas où des flexions spéciales distinguent le sujet du régime, — trait caractéristique du français du moyen âge, — sort de l'usage, et du même coup disparait un vaste ensemble de constructions et d'inversions particulières qui constituent la syntaxe de la vieille langue.

Cette transformation, toute radicale qu'elle est, ne s'accomplit pas tout d'un coup. La langue prend deux siècles au moins pour dessiner nettement les nouvelles formes grammaticales, les neuvelles constructions qui vent triompher. C'est dans la seconde meitié du xviº siècle qu'elles se sont organisées, ou peu s'en faut. Mais, jusque-là, là langue offre le spectacle d'une véritable anarchie. A cette langue du moyen âge, d'une harmonie si pure, d'une correction si élégante et si savante, d'une concision et d'une ampleur si gracieuses, qui faisait l'admiration de toute l'Europe, succède un idiome informe dont la règle semble être de n'en connaître aucune. Mais de ce désordre sortira bientôt l'ordre. Dans la langue du xivº et du xvº siècle, en effet, en voit poindre la plupart des usages de la langue moderne.

Pour la question qui nous occupe, nous avons vu précédemment que le moyen âge ne connaissait pas, à proprement parler, de règle d'accord pour le participe construit avec le verbe avoir. L'écrivain pouvait, à son gré, le faire accorder avec le régime du verbe ou non, qu'il en fût précédé ou suivi. On sentait en effet encore assez nettement dans le participe un vrai participe, c'est-à-dire un adjectif variable devant s'accorder avec le régime du verbe actif avoir, qu'elle qu'en fût la place 1; mais en même temps, le verbe avait déjà assez perdu de sa force propre, de sa valeur étymologique, pour être considéré comme auxiliaire et par suite se fondre avec le participe en un temps composé verbal, où le participe naturellement, quello que fût sa place, restait invariable.

Au xiv° siècle, cet état de choses, à première vue, ne paraît pas sensiblement modifié; cependant on voit déjà percer les règles modernes. On peut en effet signaler une tendance à laisser le participe invariable quand il est suivi du régime.

Ouvrons l'Histoire de saint Louis, composée par Joinville; c'est, comme on le sait, un important monument de la prose française au commencement du XIV<sup>3</sup> siècle. Dans presque tous les cas, le participe s'accorde avec son régime quand il en est précédé. On ne signale guère que huit ou dix exceptions: « Chaï (it tomba) en la place que l'est

<sup>1</sup> Ainsi s'explique la tournure fréquente en vieux français : je les ai morts, c'est-à-dire je viens de les tuer (Ego illos habeo mortuos). Jamais mourir u'est employé comme verbe actif dans l'ancienne langue.

(l'armée) avoit fait pour boucher le fleuve. » — « Aus chauciées (dans les chaussées) que l'on avoit fait. » — « Des murs et des tours que vous avez fet. » — « Grant partie des faiz nostre saint roy que je ai veu et oy. » — « Ces choses que vous ai je ramenteu (que je vous ai rappelées). » — « Ceulx que il avoient enterré. » — « Ces gens estranges que le roy avoit apaisié. » — « Leurs dons et leurs aumosnes que tes devanciers leur auront donné. » — Encore, dans plusieurs de ces exceptions, c'est le verbe faire que l'on trouve invariable; or le verbe faire, nous l'avons vu, a montré de bonne heure une tendance marquée à l'invariabilité. Dans d'autres, ce sont des sortes de neutres (grant partie, ces choses) qui ont maintenu le participe dans son invariabilité.

Lorsque le participe est suivi du régime, on trouve non rarement l'accord : « Il avoit leue la Bible. » — « J'ai pardue ma mère. » — « Un fort vent ot (eut) rompues les cordes des ancres. » — « Le Sarrasin avoit ostée sa touaille de sa teste », etc., etc. — Mais, dans la plupart, dans la presque généralité des cas, le participe reste invariable. Et cette invariabilité est sensible dans les phrases où un même régime, précédant et suivant deux participes, fait varier le premier et laisse le second invariable : « Orent desconfit les serjans le roy et chasciés de la ville (ils eurent déconfit les sergents du roi et chassés de la ville). » — « Quant nous eumes desconfit les Turs (Turcs) et chaciés de leur herberges. »

Cette tendance paraît dominer chez les bons écrivains du xive et du xve siècle. Dans Froissard, le participe s'accorde le plus souvent avec le régime proposé, quoique l'on constate de nombreuses exceptions; il reste invariable, sauf de rares exceptions, quand le régime suit. Dans ces vers de Villon, on trouve une syntaxe toute moderne.

La pluye nous a débuez et lavez Et le soleil dessechez et noircis, Pies, corbeaux nous ont les yeux cavez Et arraché la barbe et les soureilz.

Signalons sculement cette construction, usuelle au moyen âge et qui se maintient jusqu'en plein xvII° siècle, dans laquelle le régime se place entre l'auxiliaire et le participe et impose régulièrement l'accord à ce dernier:

Mort, j'appelle de ta rigueur Qui m'as ma maîtresse ravie. (Grand Testament, 978.) Le Franc Gontier et sa compaigne Helaine Eussent ceste doulce vie hantée. (Ibid, 1481.)

C'est cette tendance que l'on constate au xvie siècle. Les meilleurs écrivains en prose laissent généralement le participe invariable quand le complément suit; les exceptions où il y a accord font l'infime minorité des cas; ils font accorder le participe avec le complément qui le précède; mais dans ce cas les exceptions d'invariabilité sont plus nombreuses. Quand le complément s'intercale entre le verbe avoir et le participe, il y a toujours accord.

Il y a donc eu un progrès dans la transformation de sens du verbe avoir. Lorsque le régime suit, le participe et le verbe se combinent en un temps composé quant à la forme, simple quant au sens : j'ai écril = scripsi, tout comme j'écrirai, c'est-à-dire j'écrire-ai (scribere habeo) = scribam . Quand le régime est intercalé entre avoir et le participe, avoir, ainsi isolé, garde plus longtemps sa valenr de verbe actif et sa signification première. Cet emploi s'est maintenu jusqu'en plein xviic siècle dans des constructions autrefois d'un usage ordinaire, aujour-d'hui considérées comme des inversions poétiques.

Les endroits où la terre pressée A des pieds du Sauveur les vestiges écrits. (Malherbe, Larmes de saint Pierre.)

Ancun élonnement n'a leur gloire stétrie. (Corneille, Horace.)

Quand le complément précède le verbe et le participe, la syntaxe primitive, qui regarde avoir comme un verbe actif et non encore comme un auxiliaire, lutte contre la tendance nouvelle qui réclame l'invariabilité du participe. Cette lutte, longtemps indécise, devait logiquement, et si la grammaire avait obéi aux lois de la langue, se terminer par le triomphe absolu de l'invariabilité, puisque, dans la lettre que j'ai écrite et dans j'ai écrit la lettre, aujourd'hui la langue ne fait aucune différence, quant au sens, entre les deux passés indéfinis. Mais les grammairiens en décidèrent autrement.

Rien de curieux comme les discussions des grammairiens du xvii<sup>e</sup> siècle sur les règles d'accord du participe passé. Ne comprenant pas comment la question se posait, ignorant que les lois d'une langue ne sont pas une création de la logique pure, et le résultat de considérations abstraites et métaphysiques, ils substituaient au sens grammati-

Il suit de là que l'explication de l'invariabilité avec le régime postposé, que donne M. Littré avec d'autres grammairiens, est inexacte. Seton lui, dans la phrase j'ai écrit une lettre, après avoir dit j'ai écrit, comme on n'a encore aucune idée de la nature du régime, on suppose un régime neutre, cela: j'ai écrit cela, une lettre, et le participe s'accordant avec ce neutre est invariable. Il n'y a ici aucun accord de participe, c'est-à-diro de l'adjectif, avec un régime neutre exprimé ou sous-entendu, parce qu'il n'y a plus de participe ou d'adjectif: écrit est fondu avec ai et tous deux forment une expression simple; il n'y a plus de verbe et de participe, mais un temps verbal. D'ailleurs ce qui prouve la fausseté de cette théorie, c'est que dans des constructions comme arrivées qu'elles furent elles se mirent à..., arrivées devrait être invariable, puisqu'on ignore de quel sujet il est attribut.

cal le sens logique. Ne pouvant songer à interroger l'histoire de la langue sur ce point, ils ne cherchaient qu'à rendre sensibles par des règles extérieures de grammaire, les différences les plus fines et les plus subtiles que leur esprit d'analyse leur faisait trouver dans les phrases les plus simples. Ils s'engageaient là dans une voie tout à fait contraire au véritable esprit grammatical, et, marchant sur leurs traces, les grammairiens modernes ont ainsi surchargé la grammaire de règles minutieuses et compliquées qui ne reposent pour la plupart sur aucun fondement réel.

L'espace nous manque pour reproduire ces discussions où brillent la science de Ménage, la finesse de Vaugelas, la subtilité de Port-Royal, de Bouhours. La règle de position déjà indiquée par Marot au xvrº siècle 1, repoussée par Ménage, est reprise par Vaugelas. Le participe exprimera l'état quand il sera précédé, exprimera l'action quand il sera suivi du complément. Il ne faudra pas seulement tenir compte de la place du régime, mais encore de celle du sujet. On dira : la peine que cette affaire m'a donnée, ct : la peine que m'a donné cette affaire. La nature du verbe agira encore sur l'accord. On dira : le commerce nous a rendu puissans, et nous nous sommes rendus puissans. S'il y a deux participes de suite, nouvelles distinctions. Dites : ils se sont trouvés guéris, et elle s'est trouvé guérie. Et encore dans cette dernière phrase, si vous en croyez Port-Royal, vous ne laisserez le participe invariable que si le verbe a une signification vraiment active, c'est-à-dire si l'on donne à entendre que c'est la femme elle-même qui a trouvé qu'elle était guérie. Mais, si l'on veut dire que ce sont d'autres personnes qui l'ont jugée guérie, le participe devient passif et il faut écrire : elle s'est trouvée guérie. Est-ce assez de subtilités?

Le xvii° siècle sur ce point, faisant fausse route, a hésité, a tâtonné sans reconnaître les vrais principes auxquels il devait se rattacher. Les grands écrivains en général ont laissé le participe invariable quand le complément suivait, cela va sans dire. Quand il précédait, plus d'une fois, conformément aux tendances de la langue, et en suivant l'instinet plus correct que les règles arbitraires des grammairiens, ils ont admis l'invariabilité du participe.

On trouverait des centaines d'exemple de non-accord du participe avec le régime préposé dans Corneille, Racine, Fénelon, Bossuet, Sévigné.

Co n'est qu'au xviiie siècle avec Restaut, Beuzée et Condillac qu'on voit la fin de ces longues incertitudes et que se fixent les règles auxquelles est soumise la langue actuelle. Si les théories grammaticales du

<sup>1</sup> Voir le texte de cette règle dans notre Scizième siècle en France, Tableau de la langue, page 271, note 1.

XVII° siècle se sont simplifiées, si l'on a renoncé à une grande partie des subtilités de l'école de Vaugelas et de Port-Royal, c'est cependant l'esprit de cette école qui a triomphé. Et la règle de position, règle tout artificielle, a fait loi.

### П

### DU PARTICIPE DES VERBES RÉFLÉCHIS.

Dans les pages précédentes nous avons examiné le participe construit avec l'auxiliaire avoir dans les constructions les plus simples : j'ai écrit une lettre, la lettre que j'ai écrite. Nous examinons maintenant un cas plus compliqué, c'est celui que présentent les temps passés de verbes réfléchis. Ponrquoi, alors que l'auxiliaire est être, l'accord se fait-il comme si l'auxiliaire était avoir?

On doit distinguer deux sortes de verbes réfléchis :

1º Les verbes proprement réfléchis, verbes essentiellement transitifs qui par hasard se trouvent avoir pour régime direct ou indirect le sujet même de l'action: louer quelqu'un, se louer; arroger quelque chose à quelqu'un (archaïque), s'arroger quelque chose; casser le bras à quelqu'un, se casser le bras. Ces verbes sont proprement réfléchis, parce que l'action du sujet se réfléchit, se retourne directement ou indirectement sur le sujet lui-même.

2º Les verbes improprement réfléchis, verbes essentiellement intransitifs, qui se font accompagner, les uns toujours, les antres dans certains cas, du pronom réfléchi, pour exprimer l'activité interne de l'action sans qu'il y ait un retour franc de cette action sur le sujet. Tels sont s'en aller, se repentir, se laire, s'apercevoir de quelque chose, se souvenir, se complaire, se plaire, etc. 1.

De ces deux classes, la seconde est primitive, et a donné le type de la conjugaison; la première est formée par voie d'analogie sur la seconde.

Les verbes improprement réfléchis, en qualité de verbes intransitifs, se construisent avec l'auxiliaire être, aux temps composés. A ce temps, en effet, les verbes intransitifs, lorsqu'il s'agit d'exprimer l'état, le résultat de l'action et non l'action, prennent l'auxiliaire être. Or les verbes improprement réfléchis aux temps composés expriment, de par leur nature de verbes réfléchis, le résultat de l'action aussi bien que l'action.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ajoutons quelques verbes neutres, tels que se nuire, qui par leur signification appartiennent à la première classe, et par la construction grammaticale à la seconde.

Comparez je lombe et je me repens;
je suis tombé je me suis repenli;
il meurt il se meurt;
il est mort il s'est mort (ancien français).

La nature de ces verbes une fois bien comprise, nous nous expliquerons facilement celle des verbes de la première classe.

Pourquoi l'auxiliaire être dans il s'est loué? Louer n'est pas un verbe neutre comme (se) repentir, et on ne voit pas comment l'analogie des verbes neutres a pu agir sur un pareil verbe.

C'est qu'en effet on a commencé, dans les verbes proprement réfléchis, par employer l'auxiliaire avoir. Il s'a loué est la forme primitive, qui se maintient durant le moyen âge (quoi que l'on trouve aussi parfois, et dès le x1° siècle déjà, il s'est loué):

Parfitement s'ad a Deu commandet. (Chanson de saint Alexis, 58, c, poème du xiº siècle.)

E mult s'avoit pené. (Thomas le Martyr, 204, poème du xiie siècle.) Mais Couan s'a bien défendu. (Brut, 6, 140, xiie siècle.) Trois fois le lit, lors s'a pasmé. (Flore, 711, xiiie siècle.)

Au XVIº siècle, le grammairien Du Guez donne pour le verbe accidentellement pronominal, aux temps composés, les paradigmes suivants : coment m'ay je perté, s'a il porté, nous avons nous porté, vous avez rous porté, se sont ils porté ; coment m'avoy je, t'avois tu, se avoit il, nous avions nous, rous aviez vous, se avoient ils porté, etc. De nos jours le peuple dit : il s'a blessé, il s'a cogné.

Mais l'analogie s'est étendue des verbes de la seconde classe aux verbes de la première. On disait je me repens, et je me suis repenti; on disait aussi je me loue; on dit de même, par analogie, je me suis loué. C'est ainsi que le fait pour un verbe d'être eonjugué avec un pronom réfléchi, lui imposa par voie d'analogie l'auxiliaire être, alors que, de par le sens, il aurait dù se eonjuguer avec l'auxiliaire avoir. Et cela a lieu même lorsque le pronom réfléchi n'appartient pas en propre au verbe devant lequel le hasard de la eonstruction grammaticale le place. On dit: il voulut, il a voulu se surpasser; si on met se devant vouloir, on dira, it se voulut surpasser, il s'est voulu surpasser.

Et Mignot aujourd'hui s'est voulu surpasser (Boileau, Sat. 111).

On dit: il fallut, il a fallu se passer de cela, et il se fallut, il s'est fallu passer de cela.

Il s'est fallu passer à cette bagatelle (Corneille, Menteur, I, v).

Telle est la force d'analogie qui, au mépris du sens et de la logique, étend, impose une même construction grammaticale à des verbes de nature différente, lorsqu'ils présentent par hasard une forme extérieure identique. Preuve frappante de cette vérité que les lois grammaticales sont purement formelles et n'ont rien à démêler avec les diversités logiques d'idées que les expressions soumises à ces lois peuvent présenter.

Done, pour résumer cette théorie, les verbes improprement réfléchis se sont construits dès l'origine avec l'auxiliaire être, en qualité de verbes neutres. Les verbes proprement réfléchis à leur tour ont changé l'auxiliaire avoir contre l'auxiliaire être, par analogie avec les verbes improprement réfléchis. De il passe, il est passé, on est arrivé à il se passe, il s'est passé. De il se passe, il s'est passé, on a tiré il se blesse, il s'est blessé. Et de il se blesse à la jambe, il s'est blessé à la jambe on a conclu à il se casse la jambe, il s'est cassé la jambe.

Voilà pour l'origine de l'auxiliaire êlre dans les verbes pronominaux. Que l'idée exprimée par le verbe put être active, la langue ne s'en est pas préoccupée, se laissant guider uniquement par la forme extérieure. Cette condition va nous expliquer maintenant les règles de l'accord.

Dans la vieille langue, elles sont simples. L'auxiliaire est être, que le verbe ait une signification neutre ou active, qu'il soit improprement ou proprement réfléchi; le participe par suite s'accorde avec le sujet du verbe.

Pour les verbes proprement réfléchis, on disait au singulier : Li filz (filius) s'est louez (laudatus); et au pluriel li fil (filii, sans s) se sont loué (laudati, sans s). Ces règles se sont maintenues jusqu'en plein xviº siècle: Jusques aux enfuns qui se sont donnez la mort (Montaigne). Ils se sont frottez leur main (Rabelais). Le nom que vous vous estes appropriez (Pasquier). (Its) se sont donnez trop de licence (H. Estienne). Se sont eslus des rois (Desportes). Et même au xviiº siècle et plus tard : Nous nous sommes rendus tant de preuves d'amour (Corneille, Mélite). Du ciel les merveilleux efforts se sont plus d'animer... (1d., Toison d'or). Thomas Corneille, dans ses notes sur Vaugelas, constate avoir lu « dans un livre assez estimé, et qui n'a été imprimé que depuis deux ans : ils se sont persuadez que pour réussir, etc.; elle s'estoit imaginée que, etc.; c'est comme parle la plupart du monde », et Thomas Corneille ajoute que c'est mal parler, parce que l'auxiliaire être cache ici un auxiliaire avoir. On trouverait encore facilement des traces de cette construction primitive que condamne Th. Corneille, chez les écrivains du xvinº siècle et du xixe. Elle n'a pas disparu de la langue populaire. Dans plusieurs provinces on peut entendre des phrases comme les suivantes : Elle s'est faite un chapeau neuf. Ce qu'elle s'est dite. Nous-même, en plein Paris, avons entendu cette phrase adressée par une femme du peuple à un homme qu'elle rencontrait : Le mal que je me suis faile.

Voilà pour les verbes proprement réfléchis. Pour les verbes impro-

prement réfléchis, l'accord avec le sujet est une règle absolue. On ne trouve dans la vieille langue que quelques rares exceptions qu'on peut considérer comme de simples licences ou des fautes de copiste. Cette règle se maintient jusqu'aux temps modernes où, quoique faussée dans ses interprétations, elle est encore toute-puissante.

Cependant, dès le xv1° siècle, les grammairiens commencèrent à voir dans les verbes pronominaux de faux verbes actifs. Cette théorie gagne du terrain au xv11° siècle et finit par triompher.

Pour les verbes proprement réfléchis, quand le pronom réfléchi était le complément direct du verbe, le mal n'était pas grand; que le participe s'accordat avec ce pronom ou avec le sujet, le résultat était le même. Elle s'est blessée, ils se sonl blessés à la jambe; ici la règle moderne est au fond d'accord avec la règle ancienne.

Quand le pronom réfléchi était complément indirect, la règle nouvelle contredisait l'ancienne. La vieille syntaxe aurait dit : elle s'est cassée la jambe; la nouvelle dit : elle s'est cassé la jambe. Ici, les grammairiens ont eu raison de la langue et l'ont forcée à se soumettre à leurs règles. Mais dans l'un ou l'autre cas, la théorie nouvelle peut se soutenir, car elle est intelligible.

Où elle devient inadmissible, c'est à l'égard des verbes improprement réfléchis, de ces verbes intransitifs qui s'accompagnent d'un pronom réfléchi uniquement pour marquer l'activité interne de l'action : ici la plupart des grammairiens modernes se sont heurtés à des difficultés inextricables dont ils ne sont pas sortis. Comment, par quel, tour de force transformer l'auxiliaire êlre en auxiliaire avoir? Il est constant que la langue fait toujours l'accord avec le sujet; mais comme l'auxiliaire êlre doit, selon nos grammairiens, cacher un auxiliaire avoir, on fera du pronom réfléchi le régime direct du verbe. On expliquera ils se sont complus dans le mal, par ils ont complu eux dans le mal; ils se sont aperçus de leurs erreurs, par ils ont aperçu eux de leurs erreurs!

Dans l'état actuel de la langue, telle que l'ont faite les théories des grammairiens, on peut admettre que les participes des verbes improprement réfléchis s'accordent avec le sujet du verbe; que le participe des verbes proprement réfléchis s'accorde avec le complément direct du verbe, l'auxiliaire *être* pouvant dans l'analyse grammaticale se remplacer par l'auxiliaire avoir.

Nous ne pouvons ici nous arrêter aux nombreuses règles de détail que les grammaires présentent au sujet de l'accord du participe construit avec avoir. Qu'il nous suffise de dire qu'elles trouvent toutes leur explication, sinon leur justification, dans l'histoire de la langue, et qu'elles sont pour la plupart récentes et sans racines réclles dans notre idiome. Nous nous permettons de renvoyer le lecteur à deux thèses

entreprises sous notre direction et d'après nos conseils, l'une par M. Bonnard sur le participe passé en vieux français (Lausanne, Bridel, 1877), l'autre plus étendue, par un professeur récemment enlevé par une mort prématurée à l'Université et à la philologie française, M. Amédée Mercier (Histoire des participes français; Paris, Vieweg, 1879). Ces études résument les travaux antérieurs. Ajoutons-y encore une ceurte, substantielle et profonde étude, — quoique d'exposition trop confuse, — sur le participe passé dans la langue française et son histoire, par J. Bastin (Saint-Pétersbourg et Paris, Maisonneuve, 1880). Avec ces trois travaux, les lecteurs curieux de ces questions grammaticales pourront se faire une idée assez juste et assez nette des divers problèmes que soulève la théorie moderne du participe, des solutions le plus souvent fausses que leur ont données les grammairiens, et des solutions véritables qu'apporte, dûment interrogée, l'histoire de la langue.

### Ш

### ADVERBES EN ment.

On sait que les adverbes en ment, si nombreux dans notre langue, sont formés, par voie d'analogie, de composés latins dont le premier terme est un adjectif féminin et le second terme le mot mente, ablatif du substantif féminin mens, mentis, esprit. Bonnement représente le latin bona-mente; clairement, le latin clara mente. Mente du sens d'esprit, caractère, passa rapidement au sens de manière d'être, manière; et c'est ainsi que ment, perdant toute existence comme mot indépendant, devint une sorte de suffixe adverbial qu'il suffit d'ajouter au féminin d'un adjectif pour changer ce dernier en adverbe.

Nous nous proposons d'examiner ici quelques cas bizarres de formation d'adverbes en ment dans lesquels à première vue on ne distingue pas facilement l'adjectif féminin qui a servi à le créer <sup>1</sup>.

Adverbes en amment. — Ces adverbes sont fort nombreux: abondamment, arrogamment, brillamment, bruyamment, constamment, coulamment, couramment, élégamment, étonnamment, galamment, incessamment, indépendamment, instamment, languissamment, méchamment, pétulamment, précipitamment, puissamment, saramment, suffisamment, vaillamment, etc.

<sup>1</sup> Cf. Tobler, dans la Zeitschrift für romanische Philologie, 1879, p. 549.

Comment dérivent ils d'adjectifs? On s'attendrait à abondantement, arrogantement, brillantement, etc. C'est que, dans la vieille langue, pendant longtemps, les adjectifs en ant, reproduisant des adjectifs latins en ans, antis, n'avaient comme ceux-ci qu'une forme pour le masculin et le féminin : Cele permenant bieneurteit (cette permanente félicité); sa permenant vision (Sermons de S. Bernard, p. 528). - Pierres precioses, resplendissanz, e merveilloses (Chroniques anglo-normandes, I, 250). — (Berte) Btanche fu e vermeilte e plaisans a derise (Berte fut blanche et vermeille et plaisante, charmante à dire). (Berte, vi.) - La constant obedience (Menagier, 1, 6), etc. De la, en combinaison avec ment, des composés tels que abondantment, poantment (puissamment) (Psautier d'Oxford, xxx, 30; xliv, 4), vailtantment (Psautier de Cambridge, IX, 31). Mais suivant les règles d'euphonie auxquelles sont soumis en français les groupes de consonnes, le t tombe et l'en a les formes abondanment, arroganment, britlanment, etc. D'Alemaigne et d'ailleurs vinrent abondanment (Hugues Capet, 1134; poème du XIVe siècle). Huques de Vanvenesse y vint moult poisanment (puissamment) (ibid., 1185). Chil vinrent à Paris assez suffisanment (ibid., 1210).

Enfin une modification purement orthographique assimile l'n à l'm, et on a les terminaisons amment qui se prononcent durant un fort long temps comme anment, c'est-à-dire an-ment (an-man). En effet, dans l'ancien et le moyen français, quand une voyelle était suivie de deux n ou de deux m, elle était nasale: année, donner, honneur, sonner, — homme, femme, etc., se prononçaient an-née, don-ner, hon-neur, son-ner, — hon-me, fen-me (fan-me).

Le groupe amment (an-man), dans le français proprement dit, par suite de la rapidité de la prononciation, s'est plus tard réduit à a·man; il y a eu disparition du son nasal qui n'a laissé qu'une voyelle pure a. Et c'est ainsi que, bien que l'orthographe ne fût pas atteinte, la terminaison amment (an-man) est devenue a man. La prononciation ancienne an-man s'est, on le sait, maintenue dans beaucoup de provinces, notamment dans celles du centre et de l'ouest.

Adverbes en emment: anticedemment, précèdemment, apparemment, ardenment, compétemment, concurremment, confidemment, conséquemment, décemment, différemment, ditigemment, dolemment, éloquemment, éminemment, équivatemment, évidemment, fervemment, impudemment, indolemment, indulgemment, innocemment, insolemment, patiemment, pertinemment, prudemment, récemment, réveremment, sciemment, etc.

Cette formation est analogue à celle des adverbes en ammenl, les adjectifs en ent n'ayant non plus en général dans la vieille langue

<sup>1</sup> Comparez la prononciation populaire u-n'homme pour un-homme dans un homme,

qu'une forme peur le masculin et le féminin. Ce qui complique l'histoire de cette terminaison, c'est le changement de prononciation qui a affecté la syllabe nasale en ou em. Jusqu'au xiro siècle, cette syllabe se prononçait in; on écrivait enfant et l'on prononçait comme nous prenoncerions infant. Puis, au XIIº siècle, en s'est changé dans la prononciation et souvent même dans l'orthographe en an : enfant se prononça comme nous le faisons aujourd'hui, c'est-à-dire an-fant. C'est ainsi que lingua, cingula, en ancien français lengue et cengle ou sengle, sont devenus langue, sangte. Pour les adjectifs en ent, ils conservèrent, sauf un petit nombre, l'orthographe en tout en prenant la prononciation an. Par suite les adverbes qu'ils formèrent avec ment furent d'abord en entment (prononcez in-man), enment et emment (anman). La prononciation assimilait donc entièrement ces adverbes aux adverbes en amment. La même réduction les atteignit dans le français proprement dit; la nasalisation de la veyelle an disparut, pour ne laisser qu'une voyelle pure a. De là la pronenciation a man qui est affectée à l'orthographo emment. C'est ainsi que la voyelle latine pure e est arrivée, sous l'action de l'n qui la suivait dans ent, à produire successivement les voyelles nasales en (in) et en (an) pour se transformer enfin, après la chute de la nasalisation, en la voyelle pure a.

Dès le XII° siècle la langue montre une tendance à donner un féminin ante, ente aux adjectifs en ant, ent, et par suite à transformer en antement, entement les adverbes en anment, enment. Cette tendance paraît surtout dans les textes en prose écrits par des cleres qui traduisent ou imitent des textes latins.

Elle paraît plutôt le fait de lettrés modifiant de parti pris l'usage par amour pour la logique, que le résultat des tendances naturelles de la langue populaire. Elle se développe au xivo siècle et prend une extension considérable au xvo et au xvi siècle, pour disparaître ensuite sans laisser presque aucune trace dans la langue moderne.

Ardentement (Marot, Amyot, xviº siècle).

Bruyantement (Tahureau, xviº siècle).

Courantement (xviº siècle).

Décentement (Calvin, xvic siècle).

Différentement (Amyot, xvie siècle).

Ditigentement (Dialogue de Saint-Grégoire, 271, 10, xmº siècle; Perceforest, xvº siècle).

Dolentement (Chronique de Rains, XIIIe siècle).

Eloquentement (Rabclais, I, 23, xvic siècle).

<sup>1</sup> Les exemples accompagnés du nom de l'auteur sans indication des passages sont empruntés à Littré.

Excellentement (Bruncito Latini, 625, xive siècle; Menagier, I, 31, id.; Oresme, xive siècle; Calvin, xvie siècle.

Ferventement (Crétin, xvie siècle).

Galantement (Rabelais, Amyot, Regnier, XVIO-XVIII siècle).

Insolentement (Amyot, xvie siècle).

Méchantement (Rabelais, II, 31; Despérier, xviº siècle).

Négligentement (Dialogue de Saint-Grégoire, 152, 20; x11° siècle).

Patientement (Marguerite, Lettres, 5, xviº siècle).

Pesantement (Amyot, xviº siècle).

Prudentement (Oresme, xivo siècle).

Recentement (Paré, xvie siècle).

Scaventement (Cotgrave, xvie siècle).

Deux adverbes, appartenant tous deux à la langue spéciale et savante de la pratique, présentement et véhémentement, ont conservé le souvenir de cette refonte, plus ou moins artificielle, des adverbes en amment et en emment. Présentement existe déjà au XIII° siècle, véhémentement au XIV° siècle: je ne connais pas d'exemples de véhémenment ni de présemment.

Avec les adjectifs en ens, entis, il ne faut pas confondre les adjectifs en entus: ceux-ci donnaient aussi une terminaison masculine ent et une terminaison féminine ente: tels sont lent, opulent, succulent, turbulent, violent.

Lent a donné régulièrement lentement qui date des premiers temps de la langue et s'est maintenu intact jusqu'à nos jours. Violent et opulent ont formé leurs adverbes dans le moyen français : violentement (Lanfranc, xive siècle; Calvin, Préface de l'Institution chrétienne; Amyot, xvie siècle); opulentement (Amyot, xvie siècle). Puis, confondus avec les adverbes en entement, ils en ont suivi le sort, et sont devenus comme eux, mais indûment, des adverbes en emment.

Succulent et turbulent ont formé leurs adverbes au siècle dernier; la langue ne distinguant plus dans les adjectifs ent ceux qui remonteut à un latin ens de ceux qui remontent à un latin entus, ces adverbes ont suivi dans leur formation l'analogie générale : de là succulemment et turbulemment.

Il n'y avait pas que les adjectifs en ant et en ent (ans, antis; ens, entis) qui n'eussent à l'origine qu'une forme pour le masculin et le féminin. Les adjectifs en al et el (du latin alis), tels que royal, mortel; en il (du latin ilis), tels que gentil, vil, soutil (subtilis); d'autres parisyllabiques comme fort (de fortis), grand (de grandis), etc., gardaient leur forme unique dans les adverbes auxquels ils donnaient naissance: royalment, mortelment, gentilment, vilment, soutilment, fortment ou forment, grandment ou granment, etc. Tous ces adverbes ont été réformés, et l'adjectif a pris la forme féminine que lui donnait la syntaxe nouvelle de

la langue: royalement, mortellement, vilement, soulilement, et subtilement, fortement, grandement, etc. De l'ancienne syntaxe, il n'est resté que deux exemples, gentiment et communément. Gentiment est pour gentilment avec suppression de l'1 mouillée finale de gentil; communément est pour communelment de l'ancien adjectif communel (latin communalis), disparu de la langue moderne qui a repris au latin communal.

Adverbes en ément, aiment, iment, ument. D'une façon générale on peut dire que dans ces terminaisons, l'e muet caractéristique du féminin a disparu après l'é, l'ai, l'i ou l'u devant ment. Aisément est pour aiséement, vraiment pour vraiement, joliment pour joliement, absolument pour absoluement.

Aisdement (Des Périers, Cymbalum, II, xv1° siècle).
Assuréement (Amyot).
Délibéréement (Amyot).
Démesuréement (Roland, x1° siècle).
Désespéréement (Amyot).

L'e muet, dans ces mots, est tombé d'abord dans la prononciation, puis dans l'orthographe, comme il est tombé dans licou pour liecou = lie-cou, dans la forme poétique je prirai pour je prierai, dans remerciment pour remerciement, dans éternument pour éternuement, dans gaîté pour gaieté, etc.

Les nombreux adverbes en ément qui reposent sur des adjectifs ou des participes en é se divisent en deux classes : les adverbes de formation ancienne qui ont eu certainement la terminaison éement, tels sont ceux dont nous venons de citer les formes primitives; et les adverbes de date récente qui, formés sur le modèle des précédents, alors qu'ils avaient déjà réduit éement à ément, ont immédiatement recu la terminaison *ément*: tel *carrément*. Dans l'une ou l'autre de ces deux classes viennent prendre place, d'après la date de leur formation, affectionnément, aisément, assurément, carrément, décidément, délibérément, démesurément, dérèglément, désespérément, désintéressément, désordonnément, déterminément, effrénément, effrontément, enragément, erronément, figurément, forcèment, inconsidérément, indéterminément, inspirément, inopinément, isolément, modérément, momentanément, nommément, obstinément, outrément, passionnément, posément, prématurément, pressément, privément, proportionnément, sensément, séparément, simultanément, spontanément.

Comment s'expliquent aveuglément, commodément, conformément, confusèment, diffusément, expressément, immensément, importunément, impunément, obscurément, opiniâtrément, opportunément, précisément, profondément, profusément, uniformément? On s'attendrait à aveuglement,

commodement, conformement, con-, dif-, pro-fusement, expressement, immensement, im-, op-portunement, obscurement, précisement, profondement, uniformement. Chacun de ces mots doit être examiné à part.

Aveuglément et opiniâtrément viennent, non de aveugle et opiniâtre, mais de avengté et opiniâtré, et sont corrects. De même conformément, anciennement conforméement, dérive, non de conforme, mais de conformé, et sert de type à uniformément. Commodément est dû à l'analogie de l'archaïque accomodément, au xviº siècle accomodéement (Amyot, Plutarque, Œuvres mélées, xxII, 131, édition de 1822). Confusément, diffusément, profusément sont difficiles à expliquer. Les plus anciens exemples quo l'on ait de ces mots datent du xvº et du xviº siècle et ils offrent les formes correctes confusement, diffusement, profusement, ce qui prouve que ces formes sont primitives et qu'on ne doit pas, pour expliquer ces adverbes, aller chercher ou supposer des adjectifs ou des participes hypothétiques confusé, diffusé, profusé, dont on n'a d'ailleurs aucun exemple. Diffusé, dont se réclame M. Littre, est un mot tout récent, appartenant à la langue spéciale des sciences. La question est donc de savoir comment les formes primitives ont changé leur e muet en é fermé. M. Tobler suppose - avec raison, ce semble - une action des mots latins confuse, diffuse, profuse, prononcés à la francaise, - termes d'école entrés dans l'usage, et qu'on aurait pris dans nos trois adverbes en ment pour des participes passés français. Le premier exemple de cette action se rencontrerait dans Amyot qui a confuséement.

C'est une action de ce genre qu'il faut reconnaître dans impunément, corruption sous l'influence du latin impune de la forme ancienne impuniement, et dans précisément, corruption sous l'influence du latin precise de la forme ancienne précisement. En est-il de même de expressément? Faut-il voir dans ce mot une corruption analogue de l'ancien français espressement sous l'action du latin expresse? Mais à côté de expressement, l'ancien français dit aussi espresseement, forme qu'on rencontre dans des textes de la fin du XIIIº siècle ou du XIVº siècle (Livre des Mestiers, 137; Jubinal, Nouveau Recueit, II, 129), et dans laquelle le second des deux ee consecutifs se prononçait encore comme un e mimuet. Il est donc impossible de voir là une action du latin expresse, sans parler d'autres raisons tirées de l'histoire de la langue qui militent contre cette hypothèse. On est donc amené à admettre un adjectif espressé forme sur le modèle de pressé et tiré par dérivation de expressus. Importunément, dans Montaigne importunéement, est dû à l'analogie de l'archaïque infortunéement, et il amène à son tour opportunément. Restent immensément, profondément et obscurément. Immensément est moderne; peut-être a-t-il subi l'action analogique de sensément, insensément, censément. Les deux autres adverbes datent des origines de la

langue et sont jusqu'au xvii<sup>o</sup> siècle oscurement et plus tard obscurement, profondement. Par quelle action l'e muet est-il devenu é fermé? nous ne pouvons le dire.

Vraiment et gaiment étaient autrefois vraiement et gaiement: réduction régulière de aie à ai.

Hardiment, indéfiniment, infiniment, joliment, poliment, uniment, ont de la même manière perdu l'e muet de la finale primitive iement.

Mêmes faits à constater dans absolument, ambigument, assidûment, congrûment, continûment, crûment, dissolument, dûment et indûment, éperdument, goulument, ingenument, nûment, résolument. Remarquons seulement la bizarrerie de l'orthographe qui, après avoir marqué dans tous ces mots l'u d'un accent circonflexe, pour rappelor l'e muet suivant disparu, supprime au hasard cet accent.

Il nous reste, pour terminer cet examen, à parler d'adverbes en ment dont le premier terme présente, non une forme d'adjectif incorrecte en apparence, mais une forme inconnue: brièvement, grièvement, nuitamment, sciemment, traîtreusement; — ajoutons comment et quasiment.

Brièvement et grièvement reposent sur les adjectifs archaïques brief, briève; grief, griève, qui dérivent régulièrement du latin populaire brevis, grevis (latin classique gravis). Ces adjectifs ont disparu en laissant, entre autres souvenirs de leur existence, leurs composés adverbiaux en ment; et ils ont été remplacés par les formes savantes correspondantes, reprises directement au latin classique, brief par bref tiré de brevis, grief par grave tiré de gravis.

Nuitamment vient d'un adjectif ou participe nuitant qui se trouve dans le composé anuitant (du verbe anuiter, faire nuit), mot de l'ancienne langue. Nuitamment est donc, soit une réduction d'un adverbe anuitamment, soit un composé avec ment d'un participe nuitant abrégé de anuiter.

Sciemment vient de même de scient, qui est plus usité sous la forme escient (scientem).

Traîtreusement présente une histoire assez compliquée. Le vieux français, pour traître, dit au sujet traître, au régime traîtor, traîteur. La forme du régime traîteur donne un féminin traîteuse, d'où l'adverbe traîteusement. Puis, sous la double influence de la syllabe initiale tra dans traîteur, traîteuse et de la dernière syllabe tre dans traître, il s'intercale un r dans teur, teuse; de là traîtreur, traîtreuse et par suite traîtreusement et traîtreusement. Cela n'empêche pas traître de former à son tour son adverbe traîtrement, traîtrement. Traîtreusement repose donc sur l'accusatif traîteur = traditorem (latin populaire tradictorem); traîtrement repose sur le nominatif traître = traditor (latin populaire tradictor).

Comment et quasiment sont des exemples de la puissance de l'analogie: ment a si bien été considéré comme le suffixe caractéristique de l'adverbe de manière qu'en l'ajoute à des adverbes mêmes, pour en mieux marquer la fonction. Comment est l'archaïque com (c'est-à-dire comme), plus ment; quasiment est l'adverbe latin devenu français quasi, également enrichi d'un suffixe adverbial.

(Revue pédagogique, t. I, p. 280-288, et t. IX, p. 287-310.)

## XXIV

# LA QUESTION

DE

# LA RÉFORME ORTHOGRAPHIQUE

La question de la simplification de l'orthographe est à l'ordre du jour. En France, en Belgique, en Allemagne, dans les pays scandinaves, en Angleterre, aux États-Unis, elle préoccupe professeurs, érudits et lettrés. Des sociétés se sont fondées de divers côtés pour coordonner et faire aboutir les recherches individuelles qu'elle suscite. En Allemagne, ainsi que dans les pays de langue flamande, des réformes notables, d'une grande portée littéraire et même politique, ont été accomplies. Dans les autres pays, la lutte se poursuit eucore sans résultats appréciables. Si chaque époque a vu discuter les questions d'orthographe, les luttes d'aujourd'hui présentent un caractère remarquable d'application pratique qui tient à la méthode scientifique avec laquelle le problème est maintenant abordé. La linguistique contemporaine a poussé à un degré merveilleux de précision l'analyse des phénomènes physiologiques qui déterminent la production des sons. Ces progrès ne sont pas demeurés confinés dans le pur domaine de la théorie. L'enseignement des langues vivantes y a été chercher une méthode nouvelle, - dont on dit merveille, - et qui consiste à les faire apprendre d'abord comme langues parlées, en les notant phonétiquement, puis, quand l'élève possède la langue parlée, à enseigner les rapports de la notation phonétique avec l'orthographe traditionnelle, de la langue parlée avec la langue écrite ou littéraire. Un art d'une utilité plus humble, la sténographie, a trouvé également dans les études phonétiques une source de simplifications et de progrès.

L'enseignement de la parole aux sourds-muets en a été renouvelé. Quoi d'étonnant à ce que ces recherches aient leur contre-coup sur les questions d'orthographe?

En France aussi, pour ne parler que d'elle, on a posé récemment le problème de la simplification de l'orthographe. La Société de réforme orthographique, fondée en 1887, a pour objet de le mettre et de le tenir à l'ordre du jour; la presse s'en est emparée, et il a soulevé des luttes ardentes. Dans la mélée d'opinions passionnées, de théories contradictoires à laquelle nous assistons, il est peut-être utile d'examiner de près les faits, d'apprécier les données du problème, et d'en dégager, si c'est possible, une solution précise et pratique.

I

Assurément, rien de compliqué comme notre système de graphie; à première vuo, il semble no reconnaître d'autre principe que l'arbitraire.

Notre languo parlée possède aujourd'hui au moins treize voyelles pures, quatre voyelles nasales et vingt-deux consonnes.

Les voyelles pures sont : deux a (a fermé dans  $p\hat{a}te$ ; a ouvert dans le pas); — trois e (e ouvert dans eesse; e demi-ouvert dans mais; e fermé dans  $th\hat{e}$ ; — un i; — deux o (o ouvert dans port; o fermé dans pot); — trois eu (eu ouvert dans peur; eu très ouvert et très bref dans de, pe, me, te, se, etc.; eu fermé dans peut); — un ou; — et un u. — La plupart des voyelles peuvent être brèves, longues ou de durée moyenne.

Or, pour noter ces treize voyelles, la langue écrite a à son service cinq lettres simples ou accompagnées de signes, et des combinaisons plus ou moins bizarres de ces lettres.

Les deux sons de a sont notés par les lettres a, à  $\hat{a}$ , e (prudemment); les trois e sont notés par e,  $\hat{e}$ ,  $\hat{e}$ ,  $\hat{e}$ , ai, ai, ei, ei, ay, ey, ae; — les deux o par o,  $\hat{o}$ , au, eau, u (pensum); — les trois eu par eu, au, ae (eil), ue (cueillir), e; — le i par i, i, y; — le ou par ou, ou, oo (coolie; — le u par u, u, eu 'f eus).

Les variations de durée sont notées très irrégulièrement.

Les quatre voyelles nasales sont a nasal, e nasal, o nasal et eu nasal, voyelles qui sont soit longues, soit de durée moyenne. Or, l'a nasal est noté par an, am, en, em; — l'e nasal par en (moyen), in, im, ain, aim (faim), ein, ein (Reims); — l'o nasal par on, om; — l'eu nasal par un (commun), um (humble), cum (jeun). Les variations de durée ne sont pas notées.

Les rapports entre les sons vocaliques et leur représentation dans l'écriture manquent de simplicité. L'incohérence est plus frappante encore avec les consonnes.

Les vingt-deux sons consonnantiques de la langue actuelle se répartissent en :

Six labiales: b, p, f, v, ou consonne (dans oui), u consonne (dans lvi);

Quatre dentales: d, t, s, z;

Sept palatales: g, k, i consonne (dans pied, veux), l mouillée, n mouillée (gn), ch, j, — plus l'aspiration;

Quatre liquides: l, r, m, n.

Sur ces vingt-deux sons, il n'y en a que sept dont la représentation soit régulière: b, p, d, l, r, l'aspiration et le groupe gn. Quant aux quatorze autres, le son f est représenté par f ou ph; — le son v par v et par w (wagon); — le son t par t, th, d (grand homme, prononcez (gran-t-homme); le son de s forte par s, ss, se (scène), c, c, (ca), t (nation), x (Bruxelles); — le son de s douce par s, z, x (deuxième); — le son g par g (gamin), gu (guérir), g (second); — le son g par g (cap), gu (qui), gu (acquit), gu (chiefien), gu (schieme), gu (schieme); — le son chuintant fort gu par gu (chiefien), gu (schieme), gu (schieme),

Les liquides m et n sont notées par les lettres m et n, ces mêmes lettres qui, placées après une voyelle, indiquent que la voyelle est nasale. Le m a une autre valeur dans mon que dans nom, la première n de nom désigne autre chose que la dernière.

L'1 mouillée est notée suivant les cas par ilt, ll, il, l (paille, fille, pareil, péril).

Ensin, des trois voyelles consonnantes, l'ou est noté par ou (dans oui), par w (dans tramway), par u (dans équateur), et le groupe wa, combinaison d'ou consonne et de la voyelle a, est noté par l'assemblage énigmatique de o et de i: oi. — L'u consonne n'est pas distinct de l'u voyelle (puis, buis, lui, etc.). — L'i consonne est noté par y (veux, vacht) et par i (pied), et le plus souvent il n'est pas noté : hier, pronencez i-yer.

Ajoutons à cela les deux doubles sons ks et gz, notés par le même signe x.

Voilà notre système de graphie des consonnes! Et pour comble d'incohérence, quantité de lettres inutiles, muettes, surchargent les lettres significatives. Ainsi l'h dite muette, presque toutes les censonnes finates, et, à l'intérieur des mots, les premières lettres d'une foule de groupes.

Les grammairiens de Port-Royal, au XVII<sup>o</sup> siècle, demandaient que

dans l'orthographe toute figure i marquât un son et n'en marquât qu'un, et que tout son fût marqué par une figure et par une seule. Nous sommes loin de compte.

 $\Pi$ 

D'où vient cet état de choses? Un rapide coup d'œil sur l'histoire de l'orthographe nous l'expliquera.

Quand le latin populaire de la Gaule, après plusieurs siècles de transformations, fut devenu, vers le viir ou le ix, une langue nouvelle, les cleres qui commençaient à l'écrire ignoraient les rapports précis qui existaient entre les mots français et les mots latins correspondants. Ils se trouvèrent dans la situation de gens notant les sons d'une langue étrangère qu'ils entendent pour la première fois. Ils avaient à leur disposition l'alphabet latin qui n'était pas fait pour l'idiome nouveau : car si le français d'alors avait en commun avec le latin un certain nombre de sons (a, e, i, b, p, l, d, l, r, etc.), il venait de créer des sons spéciaux inconnus de la langue mère, tels que l'e féminin, le c = ls, le ch = ls

Après quelques tâtonnements, des conventions plus ou moins heureuses furent établies, et l'alphabet latin, grâce à de nouvelles combinaisons, fit l'affaire, tant bien que mal On conserva des lettres inutiles, k et q; le c latin, qui avait la valeur d'un k ou d'un z grec, avait gardé ce son devant l, r, o, u (credere : croire; clarum : clair; corpus : corps; cura : cure); il était devenu ch devant a (cantum : chant) et ç devant e, i (cera : cire; cælum, cèlum : ciel). On conserva — à tort — la même lettre c pour le son primitif k et le son nouveau ç. Pareille chose arriva à peu près pour g, qui reçut de même deux valeurs nouvelles.

On n'eut pas l'idée de noter l'1 mouillée comme en provençal ou en portugais par lh et on s'embarrassa dans les groupes itl, ll, il, l. On n'avait qu'un signe i pour la voyelle i et la consonne j, qu'un signe v pour la voyelle u et la consonne v; ou, si les hasards de l'écriture transformaient l'i en j, le v en u, aucune valeur spéciale n'était attachée à chacune de ces deux formes. L'i était aussi souvent transformé en y sous la plume capricieuse des copistes, et l'on écrivait moy pour moi, yeux pour ieux.

Malgré ses défauts et ses incertitudes, cet alphabet reproduisait en

<sup>1</sup> C'est-à-dire tout signe, toute lettre.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'élément dental qui existait à l'origine dans les trois sons e, ch, j, a disparu dans le courant du xiii siècle.

somme assez fidèlement la prononciation nouvelle. Là où le latin avait dit illé habel, le français dit il al, puis il a, quand le t final cessa de se faire entendre. Prise dans son ensemble, et réserve faite des inexactitudes originelles, l'orthographe du xi° et du xii° siècle est un modèle de simplicité.

Cet état de perfection relative ne pouvait durer. Dès le milieu du xII° siècle, avec le progrès de la littérature, il commença à se former une tradition orthographique qui arrêta les sons dans leur forme écrite et les empêcha de suivre le mouvement d'une prononciation mobile et changeante. Les diphtongues ai, ei, se réduisent à e; dans quelques mots, ce son nouveau se note par la lettre qui y correspond (graisle devient gresle, grêle; fraisle devient fresle, frêle; affailié devient affélié, affélé, etc.); mais, dans la plupart des eas, le souvenir de l'ancienne prononciation se poursuit dans l'orthographe: trail, fail, faire, mais, peine, veine, etc.

Les voyelles nasales s'établissent durant cette période. Ce qu'on avait prononcé bonu', puis bon', devient bon (c'est-à-dire b plus o nasal): on conserve l'ancienne notation et la lettre n prend une nouvelle fonction.

L's tombe dès le XII° siècle à l'intérieur des mots, quand elle est après une voyelle et devant une consonne. Cette s continue de s'écrire généralement comme signe de l'allongement de la voyelle précédente ', sans se prononcer, jusqu'au XVII° siècle.

La diphtongue oi qui, jusqu'au xiir siècle, avait la valeur de oi gree, se transforme successivement en oi, ii, ii,

La langue poursuit le cours de ses altérations et, poussée par un besoin de plus en plus vif de prononciation rapide, continue à fondre ses diphtongues en voyelles simples (au et même eau  $^2$  deviennent o), laisse disparaître au milien ou à la fin des mots des voyelles ou des consonnes affaiblies (medur,  $me\ddot{u}r$ ,  $me\ddot{u}r$ ,  $m\ddot{u}r$ ; — segur,  $se\ddot{u}r$ ,  $se\ddot{u}r$ ,  $s\ddot{u}r$ ; — vuide, vide; — platfond, plafond, etc.). L'action de lois phonétiques nouvelles commence ainsi à troubler les rapports qui existaient entre l'orthographe et la prononciation.

Une autre cause de trouble, beaucoup plus puissante encore, parait à la fin du XIII<sup>e</sup> siècle, et vient créer un abîme qui les sépare désormais l'une de l'autre. Je veux parler de la formation savante, de ces emprunts faits directement par les cleres au latin classique ou au bas-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voilà pourquoi elle s'est ajoutée parsois, en apparence indûment, pour indiquer la longueur de la voyelle précédente : throsne.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dans le groupe eau, les trois éléments étaient entendus : beau se prononçait eomme il se prononcerait de nos jours si c'était un mot allemand,

latin. La formation savante avait commencé aux origines de la langue, et s'était développée sans interruption jusqu'au xiv° siècle. Mais les écrivains du moyen âge, en s'appropriant des mots latins, les avaient généralement soumis aux lois de la prononciation et de la graphie vulgaires. En en faisant des mots français, ils leur donnaient l'allure française. Voilà pourquoi on les trouve plus ou moins altérés. Arithmetica devient arismetique parce que le th a alors en gree la valeur d'une sifflante; sophisme est prononcé et écrit sofime; métaphora devient metafore.

Mais, au xivo siècle, l'influence savante prend une prépondérance singulière; la langue est inondée de termes latins ou gréco-latins, et le pédantisme s'étale jusque dans la façon d'écrire les mots. On veut faire parade de connaissances étymologiques, et les mots de la langue populaire, tout comme les mots de formation savante, subissent les atteintes de cette fièvre. Ce qu'on écrivait conformément à la prononciation: abé, acorder, ajoindre, amettre, ateindre, ele, bele, nape, nale, etc., s'écrit désormais abbé, accorder, adjoindre, admettre, alleindre, elle, belle, nappe, nalle. On ne prononçait pas cette consonne de surcroit, mais le latin écrivait (et prononçait) abbatem, accordare, adjungere, admittere, illa, bella, nappa, natta, etc., et cela suffisait.

Des groupes inconnus de consonnes viennent de toutes parts s'abattre sur l'orthographe. On écrit nuiet, huiet, fuiet, traiet, etc., pour rappeler le c (représenté déjà par i) de noctem, octo, fuctum, tractum, etc.; — debvoir, recepvoir, escribre, escript, etc., pour faire revivre la labiale du latin debere, recipere, scribere, scriptum (tombée dans escrire, escrit, représentée dans devoir, recevoir par le v). On change oreille, lorier, toreau, en aureille, laurier, taureau, parce que le latin classique disait aurem, laurum, taurum, bien que le latin populaire eût dit ore, loru, toru.

Vers la fin du XII° siècle, l'I simple ou mouillée s'était changée en u devant une consonne: altre, palme, fals, chevals, travails, ails, etc., étaient devenus autre, paume, faus (faux), chevaus (chevaux), travaus (travaux), aus (aux). On veut rappeler l'I primitive, — ici contenue dans l'u, — et l'on écrit, au mépris de la prononciation, auttre, paulme, fautx, chevautx, travautx, autx.

On ne se pique pas du reste de conséquence. La corruption étymologique atteint certains mots, en laisse d'autres intacts. On continue d'écrire avoir, boire, à côté de debvoir et de recepvoir. On fait reparaître g dans doigt (digitum), on le néglige dans froid (frigidum); on change vint en vingt (viginti), on laisse trente, quarante, etc.; on prépose une h inutile dans huis, huile, huit (ostium, olea, octo); on laisse tomber

<sup>1</sup> Faulx et aulx se sont maintenus jusqu'aujourd'hui. On écrit faulx et faucher!

I'h étymologique dans on (homo), avoir (habere), orge (hordeum), etc.; on la fait reparaître dans erbe, herbe; ome, home, homme, etc.

Les erreurs d'étymologie abondent naturellement. Les mots féminins pais, vois, erois, etc. (ainsi écrit le xiit° siècle), viennent des accusatifs latins pacem, etc.; on les rapporte aux nominatifs pax, etc., et l'on change l's en x: paix, etc. Loi, de legem, n'avait pas d's, mais le pluriel lois, de leges, se change en loix par souvenir du nominatif singulier latin lex!

A quoi bon énumèrer ces erreurs tant de fois rappelées? Savoir, de sapere, rapporté à seire et écrit sçavoir; — pois, de pensum, pesum, rapporté à pondus et transformé en poids; — lais ou les, de laisser, rapporté à léguer et altéré en legs; — mes, du participe missum, rapporté à l'infinitif mettre et chargé d'un t inutile: mets.

Au latin pur s'ajoutent le gréco-latin, puis le grec, et les ph et les th et les ch , groupes inconnus à la vieille langue, s'étalent avec les  $y^2$  au milieu des mots français qu'ils déforment. Pourquoi écrire rhythme ce que nous prononçons ritme? Pour rappeler l'orthographe du latin rhythmus, et l'orthographe grecque pous;? Mais le latin écrivait rhythmus, parce qu'il conservait dans sa prononciation l'esprit rude du p grec, l'aspiration de la dentale et le son u de l'upsilon. Le latin avait raison, puisque sa graphie répondait à sa prononciation. Il n'en était pas de même du français.

Ainsi se fonda cette graphie — tout à fait indépendante de la prononciation et de la grammaire, ne l'oublions pas — qui hérissa les pages de nombreux écrivains des xvº et xvɪº siècles. Les mots se chargèrent de lettres inutiles, les unes qui représentaient des sons autrefois prononcés, maintenant évanouis; les autres, beaucoup plus nombreuses, que les lettres avaient introduites pour rappeler des étymologies plus ou moins sûres. Certains imprimeurs se font un plaisir de rendre les textes illisibles. D'ailleurs, nulle règle constante; la graphie varie de ligne à ligne, au caprice de l'auteur ou du compositeur. Une édition de Rabelais imprime le mot huile, en huit lignes, de trois manières différentes : huile, huile, huyle 3.

Cependant cette orthographe capricieuse et pédante ne régnait pas sans conteste ni partage. L'ancienne tradition française s'était poursuivie, à travers la littérature populaire, jusqu'au xviº siècle, où elle avait été soutenue et défendue par de grands écrivains tels qu'Amyot, Pasquier, Henri Estienne, Ronsard. Mais malgré ces imposantes au-

<sup>1</sup> Il s'agit ici du ch prononcé k.

<sup>\*</sup> Cet y avait en latin la valeur de l'upsilon grec, de notre u; le moyen âge lui donna la valeur qu'il avait prise dans le grec byzantin, c'est-à-dire celle d'un i, et cet y se fondit avec l'y = i dont il a été question plus haut.

<sup>3</sup> Gargantua, Prologue; édition de Juste, 15:2.

torités, l'orthographe pédante et révolutionnaire des latiniseurs allait triompher, grâce à l'aide inattendue que lui apportaient les réformes radicales des grammairiens phonétistes du temps, les Ramus, les Pelletier, les Baïf, les Meigret, réformes dont s'effrayait l'opinion modérée. D'ailleurs, un dictionnaire qui allait servir de modèle aux lexicographes du siècle, le dictionnaire de Robert Estienne, venait de leur donner la consécration.

Au xVII° siècle, les deux écoles sont en présence. Les Précieuses prennent en main la cause de l'orthographe purement française. En 1635. Philibert Monet essaie de l'introduire dans son dictionnaire 1, et quarante-cinq ans plus tard, Richelet (1680) en fait une application générale, d'une hardiesse systématique. Il n'hésite pas à supprimer les lettres muettes dans les groupes et écrit acabler, aporter, batiser, école, fête, etc.

A cette époque et dès longtemps déjà, l'Académie française s'oceupait de la rédaction de son Dictionnaire; la question de l'orthographe fut la première qui s'imposa à son attention. L'illustre compagnie, partagée d'abord entre des tendances contraires, et après de nombreuses hésitations, finit par se décider pour l'orthographe étymologique, et l'Académie déclara « preferer l'ancienne Orthographe qui distingue les gens de Lettres d'avec les Ignorans 2 ».

Ce fut une décision funeste. A une époque où l'opinion publique se prononcait nettement en faveur d'une réforme, et où d'ailleurs les traditions orthographiques n'étaient pas encore, comme aujourd'hui, re-, glées par des arrêts absolus, si l'Académic avait secoué le joug du latinisme, sans effort, sans lutte, du jour au lendemain, l'orthographe simplifice triomphait! L'exemple de l'Académie fut décisif; on s'inclina devant son autorité et nous subissons encore aujourd'hui les conséquences du parti qu'elle fit prévaloir.

Cependant, dès 1714, l'Académie revenait timidement sur ses pas et cherchait à renouer la tradition brisée de l'orthographe française. Elle tenta énergiquement l'entreprise dans la troisième édition de son Dictionnaire (1740). Elle supprima alors partout l's muette, assez régulièrement le d de la préposition ad dans les compositions; elle fit disparaître l'y final des mots tels que moy, icy 3, réduisit un certain nombre de groupes : noce pour nopce, piqure pour picqueure, bienfaiteur pour bienfaicteur, savant pour scavant, etc. Ces réformes atteignirent près de 5,000 mots sur 20,000 4.

<sup>1</sup> Invantaire des deus langues françoise et latine, Lyon, 1635, in-folio.

<sup>2</sup> Cahiers de Remarques sur l'Orthographe françoise, pour estre examinez par chacun de Messieurs de l'Académie, édition Marty-Laveaux, p. 2.

<sup>3</sup> Elle oublia d'étendre la réforme à l'y initial : yeux, yeuse.

<sup>4</sup> Didot, Observations sur l'orthographe française, 2º édit., p. 13.

Cette hardie réforme — accueillie avec faveur par l'opinion publique, qui la trouvait même encore trop modérée ', — fut continuée avec plus d'hésitation dans les éditions postérieures. En 1762, l'Académie distingua l'i du j et l'u du v, supprima l'h et l'y dans quelques mots tirés du gree : trône, scolastique, scolie, screfule, pascal, patriarcal, flegme, flegmatique, etc., — alchimie, chimie, chimiste, absinthe, itraie, etc., — écrivit agrafe, argile (au lieu d'agraffe, argille), éclore (au lieu d'éclorre), poupe (au lieu de pouppe), etc. 2.

Depuis, les modifications apportées à l'orthographe furent plus restreintes, parfois inconséquentes et contradictoires. L'illustre compagnie semble avoir renoucé à embrasser dans son ensemble le problème de la réforme orthographique. Elle s'occupe de cas particuliers, se laisse guider par des raisons de détail, par des impressions et des sentiments plutôt que par une vue logique et nette de la situation. Voilà pourquoi, après et malgré des tentatives plus ou moins importantes pour réparer l'erreur de 1694, l'Académie fait encore porter à la langue le poids de son orthographe étymologique.

### Ш

L'école étymologique avait triomphé, au mépris du bon sens; car elle partait d'un principe erroné; en parlant on ne fail pas d'élymologie. On se sert des mots tels que l'usage les a faits, sans se préoccuper d'où ils viennent, de même qu'on les emploie dans le sens et avec la valeur que leur donne l'usage, sans se demander l'origine de cet emploi. On parle, on écrit pour exprimer sa pensée, et non pour faire des constatations étymologiques. Que dirait-on d'un auteur qui s'amuserait à donner en note l'étymologie de tous les mots dont il se sert? Or, c'est ce qu'ont fait les lettrés qui ont commencé à écrire : phanlaisie, phanlosme, phrénétique, philosophe, en employant le ph au lieu de lf, pour rappeler que ces mots viennent de mots grecs commençant par un ? Cette prétention d'étymologie n'est qu'un pédantisme intempestif.

Pédantismo inconséquent, d'ailleurs, car pourquoi laisser de côté tant de mots de la langue populaire? Vous écrivez rhylhme ce que vous prononcez rilme pour rappeler l'origine greeque du mot; pourquoi ne pas écrire ego habeo ce que vous prononcez j'ai, pour en rappeler l'étymologie latine? Pourquoi ne pas appliquer ce principe aux

<sup>1</sup> Voir Didot, l. c.

<sup>2</sup> D'Olivet, Histoire de l'Académie française. Voir Didot, l. c.

langues étrangères et ne pas écrire riding-coat, hachchachin, kheroubîm, ce qu'on prononce redingote, assassin, chérubin, pour rappeler les sources anglaises, arabes, hébraïques? En fait, l'école étymologique se contente de conserver, dans un à peu près plus ou moins grossier , le souvenir de quelques-unes des lettres étymologiques pour un nombre restreint de mots gréco-latins. Pour un si piètre résultat, ce n'est pas la peine de se faire une écriture si hétéroelite. Les mots étrangers sont-ils devenus français? qu'ils prennent le vêtement français. Agir autrement, c'est faire violence à la langue.

En face, l'école phonétique dresse son drapeau : un signe pour chaque son, un son pour chaque signe. N'est-ce pas là l'idéal? Oui, pour le linguiste ou le physiologiste, qui veut faire l'analyse scientifique des sons émis par la bouche humaine. Mais ne songez pas à transporter dans l'usage courant des procédés de laboratoire.

Voulez-vous noter les sons d'après leurs éléments constitutifs? Écrivez alors non pas oi, mais wd, puisque le son oi est formé de l'ou consonne et de la voyelle a fermé. Et, comme ce w et cet a varient suivant les mots en intensité et en durée, distinguez le w fort ou sourd de poire, du w faible ou sonore de boire, l'a fermé long de boire de l'a fermé moyen de bois ou de l'a fermé bref de boîte. N'employez plus les signes simples m ou n pour noter des sons composés qui sont la combinaison d'un b ou d'un d avec une nasalisation : m est à b, ou n est à d ce que an est à a; an lieu de mon ami, écrivez done b b d d b b. Et comme chacune des voyelles différentes qui suit la palatale b la modifie différemment dans son essence, ayez autant de signes spéciaux pour noter les varietés de la palatale b. Voilà ce que vous imposera l'application rigoureuse de la méthode phonétique.

Une orthographe phonétique est pratiquement impossible. A supposer qu'on se retrouve dans la situation des peuples romans, quand ils commencèrent à écrire, qu'une nouvelle invasion de barbares vienne détruire toute tradition littéraire, et que les générations suivantes, sans lien avec le passé, recommencent une ère nouvelle, elles arriveraient peut-être à se faire un alphabet qui mette en accord — jusqu'à un certain point — écriture et prononciation. Mais là encore, la prononciation, abandonnée à elle-même, varierait de province à province, de ville à ville, de quartier à quartier, de sexe à sexe, d'homme à homme, et, chez le même individu, selon l'âge et l'humeur. Chez

¹ Puisque, malgré tout, on ne rand pas certains des sons originaux : on ne pent distinguer l'η de l'ε, l'ω de l'υ. Phonetique vient-il de phône, son, ou de phones, meurtre? La transcription française ne dit rien là-dessus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ainsi, dans corps, car, quai, qui, autant de variétés différentes de la palatale k.

chacun de nous la prononciation subit sans cesse des modifications infinies d'accent, de timbre, de durée, que la physiologie la plus profonde et la plus exacte aurait peine à noter complètement. Et l'on voudrait l'emploi général d'une orthographe phonétique! Ces deux mots orthographe phonétique jurent de se voir accouplés. Qui dit phonétique dit notation rigoureuse de toutes les variations locales ou individuelles de la prononciation, et qui dit orthographe entend une notation générale, officielle, qui, s'élevant au-dessus de ces variations, exprime la moyenne des nuances infinies qu'elles comportent. Une orthographe phonétique ne peut être qu'une orthographe qui se contente d'être à peu près phonétique; au fond, c'est une simplification de l'orthographe habituelle. A ce point de vue, il n'y aurait guère qu'une question de plus ou de moins entre l'école qui la réclame et l'école qui demande seulement un allègement dans la façon d'écrire les mots.

Certaines personnes penchent pour la liberté en matière d'orthographe. Qu'on laisse chacun libre d'écrire les mots comme il l'entend. C'était là, en somme, la doctrine du moyen âge, et malgré l'autorité d'une orthographe traditionnelle, c'est ce que faisait encore l'époque classique. Nos grands écrivains ne so préoccupaient pas de savoir comment écrire, mais comment employer les mots. Pourquoi ne pas continuer cette tradition commode qui n'a pas nui, loin de là, à la langue?

Parce que l'unité d'orthographe est aujourd'hui une nécessité absolue, parce que c'est l'achèvement de l'unité de la langue, qui ellemême est, chez nous, un des signes les plus visibles de l'unité nationale.

Notre langue a suivi l'histoire de la royauté. Celle-ci, sortie de l'Ile-de-France, s'est annexé peu à peu toutes les provinces de la Gaule; de même le dialecte de l'Ile-de-France, avec le pouvoir royal, s'est imposé à toutes les provinces, et a refoulé ou fait disparaître les dialectes locaux. L'école primaire, le service militaire vont achever cette conquête, et, dans quelques générations, une langue unique se parlera par toute la France des Alpes à l'Atlantique, des Pyrénées à la frontière belge. Pourquoi cette langue aurait-elle des graphies diverses? S'il ne doit y avoir qu'une bonne façon de parler, il ne doit y avoir qu'une bonne façon d'écrire. L'unité de langue implique done l'unité de graphie, c'est-à-dire une orthographe officielle.

C'est à la France nouvelle que nous devons ce dogme nouveau de l'unité d'orthographe. Notre siècle de liberté a fait l'ordre dans les questions de grammaire. Coïncidence curieuse, et plus qu'une coïncidence. L'ancien régime avait laissé incomplète l'œuvre d'unification du pays; la Révolution l'a achevée. Depuis lors, la langue est de-

venue pour tous la manifestation de l'ame nationale. Partout la même, elle est une, et le vêtement qui la recouvre, l'orthographe, doit être un.

### IV

Une graphie officielle s'impose, qui ne peut être ni une orthographe phonétique, ni l'orthographe actuelle. Que faire? Simplifier cette dernière. Comment? Voilà le nœud de la question.

Nous avons vu plus haut que l'écriture est en désaccord avec la prononciation pour deux raisons : parce qu'elle n'a pas suivi tous les changements que celle-ci a éprouvés dans le cours du temps <sup>1</sup>, et parce que l'imitation latine et grecque l'a hérissée d'éléments étrangers. Cette double action a eu pour conséquence de charger l'alphabet de signes qui font double emploi les uns avec les autres, et de charger les mots de lettres inutiles.

La simplification consisterait donc: 1° à supprimer les doubles valeurs de l'alphabet; 2° à supprimer les lettres inutiles que la tradition orthographique attribue à certains mots.

Assurément notre langue parlée est toute différente de notre langue écrite. Depuis trois cents ans, les altérations de la prononciation ont produit des ravages considérables qui ont atteint non seulement les mots isolés dans leur forme, mais encore la grammairo. Voilà plus de deux siècles que les règles générales de la formation du pluriel n'existent plus dans la langue parlée. Il est impossible — si on ne la voit pas écrite — de savoir s'il s'agit d'un singulier ou d'un pluriel dans cette phrase : Quelle belle petite fille qui court dans la rue (ou quelles belles

¹ La prononciation est dans un changement perpétuel que l'écriture doit suivre à une courte distance. Les fortes traditions littéraires, en fixant surtout l'écriture, agrandissent cette distance; de là le besoin de modifications orthographiques imposées d'autorité, pour rétablir le rapport normal. — Sur cette évolution phonétique de la langue, voir notre Vie des mots, étudiés dans leurs significations, pp. 7, 14, 22.

petiles filles qui courent dans la rue). Cette langue parlée a sa grammaire propre, différente de la grammaire de la langue écrite, et on a pu la faire 1.

Mais nous n'avons pas seulement une langue parlée. Nous avons une langue écrite, consacrée par une série ininterrompue de chefs-d'œuvre, maintenue par la tradition du livre, de l'écriture, de l'école, et dont la grammaire, si peu vivante qu'elle soit dans quelques-unes de ses parties, s'impose au respect de tous. Il est bien vrai qu'aujour-d'hui le présent de l'indicatif, dans la première conjugaison, n'a plus que trois formes : èm' (j'aime, tu aimes, il aime, ils aiment), émon (nous aimons), émé (rous aimez). Il est vrai que l's du pluriel dans les noms est à peu près disparue (le père, les pères : le pèr, lè pèr), que dans beaucoup d'adjectifs la formation du féminin est à peu près illusoire (joli, jolie; vrai, vraie). Mais supprimer la conjugaison aime, aimes, aime, aimons, aimez, aiment, ou la formation du pluriel ou du féminin, sous prétexte qu'elles appartiennent à des époques disparues, serait un crime de lèse-langue.

C'est notre devoir de défendre ce trésor national contre les alterations de toutes sortes, et si nous touchons à la langue écrite, de ne porter sur elle qu'une main légère et discrète. En proposant des changements, évitons de faire aux habitudes orthographiques une trop grande violence. C'a été l'erreur de tous les réformateurs qui du xviº siècle à nos jours ont voulu transformer l'orthographe, erreur qui a condamné leurs tentatives à un ridicule avortement.

C'est en orthographe surtout qu'il faut tenir compte de la tradition. Voilà deux siècles et plus que Bossuet reconnaissait que l'œil, comme l'oreille, a son habitude faite des mots : changer la forme sans toucher aux sons, c'est les rendre aussi méconnaissables que d'altérer le son en respectant la forme. Nous associons indissolublement l'image du mot prononcé, et en disant de l'eau nous voyons en idée le mot de l'eau écrit, si bien que si nous lisions de lo, nous nous demanderions ce que veut dire ce groupe barbare.

Prudence, tact et mesure, voilà ce qu'il faut demander aux réformateurs: ils ont à examiner chacune des modifications proposées jusque dans ses conséquences les plus lointaines. Ils doivent songer également à un point capital, qui est l'enseignement grammatical. Si, au lieu de le simplifier, les réformes ont pour effet de le compliquer et d'augmenter les règles et les exceptions, elles sont à éviter.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E. Koschwitz, Neufranzösische Formenlehre, nach ihrem Lautstande dargestellt. Oppeln, 1888, in-8°.

## A. — Simplification de l'alphabet.

1. Une première réforme, d'une pratique facile, consisterait à remplacer le th (= 0) par le t (=  $\tau$ ), le ch (=  $\chi$ ) par le c, le ph par lf, l'y (à valeur d'i) par i, et l'x (à valeur de sifilante simple) par s ou ss; autrement dit, à remplacer les signes les moins usités par leurs équivalents plus connus.

Les quatre premières de ces réformes atteignent presque toutes <sup>1</sup> des mots de formation savante, et, par conséquent, en facilitent l'emploi à l'immense majorité du pays et ne troublent les habitudes et les scrupules que d'un nombre fort restreint de lettrés. Qu'on écrive orlografe, filosofie (comme le faisait Voltaire), fotografie, fisique, flisie, ritme, on ne fera que reprendre la tradition de l'ancienne langue, la tradition même de l'Académie qui, en 1762, abandonnait les graphies throne, philegmatique, phantone, phiole, chymie, etc., pour les graphies actuelles trône, ftegmatique, fantôme, fiole, chimie, etc.

La dernière simplifie la grammaire et supprime plusieurs règles inutiles dans la formation du pluriel des noms ou du féminin des adjectifs, et dans la conjugaison. Tuyau, chapeau, feu, genou, feront au pluriel tuyaus, chapeaus, feus, genous, comme loi fait aujourd'hui lois, après avoir fait longtemps loix; on écrira pais, crois, vois, et on n'aura plus besoin de la règle qui laisse sans s au pluriel les noms terminés par x. On écrira heureus, jalous, et il sera inutile d'enseigner que le féminin de ces adjectifs se forme en changeant x en se: heureuse, jalouse. Les verbes pouvoir, vouloir, valoir feront je peus, tu peus, je veus, tu veus, je vaus, tu vaus, comme craindre et venir font je crains, tu crains, je viens, tu viens. Voilà d'utiles simplifications.

2. Voici une modification plus hardie. Elle consiste à noter le g chuintant par j et l's douce par z: jujer, manjons, plonjon, — maizon, azile, lranzil, en prenant pour modèles jambe, juin, je; zéro, zèle, etc. L'orthographe n'y trouverait pas seulement son avantage, mais encore la grammaire; car du coup on supprimerait la règle des verbes en ger qui intercalent un e après le g devant a et o (mangeons) et la difficulté que présente la prononciation des mots en geure, tels que vergeure que beaucoup prononcent, à tort, verjeure.

Cette modification serait surtout importante par ses conséquences futures.

Les simplifications que nous étudions ici ne doivent pas se faire toutes à la fois, mais s'échelonner sur un espace de temps plus ou

<sup>1</sup> Sauf la substitution de i à y dans yeux, yeuse, yacht, etc.

moins considérable. L'Académie a le temps devant elle ; elle a aussi l'autorité, puisque l'opinion publique lui a réservé le droit de toucher à l'orthographe. Si donc elle s'attache à une réforme de ce genre, elle pourra poursuivre dans son dictionnaire, d'éditions en éditions, l'œuvre de simplification et préparer à chaque génération le terrain pour les réformes des générations suivantes.

Si la prochaine édition, celle de l'an 1900, consacre par exemple cette substitution du j et du z au g chuintant et à l's douce, le public de 1930 ne connaîtra plus d'autre valeur au g que la valeur de palatale qu'il a dans  $gu\acute{e}rir$  et à l's que la valeur de siffante forte qu'elle a dans soir. A ce moment, l'Académie écrirait  $g\acute{e}rir$  et desin qu'on ne lirait autre chose que  $gu\acute{e}rir$  et dessin. La suppression du g ou du c devant e, i, ainsi que du t (i) serait bien près d'être un fait accompli ; et l'on pourrait écrire isi et nasion, sans danger d'erreur. Actuellement, on propose de reprendro la graphie du moyen âge et d'écrire nacion,  $d\acute{e}mocracie$ ; ce serait peine inutile, puisqu'il faut tendre à supprimer le c sifflant c.

- 3. Pour le ch chuintant, n'ayons qu'une graphie, ch, et supprimons le sch ou le sh qui se rencontrent dans quelques mots sculement: chisme, chiste, chako (et mieux chaco) auront au moins l'air de mots français. C'est ainsi qu'il y a quelque cinquante ans l'anglais shawl s'est transformé en châle.
- 4. On ne peut songer aujourd'hui à simplifier la graphie du k en supprimant le q, le qu, le equ, ni à toucher à l'l mouillée, ce son qui est d'ailleurs en voie de disparaître. Quant à remplacer par la notation phonétique  $\omega$  la nasalisation des voyelles qu'indiquent l'n ou l'm postposées, ce serait chose aussi téméraire que de vouloir régulariser (d'après les principes phonétiques) les graphies de l'equ consonne, de l'equ consonne ou de l'equ consonne.

Il est plus prudent de laisser sur ce point les choses en l'état.

- 5. Pour les voyelles, ne touchons pas à ai, ei, au, eau, ain, ein, in, en (dans rien); les mots contenant ces sons appartiennent tous à la langue populaire, et ils sont trop nombreux et d'un usage trop journalier pour qu'on puisse sans danger troubler des habitudes fortement établies.
  - 6. Mais supprimons æu, æ au profit de eu dans bæuf, sæur, næud,

¹ Ce serait poursuivre et mener à fin une réforme commencée depuis longtemps par la langue. L's ou les ss remp'acent un e sissant primitif dans les verbes apetisser, chasser, chausser, crosser, dresser, embrasser, froisser, glisser, hausser, hérisser, plisser, tisser, tresser, etc, et leurs dérivés; dans (que je) fasse; — dans massue, boisson, buisson, chanson, cuisson, écusson, frisson, nourrisson, polisson, poison, sangle, etc.; coulisse, pelisse, réglisse, jaunisse, saucisse, etc.; areasse, bécasse, bestiasse, bonasse, cognasse, culasse, hommasse, lavasse, mélasse, mollasse, paillasse, tignasse, trainasse, etc., et leurs dérivés.

væn, æil, et éerivons beuf, seur, comme neuf, peur; neud, veu, comme peu et veut. Éerivons euil, ne serait-ce que pour rendre plus simple le pluriel yeux, ieux; comparez aïeul, aieux, et euil, ieux (ieus) ¹. Voilà des changements faciles parce qu'ils n'atteignent que quelques mots isolés.

7. Une grave question est celle que soulève la représentation de a nasal par an et par en : chant (cantum), cent (centum). Un mot d'histoire n'est pas de trop pour en rendre compte.

Vers le viiro siècle, le français naissant avait assimilé au participe présent en ant des verbes de la 1<sup>ro</sup> conjugaison les participes en ent des autres conjugaisons; il changea vend-entem en vend-ante, vendant. Voilà pourquoi lous nos participes présents ont ant, et tous les substantifs dérivés de ces participes ont a: cred enlem, cred-ante, crèant (croyant); cred-entia, cred-antia, créance (croyance).

Au XII° siècle, le dialecte français transforma également en nasale de l'a toutes les nasales de l'è qu'il possédait alors, et qui venaient d'un e ou d'un i latin; cet e nasal qui se prononçait comme notre in actuel, une fois qu'il fut devenu an, s'écrivit aussi le plus souvent an: anfant, vandre, fundre, sayemant, etc. Telle est l'orthographe des grands poètes français ou champenois du XII° siècle, par exemple de Crestien de Troyes.

De cette tradition du moyen âge, il nous est resté des traces assez nombreuses: langue (anciennement lengue, de lingua), céans (ceens, ecceintus), léans (leens, illac-intus), dans, dedans (dens, de-intus), sangle (cengle, cingula), sans (sens, de sine), andouille (endouille), amande (amende, de amiddula, amigdula), etc. Toutefois, la notation primitive par en triompha dans la langue moderne, grâce surtout à l'action des latinistes qui, de leur côté, avaient introduit quantité de mots latins centenant le groupe en et qui, tout en le prononçant an, à la française, et non èn, à la latine, le netèrent comme en latin, sans crainte de faire violence à la langue.

Il y aurait grand avantage à reprendre ici la notation française, et à adopter partout an; les confusions et les difficultés que présente cette double notation d'un même son simple seraient ainsi écartées. Toutefois, comme le changement atteindrait une quantité considérable de mots, l'Académie pourrait parer aux inconvénients momentanés de cette simplification, en autorisant ad libitum les deux graphies par en et par an.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> On pourrait laisser jusqu'à nouvel ordre la graphie cueillir, à cause de la difficulté que présenterait la combinaison de la palatale et de la voyelle suivante si on écrivait ceuillir.

## B. - Suppression des lettres inutiles.

Les mots français contiennent des lettres inutilos, soit parco que ces lettres ont été ajoutées après coup et arbitrairement, soit parco qu'autrefois prononcées, elles sont restées dans l'écriture, alors que l'usage parló les faisait tomber.

1. Les lettres dues à la première cause, surcharges malheureuses qui sont venues altérer la physionomie des mots, ces lettres doivent disparaître. Il faut ici renoncer à la tradition latine ou gréco-latine, et reprendre hardiment la tradition française, écrire abé, nape, nate, acabler, atraper, apeler 1, abatre 2, metre, charue 3, charete, courier 4, troter, sote - bèle, nouvèle, nule, - jèle, jèlerai, - balême, baliser, domter (comme écrivait Bossuet), ou mieux encore donter. Quel soulagement apporterait cette simplification réclamée depuis plus de deux siècles! On peut affirmer qu'il n'est pas un lettré, fût-il de l'Académie française, qui n'ait hésité une fois au moins en sa vie sur l'emploi des consonnes doubles, alors que la prenonciation n'en indique qu'une, tant les contradictions abondent sur ce point dans notre orthographe officielle! Quel soulagement aussi pour la grammaire! Toutes ces règles bizarres sur la formation du féminin dans les adjectifs, des futurs et conditionnels des verbes en eler et eler, s'évanouiraient soudain au grand profit des maîtres et des élèves 5.

Il n'y a de question que pour l'h muette, lettre inconnue à la vieille langue, et que l'imitation latine, après coup, a introduite dans quantité do mots. La suppression de cette lettre, si souhaitable qu'elle soit, attoindrait trop de mots pour qu'on pût l'opérer en même temps que les autres : on peut surseoir à cette réforme en s'attachant aux plus urgentes.

2. Les lettres représentent des sons jadis usités. Ici, la question est complexe.

Nombre de voyelles et de consonnes médiales, depuis longtemps tombées dans la prononciation, ont disparu de l'écriture au xv11° et au xv111° siècle. Ainsi l'e dans eage, âge, dans les finales en eure: picqueure, piqûre, ou l's après une voyelle et devant une consonne : escole, école; teste, tête.

<sup>1</sup> Cf. apercevoir, apauvrir.

<sup>2</sup> Cf. abatée, abatis.

<sup>3</sup> Cf. chariot.

<sup>4</sup> Cf. Courier, nom propse, et courir, courant.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Il y aurait à examiner par le détail nombre de faits particuliers; mais ce n'est pas l'objet de cette étude générale d'approfondir tous les cas : il suffit ici d'indiquer seulement les grands traits de la réforme à proposer.

Nous avons aujourd'hui à l'intérieur des mots une voyelle, e, et une consonne, n ou m (devant n ou m), qui ne se prononcent pas. On écrit pieusement, donner, sommeil, et on prononce pieuz'-man, don-er, som-eit. Faut-il supprimer ces lettres devenues sans emploi? Pour l'n et l'm, la suppression paraît utile: jadis la première de ces deux consonnes nasales avait pour fonction d'indiquer que la voyelle précédente était nasale. On prononçait don-ner (don, comme dans le substantif), sonmeil, an-née, hon-neur, couron-ner, prudan-ment, constan-ment, etc., et l'on trouve des traces nombreuses de cette prononciation dans nos provinces de l'Ouest et du Midi, Mais la prononciation de Paris, qui doit faire loi, a réduit le son nasal an, on, au son de la voyelle pure a, o: do-ner, so-meil, a-née, ho-neur, couro-ner, pruda-ment, consta-ment. Il y aura tout avantage à ramener la graphie à la prononciation; l'on saura par là que, où il y a deux n ou deux m, il faut les prononcer toutes deux : tyranneau deviendra tyraneau, c'est-à-dire tyra-neau, mais tyrannique restera tyrannique, c'est-à-dire tyran'nique.

Quant à la suppression de l'e muet, elle est maintenant accomplie quand l'e muet est précédé d'une voyelle: dûment, vraiment, sauf dans la conjugaison; prîrai, joûrai sont des licences poétiques qu'il ne faut pas introduiro dans le langage courant. Car cette suppression aurait pour résultat d'ajouter une nouvelle exception à la théorie du futur. Il est plus simple de laisser écrire échouerai que échourai; l'usage tout seul enseignera à ne pas prononcer l'e muet devant rai.

L'e muet placé entre deux consonnes doit être en général conservé : il est évident qu'il serait impossible d'écrire pieuzment pour pieusement, évènment pour évènement .

Les voyelles et les consonnes finates devenues muettes doivent être maintenues. Parmi les voyelles, il n'y a que l'e muet qui soit disparu de la prononciation; les consonnes devenues muettes sont très nombreuses: b (plomb), c (broc), d (grand), f (des baufs), p (drap), et surtout r, s, t. A moins d'un bouleversement complet dans notre orthographe, bouleversement qui ferait du français une autre langue, on ne peut songer à écrire: Le premié des bergé va chanté un' bel' romans' bien tourné.

Les finales donnent au mot sa physionomie propre et l'achèvent, et on ne peut y toucher sans altèrer la langue. C'est ici que se distingue clairement la notation phonétique de la notation orthographique simplifiée. Pour les phonétistes, ces finales, ne répondant à rien de réel, doivent disparaître; pour les grammairiens, elles font partie intime du mot.

¹ Il y aurait à examiner le cas où l'e muet suit un r : le français actuel persil, serment, larcin, vient de perresil, serment, larcein. Charretier pourrait s'écrire et s'est écrit chartier, etc. De même après une l.

Il faut les conserver, sans se préoccuper des rapports de la graphie à la prononciation, parce que, si on voulait être exact, on arriverait à des complications extraordinaires: on écrirait un gran garçon, un grant enfant, une grande fille; ils sont si frères, ils sont siz enfants, ils sont sis'. Il faut les conserver parce qu'elles expliquent le plus souvent la dérivation: la finale de trait reparaît dans traiter, de plomb dans plomber, de succès dans successeur, de gris dans grisâtre, de berger dans bergère, de bonnet dans bonnetier, de pot dans potée.

Résumons les faits qui précèdent. Les simplifications pratiques sont celles qui consistent à remplacer le lh par l, le ch (=k), le ph, l'y, l'x sifflant simple, le sch et sh par c, f, i, s (ss), ch; le g chuintant et l's douce par j et z, l'a et l'au par eu, l'en par an; à supprimer dans l'intérieur des mots la première des lettres doubles ou des groupes de consonnes qui ne se prononce pas, à laisser tomber l'h muette.

Chacun de ces changements serait à étudier dans toutes ses conséquences, et il faudrait s'assurer s'il peut s'appliquer sans inconvénient à tous les mots qui en relèvent. Il faudrait déterminer le nombre des mots ainsi atteints, et, pour ne pas apporter de troubles trop rapides et trop violents dans les habitudes orthographiques, échelonner sagement les modifications suivant leur importance et leur facilité.

Elles doivent être réparties sur une longue suite d'années, ne l'oublions pas.

V

La réforme orthographique que nous venons de soumettre à l'analyse s'impose par la force des choses et se réalisera, plus ou moins complètement, un jour ou l'autre. Si l'Académie la tente méthodiquement et entreprend de simplifier l'orthographe actuelle, graduellement et d'après un système fortement établi, on peut être assuré que l'opinion publique l'acceptera avec empressement, et que les gens qui lisent et écrivent, c'est-à-dire bientôt la nation entière, salueront avec bonheur cette économie d'efforts et de travail.

Il y a avantage à simplifier l'orthographe; il y a danger à la laisser telle qu'elle est.

Aujourd'hui l'enseignement de la langue, à l'école primaire, et parfois ailleurs, se réduit avant tout à un enseignement d'orthographe. Or les gens élevés dans le respect de la lettre écrite ont une tendance à prononcer les mots tels qu'ils les voient écrits. Déjà l'orthographe étymologique a fait subir à la langue de fâcheuses altérations. L'ancien

français arcevesque, sorti régulièrement du latin archiepiscopus 1, a été écrit archevesque (par souvenir du Z gree, du ch latin), tout en continuant à se prononcer arcevesque. A la longue, l'action de la notation ch, qui avait le plus habituellement une autre valeur, a amené dans ce mot la transformation de la sissante en chuintante. Nous avons eité plus haut cette orthographe savante qui substitue la préposition latine ad à la préposition française a dans quantité de mots composés : admettre, adjoindre, advenir, etc. Jusqu'au xviiº siècle, ce d s'écrivait sans se prononcer; puis on finit par dire ad-joindre, ad-mettre, ad-verbe, ad-versaire, ad-venir (à côté de avenir). Oscur, astenir ont été écrits obscur, abstenir: le b qui ne se prononçait pas est aujourd'hui parfaitement prononcé. On a écrit legs au lieu de les ou lais (de laisser), et beaucoup de gens font entendre maintenant le g. Il y a trente ans on disait indamniser en écrivant indemniser (latin indemnis); aujourd'hui on prononce indemniser à Paris et bientôt dans la province. On écrit grammaire paree qu'autrefois on prononçait gran-maire; la nasale a disparu dans gran (comme dans tam de constam-ment, aujourd'hui consta-ment): et maintenant on dit gram'-maire en faisant sonner les deux m; sans doute qu'on dira bientôt constam'-ment. On commence à prononcer dom-pter au lieu de don-ter, et nous ne sommes pas loin du temps où l'on dira com-pter. Une foule de liaisons, inconnues de nos ancêtres, s'imposent de par l'école et la lecture. La tradition et les usages séculaires s'oublient. La langue écrite déforme la langue parlée. Qui doit en effet avoir raison, du mot écrit, chose visible et tangible, qui ne peut sûrement se tromper, ou du mot parlé, chose fugitive, instable, insaisissable, qui n'a par devers elle aueune preuve apparente qui la justifie? Évidemment, e'est le mot écrit. Et la prononciation s'incline devant l'écriture. Si nous n'y prenons garde, nous livrerons une belle langue à nos arrière-neveux!

A ce grave danger, un seul remède est possible, la simplification de l'orthographe; elle seule écartera ce péril; elle apportera encore d'autres avantages.

L'enseignement de la langue en sera facilité, et l'instituteur, débarrassé de la partie la plus lourde et la plus inutile de son fardeau, pourra faire porter ses efforts sur d'autres points plus graves et d'une portée plus grande. L'enfant, arrêté moins longtemps à l'étude des faits extérieurs, abordera plus à loisir et avec plus de fruit l'étude même de la langue. Il entrera dans cette étude féconde et vivante qui doit lui apprendre à saisir les pensées des autres et ses propres pensées, discipliner son intelligence, l'habituer à l'analyse des idées et à la réflexion,

 $<sup>^{1}</sup>$  Le changement du latin  $\it{chi}$  en  $\it{c}$  est normal ; cf.  $\it{braghia}$ , cn ancien français  $\it{brage}$ , aujourd'hni  $\it{brasse}$ .

et lui donner enfin les qualités d'observation, de clarté, d'ordre qu'il doit porter plus tard dans la pratique de la vie. La dictée orthographique deviendra à peu près inutile: quelle économie de temps! Comme on l'a déjà fait remarquer, voilà résolue la question du surmenage dans nos écoles primaires.

Simplifiée pour nos enfants, l'étude de la langue le sera de même façon pour les étrangers. Nous faisons en ce moment de grands efforts pour introduire le français dans nos colonies et dans les pays d'Orient. La complication de notre orthographe est une des grandes difficultés auxquelles se heurtent maîtres et élèves. Rendons cette étude plus facile et nous ferons œuvre patriotique.

Tous les esprits sensés sont d'accord à réclamer une réforme orthographique. Il va des plus précieux et des plus chers intérêts de notre langue.

(Mémoires et Documents publiés par le Musée pédagogique, fascicule nº 73, 1888.)

#### XXV

## L'ASSOCIATION

POUR

## LA RÉFORME DE L'ORTHOGRAPHE

## FRANÇAISE

Il vient de se fonder à Paris une Association pour la réforme de l'orthographe française. Le président, M. Paul Passy, a groupé un certain nombre de lettrés, de professeurs, de grammairiens, frappés comme lui des abus que présente notre orthographe, et il a pensé que le meilleur moyen d'agir sur l'autorité souveraine qui préside aux destinées de la langue, c'était de lui montrer la voie à suivre. Il a fondé un bulletin mensuel où il applique quelques-unes des réformes qui lui paraissent les plus nécessaires; il fait de la propagande, recrute des adhésions, quelques-unes del primo cartello; je citerai entre autres les noms de Gaston Paris et de Louis Havet, noms d'importance et d'autorité dans la matière, s'il en est. Que M. Passy poursuive son œuvre, qu'il la conduise avec fermeté et prudence, avec mesure et ténacité; le succès est à ce prix. S'il réussit, il aura bien mérité de la langue et du pays.

I

L'orthographe française est — après l'anglaise — la plus incohérente et la plus compliquée des orthographes modernes. Nulle analogie régulièrement suivie; nulle règle générale qui ne soit contredite par quelque eaprice particulier; c'est l'arbitraire érigé en loi. On écrit apercevoir et appeler, annuler et anéantir, abattre et abatis, consonnance et assonance, grands-pères et grand'mères, doigt (de digitum) et froid (de frigidum), vingt (de viginti) et trente (de triginta), puits et puiser, des bleus et des feux, dix et dizaine, huile, huître, huis (de olea, ostrea, ostium); et avoir, on, orge (de habere, homo, hordea). On écrit respect à côté de respecter, et contrat à côté de contracter. Dessein et dessin, compler et conler, affaité et affélé, repaire et repère sont les mêmes mots. Laisser donne pour dérivé lais ou les qu'on écrit legs. Des terminaisons latines identiques donnent des formes françaises disférentes : comparez musée et cétacé, civil et utile. A quoi bon poursuivre une énumération interminable? Un volume ne suffirait pas à relever les complications, les contradictions, les aberrations dont fourmille notre orthographe. Les effets en sont fâcheux à toute sorte de points de vue. Je n'en veux ici considérer qu'un, capital il est vrai, celui de l'enseignement de la langue.

Dans nos écoles primaires, — et ailleurs aussi, — l'enseignement du français se réduit à n'être qu'un enseignement d'orthographe. L'étude des mots, de leur signification propre, de leur valeur dans la phrase, celle des constructions, l'intelligence des textes, tout cela importe peu; l'orthographe, voilà la grande affaire. Votre garçon fait une dictée sans fauto? c'est fini; s'il connaît aussi l'analyse logique, il connaît sa langue; le maître d'école n'a plus rien à lui apprendre.

C'est une grande puissance que le maître d'école. Son autorité c'est la seule - est incontestée. A l'heure qu'il est, il tient en ses mains les destinées de la langue. Ce qu'il enseigne fera loi chez la génération arrivée à l'âge d'homme. Or les gens élevés dans le respect de la lettre moulée ont une tendance à prononcer toutes les lettres des mots qu'ils lisent. On écrit dompler par pt : on prononcera domp'-ler; on écrit de même compler: on prononcera com'-pter (nous avons entendu cette prononciation); on écrit grammaire: on prononcera gram'maire. Toutes les lettres doubles ou muettes se font entendre en dépit de la tradition et de l'usage. Une foule de liaisons, inconnues à nos aïeux, s'imposent aujourd'hui, de par l'école et la lecture, à l'usage général. Qui doit, en effet, avoir raison du mot écrit, chose visible, tangible, qui ne peut surement se tromper, ou du mot parlé, chose fugitive, instable, insaisissable, qui n'a par devers elle aucune preuve qui la justifie? Evidemment, c'est le mot écrit. Et la prononciation s'incline devant l'écriture. Le xxº siècle aura vraiment une belle langue où tous les mots se prononceront comme ils s'écrivent aujourd'hui! Le péril est imminent ; il n'est que temps d'aviser.

H

Que faire? La question est complexe; pour l'éclairer, il est utile de jeter un coup d'œil sur l'histoire de l'orthographe.

Quand le latin populaire de la Gaule, après une série de transformations, fut devenu vers le VIII° ou le IX° siècle une langue nouvelle, les cleres qui commencèrent à l'écrire, ignoraient les rapports qui existaient entre les mots de la nouvelle langue et les mets latins correspondants d'où ils étaient sortis. Ils se trouvèrent dans la situation de gens notant les sons d'une langue étrangère qu'ils entendent pour la première fois. Ils avaient à leur disposition l'alphabet latin, qui n'était guère fait pour cette langue; car si le français avait avec le latin un certain nombre de sons communs, il venait aussi de créer des sons spéciaux qu'ignorait la langue mère, tels que l'e féminin, le ch, le j, l'l mouillée, l'n mouillée, etc.

A l'aide de quelques conventions rapidement consacrées, l'alphabet latin fit l'affaire, mais tant bien que mal; car on conserva des lettres inutiles, comme le k et le g, et on donna des valeurs doubles aux mêmes lettres, comme le c et le g. Mais, malgré ces défauts, cet alphabet reproduisit assez fidèlement la prononciation nouvelle. Là où le latin avait dit ille habet, le français dit il at, et il écrivit il at, et plus tard il a, quand il cessa de faire entendre le t de at. Prise dans son ensemble et malgré certaines incertitudes, certains défauts originels, l'orthographe française du x1° et du x11° siècle est un modèle de simplicité; on écrit comme on parle.

Cet état de perfection relative ne pouvait durer. Dès le XII° siècle, avec les progrès de la littérature, il commença à se former une tradition orthographique qui arrêta les sons dans leur forme écrite, malgré les changements qui continuaient à les altérer. La diplitongue ai se réduit à è; on conservera néanmoins la notation ai, et le souvenir de la diplitongue primitive survivra dans l'orthographe: faire, fait, trait, mais, etc. L's tombe dès le XII° siècle à l'intérieur des mots devant une consonne; cette s s'écrira, sans se prononcer, jusqu'au XVII° siècle. La diplitongue oi (prononcée jusqu'au XIII° siècle comme en grec oi) se transforme aux XIV° et XVI° siècles en oè, ouè, et plus tard en ouà; on continuera d'écrire oi.

Cependant ces anomalies seraient sans gravité si une influence neuvelle, l'influence savante, n'était venue déranger l'élégante simplicité du système français.

Dès la fin du quatorzième siècle, les lettrés introduisent dans l'or-

thographe de facheuses préoccupations d'étymologie; on veut rapprocher les mots français de leurs origines latines, réelles ou supposées. On écrit nuict, huict, faict, traict, etc., parce que le latin a un c avant le t (noctem, etc.) et qu'on ignore que c est devenu i dans le passage du latin au français. On écrit debvoir, recepvoir, esscribere, pour rappeler le b de debere, de scribere, le p de recipere, sans reconnaître d'ailleurs que la labiale latine est conservée dans le v de devoir et de recevoir. On ne se pique pas du reste de conséquence, et on continue d'écrire avoir de habere, boire de bibere. Puis de puteum (puteu) devient puits, alors que puiser de puteare reste intact. On fait reparaître le q dans vingt (viginti) et on l'oublie dans trente, quarante, etc. Vers la fin du douzième siècle, l'1 s'était changée en u devant une consonne; altre, palme, chevals, étaient devenus autre, paume, chevaus (chevaux); on veut rappeler cette l et l'on écrit aultre, paulme, chevaulx, puis on la laisse tomber au xviie siècle, sauf dans les faulx et les aulx. Les erreurs d'étymologie devaient naturellement abonder: pais, vois, crois, nois, pois, viennent de l'accusatif pacem, vocem, crucem, nucem, picem; nos lettrés y voient un nominatif pax, vox, erux, etc., et changent de leur propre autorité cette s en x : paix, voix, croix, etc.

On fait venir savoir de scire, et le mot s'assube d'un ç : sçavoir ; pois, substantif verbal de peser, est rapporté à pondus (!) et devient poids ; lais ou les (de laisser) est dérivé à tort de léguer et devient legs.

Ce n'est pas tout : le grec arrive avec ses surcharges de lettres. On a l'ingénieuse idée de transcrire les mots qu'on emprunte du grec d'après la notation latine, comme si le français prononçait le grec de la façon dont l'avaient prononcé les Latins! Rythmos, par le latin rhythmus, devient rhythme et se prononce ritme. Le latin avait raison d'écrire rhythmus, puisqu'il faisait entendre les deux h aspirées et donnait à l'y le son de l'upsilon, le son u. Mais qu'a donc à faire le français de cette notation rhythme, puisqu'il donne à l'y la valeur d'un i, et que les deux h sont dans le mot comme si elles n'existaient pas?

Ainsi s'explique cette graphie vraiment barbare qui hérisse les pages de nombre d'écrivains au quinzième et au seizième siècle. Voyez les éditions anciennes de Rabelais. Les imprimeurs (c'est les imprimeurs, plus encore que les auteurs, qu'il faut rendre responsables de ces méfaits de lèse-langue) se font un plaisir de rendre les textes illisibles. Beaucoup d'écrivains, cependant, parmi les plus en renom, Pasquier, Amyot, Estienne, la plupart des poètes de la Pléiade et en particulier le grand restaurateur, le grand défenseur de la langue française, Ronsard, admettent la vieille, la bonne et simple orthographe française, et repoussent l'orthographe pédante et révolutionnaire des « latiniseurs ». C'est celle-ci cependant qui triomphe, grâce au secours inat-

tendu que lui apportent les réformes radicales proposées par des grammairiens du temps, partisans d'une rigoureuse écriture phonétique. Les excès de cette école effrayèrent l'opinion moyenne, qui se porta vers l'excès opposé et se rattacha à l'école étymologique. Au xvii° siècle, l'Académie française la consacra en grande partie et déclara « préfèrer l'orthographe qui distingue les gens de lettres d'avec les ignorants ».

Dès la seconde édition de son dictionnaire, cependant, l'Académie essaya de revenir à une doctrine plus conforme à la véritable tradition de la langue. D'édition en édition, elle supprima çà et là quelques-unes de ces lettres dites étymologiques, simplifia la graphie trop compliquée de certains mots. Mais pourquoi n'a-t-elle pas toujours et partout apporté l'esprit de logique que réclament ces questions d'orthographe ? Les corrections deviennent une source nouvelle d'embarras. L'orthographe de rhythme est trop compliquée avec ses deux h; il faut simplifier : soit, mais vous n'avez aucune raison de supprimer la seconde des deux h plutôt que la première. Votre décision est arbitraire; c'est done une complication de plus que vous apportez à l'orthographe du mot.

Jusqu'au commencement de ce siècle, le mal n'était pas vraiment grand; il n'existait pas d'orthographe qui s'imposat absolument. L'orthographe officielle est un dogme nouveau dont nous devons le bienfait à la Révolution. Les plus grands écrivains s'inquiétaient fort peu de savoir comment écrire, mais comment employer les mots. Notre siècle de liberté a fait l'ordre dans les questions grammaticales, et la moindre faute contre Noël et Chapsal ou l'orthographe académique devient un brevet d'ignorance. C'est par l'orthographe que le maître d'école triomphe et est devenu l'homme nécessaire.

L'école étymologique avait triomphé; elle avait pourtant contre elle le bon sens : elle partait de principes faux pour aboutir à des conséquences absurdes. Le principe est faux, parce qu'en parlant on ne fait point d'étymologie. On se sert des mots tels que l'usage les a faits, sans se préoccuper d'où ils viennent, de même qu'on les emploie dans le sens et avec la valeur que leur donne l'usage, sans se demander si cet emploi dérive ou non d'emplois antérieurs. On écrit pour exprimer sa pensée, et non pour faire des constatations étymologiques. Que diriezvous d'un auteur qui, écrivant un chapitre de morale ou d'histoire, s'amuserait à donner en note l'étymologie de tous les mots dont il se sert? Remarquons, d'ailleurs, que les lettrés sont inconséquents dans l'application de ce principe. Pourquoi s'attacher uniquement à la langue savante et non à la langue populaire; et pourquoi continuer à écrire j'ai, et non ego habeo, alors qu'on écrit rythme au lieu de ritme? Pourquoi ne pas appliquer le principe aux langues étrangères, et ne pas écrire ridiny-coat au lieu de redingote et hachchachîn au lieu d'assassin? Je ne parle pas des erreurs d'étymologie; nous en avons cité précédemment quelques exemples topiques. En fait, l'école étymologique se contente de conserver plus ou moins maladroitement le souvenir de l'étymologie pour certains mots d'origine latine ou grecque: singulier principe qui n'a d'application que dans le champ restreint de l'éducation classique!

En face, l'école phonétique dresse son drapeau : un signe pour chaque son et un son pour chaque signe. N'est ce pas l'idéal? Oui, pour le linguiste ou le physiologiste qui veut faire l'analyse des sons humains. Mais de transporter dans l'usage courant des procédés de laboratoire, il n'y faut pas songer.

Vous voulez noter tous les sons d'après leurs éléments constitutifs : par exemple le son oi de moi, par wà, puisque ce son se réduit à une combinaison de w et de  $\dot{a}$ ? Fort bien, mais cet  $\dot{a}$  peut être long (poire), moyen (bois), ou bref (moite). Il faut donc noter encore ces différences de quantité. Ce n'est pas tout : w n'est pas le même dans poire et dans bois, après une consonne forte et après une consonne douce. Nouvelles distinctions. — Puis nous venons de noter l'm par m : quelle hérésie! L'm n'est-il pas un son composé, qui se ramène à la combinaison d'un b et d'une résonnance nasale? Mon ami n'est-il pas phonétiquement  $\tilde{b}\tilde{o}$ - $d\hat{a}$ - $\tilde{b}\hat{i}$ ? Notons donc moire par  $\tilde{b}w\hat{a}r$ , si nous voulons être exacts; et c'est à peine si nous le serons.

Une orthographe phonétique est impossible; la prononciation change de région à région, de ville à ville; dans une même localité, de gens à gens, de sexe à sexe, chez le même individu, avec l'âge, l'humeur du moment. Vouloir imposer une notation qui représente tous les accidents de la parole humaine serait exiger de tous des connaissances physiologiques qu'on ne peut acquérir sans de longues études. A ce compte, mieux vaut encore en revenir à l'orthographe étymologique. C'est moins d'affaires de l'apprendre avec les complications qui la hérissent et les absurdités qui l'émaillent.

#### IV

C'est cependant vers l'école phonétique que se portent les réformateurs, même les plus prudents et les plus mesurés. Nous mêneraientils à leur insu vers un casse-cou? N'y a-t-il pas là plutôt quelque malentendu? En effet, il s'agit de bien s'expliquer sur le mot de son. Pour le phonétiste, comme pour le physiologiste, le son doit être analysé dans ses derniers éléments, dans ses nuances les plus légères et les plus fugitives ; le grammairien doit le considérer à un autre point 21

т. п.

de vue... De même que les mots ne représentent pas pour tous exactement les mêmes sentiments ou les mêmes idées, et qu'ils éveillent chez chacun de nous des images qui ne se recouvrent pas parfaitement, de même les lettres qui sont les signes des sons (et nous parlons ici particulièrement des voyelles), ne représentent que des moyennes de sons.

Autour de l'a, de l'e, de l'o se groupent des nuances diverses d'éléments vocaliques voisins: chacun de neus, en entendant ces sons, retrouve celui auquel il a affaire: et cela suffit pour l'intelligence du langage. Par conséquent la formule: à son unique, signe unique; à signe unique, son unique, doit être comprise dans un sens beaucoup plus large. Le nombre des signes est très restreint, la gamme des sons très étendue: mais l'usage, la tradition ont attribué à tel ensemble de sons voisins un signe déterminé; il n'en faut pas plus: et voilà arrêtés court tous les raffinements des phonétistes.

Adapter nos habitudes orthographiques à une représentation plus logique des sons de la langue, c'est tout ce qu'on peut demander : c'est le seul but qu'on se puisse proposer. Mais, pour arriver à cette fin, quelle voie suivre? et doit-on imposer à ses habitudes une violence salutaire qui les rapproche brusquement de l'idéal désiré?

Ce serait une grosse erreur, l'erreur de tous les réformateurs, qui, du xvi° siècle à nos jours, ont voulu toucher à l'orthographe, l'erreur qui a condamné leurs tentatives à un ridicule avortement.

C'est en orthographe surtout qu'il faut tenir compte de la tradition. Voilà deux siècles et plus que Bossuet reconnaissait que l'œil, comme l'oreille, a son habitude faite des mots : changer leur forme sans toucher au son, c'est les rendre aussi méconnaissables que de toucher au son en laissant la forme intacte. Ma cuisinière écrira bien sur son livre de compte : vin soud pin edlé, et comprendra : vingt sous de pain et de lait, parce qu'elle n'a pas pratiqué l'école ou les livres et ne voit pas les mots écrits. Malheureusement, pour nous autres qui lisons, nous associons indissolublement l'image du mot écrit à la sensation du mot prononcé. Or toute réforme qui modifie radicalement l'image visible des mots et fait violence aux habitudes de la vision, est condamnée d'avance.

Ce n'est pas tout : il est encore un ensemble de faits qu'il ne faut pas perdre de vue, je veux parler de l'enseignement grammatical. Toute modification qui aurait pour résultat de compliquer l'étude de la grammaire, est à rejeter. Remplacez partout l'x final par s, vous aurez non seulement simplifié l'orthographe, mais encore supprimé deux ou trois règles de la grammaire, celles qui concernent le pluriel des noms en au, ou par exemple, et celle du féminin des adjectifs tels que heureuse, etc. A cela il n'y a qu'avantages. Mais n'allez pas

systématiquement supprimer l'e après une voyelle dans l'intérieur des mots; car le futur d'échouer deviendra échourai et vous aurez une règle nouvelle à édicter. Si vous réglez la graphie de l'adjectif grand sur sa prononciation, vous aurez une première graphie gran: un grant travail; une seconde grant: un grant homme; une troisième grande: une grande course. Ce n'est pas la peine de changer.

Les réformes doivent donc embrasser le vaste champ de la grammaire comme celui de l'orthegraphe des mots isolés. Elles doivent simplifier l'enseignement, afin d'arrêter l'enfant le moins longtemps possible à l'étude des faits extérieurs, et lui laisser plus de loisir pour pénétrer dans l'étude intime de l'idiome, dans cette étude vivante et féconde qui doit lui apprendre à saisir les pensées des autres et ses propres pensées, discipliner son intelligence, l'habituer à l'analyse et à la réflexion, lui donner enfin les qualités d'observation, de clarté et d'ordre qu'il aura à porter plus tard dans la pratique de la vie.

Mais ces simplifications ne doivent pas se faire à la légère; elles doivent être longuement méditées et discutées. Les changements sont sans doute nombreux; mais ils peuvent être répartis sur une longue suite d'années. La langue a l'avenir devant elle, et l'Académie est, dit-on, immortelle. A chaque génération sa peine. Nos successeurs peurront reprendre notre héritage, s'ils partagent nos vues, et achever à loisir l'entreprise commencée. Pour nous, nous n'avons qu'à nous mettre à l'œuvre. Qu'on fasse donc l'accord sur un minimum de réformes nécessaires; qu'en en examine toutes les conséquences possibles, et, si elles se trouvent ne présenter que des avantages, qu'on aille hardiment de l'avant. Que la Société pour la réforme de l'orthographe française préconise ces modifications, qu'elle les fasse adopter dans un eercle plus ou moins étendu, qu'elle les fasse connaître par des opuscules, des traités spéciaux de grammaire, d'orthographe; qu'elle s'annonce ce qu'elle est en réalité, non une société révolutionnaire, mais une société conservatrice, qui prend en mains la cause de l'orthographe nationale déformée par l'orthographe étrangère et veut restaurer la bonne et sainte tradition. Cette agitation portera ses fruits; et quand l'Académie préparera une nouvelle édition de son Dictionnaire, elle pourra accueillir et faire triompher, puisque seule elle a, de par les mœurs, autorité pour le faire, des changements profondément étudiés, modestement proposés par des hommes convaincus, qu'inspire un amour sincère et éclairé de la langue franeaise 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voici l'indication de quelques changements qu'on pourrait bientôt réaliser; mais, à notre avis, il y aurait danger à aller plus loin:

<sup>1</sup>º Substitution de l's à l'a final : vois, pois, nois, heureus, des bateaus, des chevaus. je veus, je peus. Comme nous l'avons dit plus haut, ce changement a l'avantage de

supprimer plusieurs règles de grammaire et de rétablir l'analogie dans la conjugaison

au singulier du présent de l'indicatif;

2º Réduction de ch à c (quand il a le son de h), de th à t, et changement de ph en f. On peut ici s'autoriser des formes telles que corde de chorda, éccle de schola, trône de thronus, fantême, fantaisic et leurs dérivés, fisle, anciennement phantôme, phantaisic, phiol:;

3º Remplacement de y par i là où y a la valeur d'un i simple. Ainsi asyle est de-

venu asile;

4º Réduction des consonnes doubles à des consonnes uniques quand la prononciation ne fait enteudro qu'une consonne. Toutefeis, comme ce dernier changement atteint quantité de mots, il ne faudrait le réaliser d'abord que dans des cas restreints; par exemple, on pourrait commencer par les nasales doubles: honeur pour honneur, etc.

(La République française, 3 nov. et 9 déc. 1887.)

#### NOTE SUR L'AI DE L'IMPARFAIT

[Voici la note sur l'ai de l'imparfait, substitut d'un ancien oi, à laquelle on renvoie plus haut, p. 245 (Romania, 1873; vol. II, 144-145; c'est le compte rendu d'un article intitulé: Franzæsisches ai statt des früheren oi, publié dans le Zeitschrift für Stenographie und Orthographie, XIX Jahrg., 1871, n° 4).]

L'auteur, après avoir rappelé que la notation ai, dans les terminaisons de l'imparfait et du conditionnel, et dans quelques noms, s'est substituée à la notation primitive oi, se demande comment le son è, noté par ai, a remplacé la diphtongue oa, ou mieux ouè. Il ne peut croire que ce changement dans la prononciation soit dù simplement à la cour italienne des Médicis, qui aurait fait arbitrairement triompher la prononciation plus douce è aux dépens de la prononciation  $o\hat{e}$ , et il admet que les Italiens ont trouvé et adopté une prononciation è, déjà dominante dans certaines parties de la population, et qu'ils l'ont introduite dans la haute societé parisienne qui l'aurait définitivement consacrée. Où dominait donc ce son è? Dans deux dialectes du vieux français: le bourguignon avait *chantè-ve*, etc., pour la conjugaison en are, le normand dev-è-ie, etc., pour les verbes en ere, ire. L'action du bourguignon est peu vraisemblable, parce que la substitution de è à oi s'étend plus loin qu'à l'imparfait. C'est donc le normand qui remplace partout le bourguignon oi par ei, e et même ai, auquel il faut attribuer ce changement de phonétique pour la conjugaison en ere, que l'analogie transporte également aux imparfaits en abam. En un mot, action du normand sur le bourguignon (le français appartient au bourguignon), assimilation de la première conjugaison à la seconde, telles sont les causes qui ont amené le triomphe de ai sur oi.....

Cette théorie de la formation de l'imparfait contient do graves erreurs.

L'imparfait français vient de abam et de ebam. Abam a donné aua, aue, oe, dans les dialectes de l'ouest, et éve (non pas ève) dans ceux de l'est, formes qui prouvent, soit dit en passant, que le b se vocalisant

(v, u) a formé dans l'ouest avec l'a la diphtongue au, avant l'époque où d'est devenu e en français, tandis qu'à l'est, le b s'étant maintenu à l'état de v, l'a a pu ensuite devenir  $\dot{e}$ . Dans amoe = amabam se trouve un hiatus que la langue cherche à faire disparaître en Normandie par l'adoucissement de oe en oue (amoue), dans l'Ile-de-France par l'insertion d'un i (amoie). Ainsi, l'Île-de-France arrive dès le xi° siècle à l'imparfait amoie pour la première conjugaison. - Pour la seconde, jusqu'au xnº siècle, l'Ile-de-France dit régulièrement dev-ei-e = deb-e-bam. forme qui se change alors, peut-être sous l'influence bourguignonne, en dev-oi-e. Ainsi, les deux conjugaisons arrivent, non par une action analogique de l'une sur l'autre, mais la première par un développement phonétique régulier, la seconde par l'action d'une vaste influence dialectale, qui transforme partout ei en oi, les deux conjugaisons, disonsnous, arrivent au XIIº sièclo à une forme commune oi, qui se maintient dans ses caractères généraux jusqu'au xviº siècle, époque où elle est arrivée au son oue. Alors se produit une modification qui change le son ouè en è dans les verbes (imparfait et conditionnel), dans quelques noms de peuples, François, Anglois, etc., et dans quelques noms isolés, eraie, monnaie, paraître, etc. Ce phénomène, qui ne se restreint pas aux mots où le normand avait ei (cf. chantais, connais, etc.), peut s'expliquer, sans aucune influence étrangère, par le besoin d'une prononciation plus facile, besoin auquel est dù plus d'un changement dans la phonétique de la conjugaison (par exemple ates pour ates dans vous aimâtes), et qui a amene la chute de la voyelle non accentuée dans la diphtongue ouè. Dans des formes comme priouèt, criouèt, nouèiouèt, on était naturellement conduit à faire tomber la voyelle ou; de là les formes actuelles prièt, crièt, noyèl, écrites avec l'orthographe de Bérain priait, criait, noyait, etc., et par analogie les autres. - En résume, il n'y a dans la formation de l'imparfait ni assimilation de la première conjugaison à la deuxième, ni action du patois normand sur la prononciation générale. Quant à la mode italienne, elle a pu exercer une influence sur la prononciation de certains mots.

FIN DU TOME SECOND.

# TABLE DES MATIÈRES

#### DU TOME SECOND

## TROISIÈME PARTIE.

## ÉTUDES FRANÇAISES.

| A. — LITTERATURE ET PHILOSOPHIE DU LANGAGE.                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I. Langue et littérature françaises du moyen âge                                                                                  | 5   |
| II. La littérature française du moyen âge et l'histoire de la langue française                                                    | 23  |
| III. Pio Rajna. Le Origini dell'Epopea francese                                                                                   | 4   |
| IV. Foerster. Altfranzæsische Bibliothek                                                                                          | 5   |
| V. F. DE GRAMMONT. Les vers français et leur prosodie                                                                             | 7   |
| VI. A. Chaignet. La philosophie de la science du langage étudiée dans la formation des mots                                       | 7   |
| VII. Sur quelques bizarres transformations de sens de certains mots                                                               | 8   |
| B. — HISTOIRE DE LA LANGUE.                                                                                                       |     |
| VIII. Phonétique française. — La protonique non initiale, non en position                                                         | 9   |
| IX. CH. JORET. Du C dans les langues romanes                                                                                      | 12  |
| X. De la prononciation de la lettre U au xiv° siècle. — Réponse à M. Talbert                                                      | 14  |
| XI. Aver. Phonologie de la langue française. — Scheler. Exposé des lois qui régissent la transformation française des mots latins | 4.8 |
| XII. Le démonstratif ille et le relatif qui en roman                                                                              | 16  |

| XIII. Les prépositions françaises e, e 12, deda 18, dans                                                                                   | 177                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| XIV. Fr. Godefroy. Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du 1x° au xv° siècle                               | 488                      |
| XV. LACURNE DE SAINTE-PALAYE. Dictionnaire historique de l'ancien langage françois ou glossaire de la langue                               |                          |
| française                                                                                                                                  | 211                      |
| XVI. A. BOUCHERIE. Έρμηνεύματα (κα!) Καθημερινή όμιλία de Julius<br>Pollux                                                                 | 213                      |
| XVII. Brachet, Nouvelle grammaire française                                                                                                | 223                      |
| XVIII. MARTY-LAVEAUX. Cours historique de langue française                                                                                 | 241                      |
| XIX. E. DE CHAMBURE. Glossaire du Morvan                                                                                                   | 217                      |
| XX. Talbert. Du dialecte blaisois et de sa conformité avec l'ancienne langue et l'ancienne prononciation fran-                             |                          |
| çaise                                                                                                                                      | 251                      |
| XXI. Rapport sur le concours relatif aux noms patois et vulgaires des plantes                                                              | 238                      |
| XXII. L'enseignement primaire à Londres. — La Jews' Free School                                                                            | <b>2</b> 65              |
| XXIII. Notes sur la langue et la grammaire françaises  I. Du participe passé  II. Du participe des verbes réfléchis  III. Adverbes en ment | 272<br>272<br>282<br>287 |
| XXIV. La question de la réforme orthographique                                                                                             | 295                      |
| XXV. L'Association pour la réforme de l'orthographe fran-<br>çaise                                                                         | 316                      |
| Note sur l' <i>ai</i> de l'imparfait                                                                                                       | 325                      |

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES DU TOME SECOND.

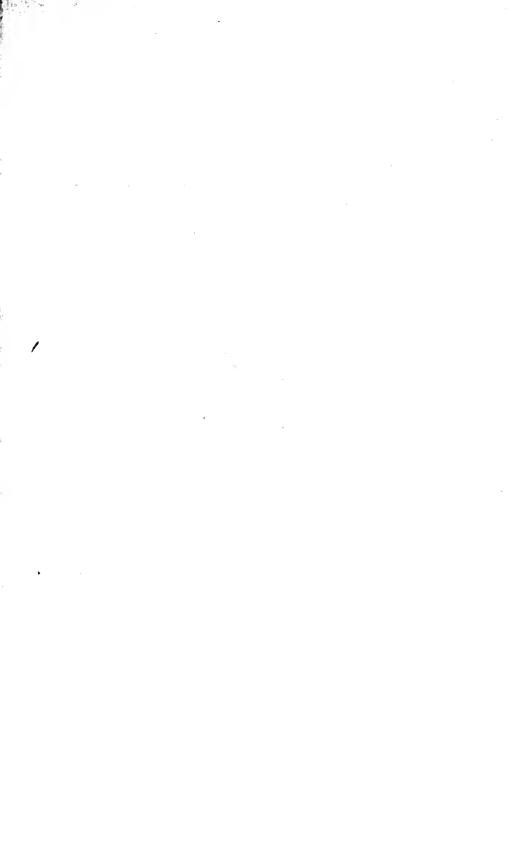











Evol hi





PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

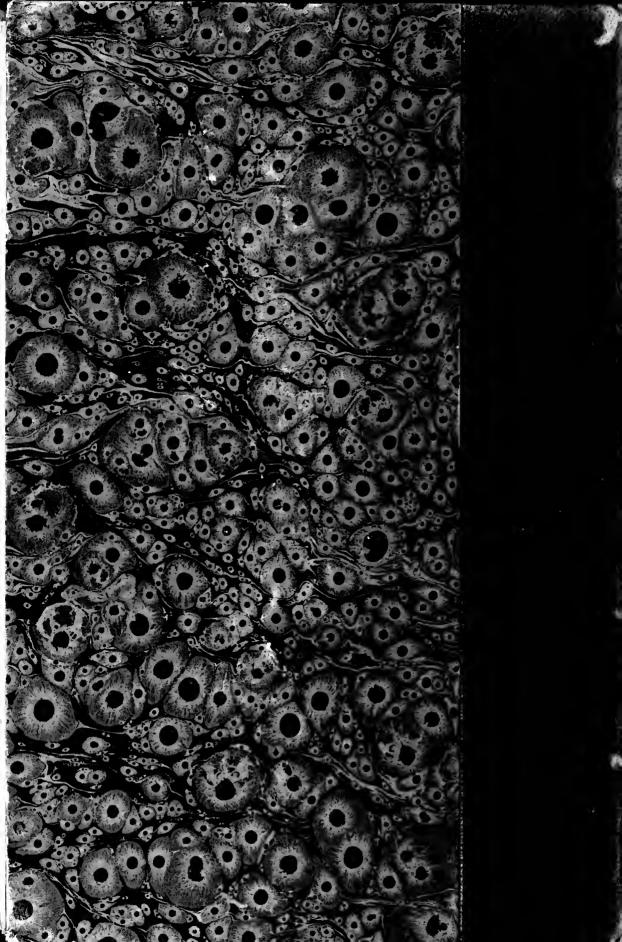